









The on Blok I This de da Extelle.

# HISTOIRE

DE LA

# CONQUESTE DU MEXIQUE

DE LA NOUVELLE ESPAGNE,

PAR FERNAND CORTEZ.

Traduite de l'Espagnol de Dom ANTOINE DE SOLIS, par l'Auteur du Triumvirat.

TOME



A PARIS.

Par la Compagnie des Libraires.

M. DCC. IV.

Avec Approbation & Privilege du Roy.



The I PERSONS IN BORR ANGOITS of the telephone is a portation of the second of the second

J 7 W C .



APARIS. The in the second of the second

म्बर्ग होते प्रदेशीय की किलावी है। होते का के कार्या



'HISTOIRE de la Conquête du Mexique a été reçûë en Espagne avec tant d'approbation, que l'on a ciû qu'elle en meriteroit

au moins quelque partie, si elle paroissoit traduite en nôtre Langue. Ce n'est pas que la force & la pureté de son stile, la grace & le tour de ses expressions, & la difference qui se trouve presque toûjours entre l'original & la copie, ne dûssent donner de la crainte pour le succez d'une traduction; mais on a esperé quelque indulgence pour ce qu'elle pourroit avoir de foible & de forcé, en faveur de ses agrémens plus essentiels à l'Histoire, qui ne dependent point de la diction, & qui peuvent servir de solides instructions à ceux qui travaillent sur de pareils sujets. Il est aisé de remarquer en celui-ci, que Dom Antonio de Solis n'a pas témoigné moins de jugement dans le

choix de son sujet, que dans celui des modeles qu'il s'est proposé d'imiter. On y void avec quelle adresse il a sçû placer ses digressions, distribuer ses reflexions de Morale & de Politique, & ménager son stile: mais ce qui merite le plus d'attention, est qu'il donne par tout un si beau jour aux actions de Hernan Cortez, qu'il s'en faut peu qu'il n'en fasse un Heros; & si cet exemple nous fait voir de quelle importance est le choix d'un Historien, pour la gloire d'un Prince ou d'un grand Homme, il nous apprend d'ailleurs de quelle maniere on doit juger de leur conduite, dont un Auteur nous montre comme il lui plaît, le bon ou le méchant côté, lorsqu'il sçait emploier adroitement les talens d'un habile Ecrivain : mais on ne prétend point donner ce nom à ceux qui ne debitent que des éloges, chargez de lâches flateries, ou des Satyres noircies d'impostures, & de traits d'une passion interessée. Il est certain que Cortez avoit ses défauts, comme tous les autres hommes : il n'étoit peut-être pas si delicat en Politique, ni si reflexif que Solis nous le dépeint; mais il suffit pour la justification d'un Auteur, que les évenemens s'accordent avec les déliberations du conseil de

son Heros. La verité n'y perd rien de ses droits, & le Lecteur y trouve son compte; car le but principal de l'Histoire est l'instruction : c'est le fruit que nous tirons des exemples qu'elle nous propose, lorsque nous sommes persuadez qu'ils ne sont pas faits à plaisir, comme ceux des Romans, qu'on se donne toûjours la liberté de critiquer dans la pratique, parce qu'on ne les considere que comme les Ouvrages d'une speculation souvent outrée. Il n'en est pas de même de l'Histoire; lorsque les faits en sont constans, il sont toujours à la portée de l'imagination : & pour ce qui est des maximes ou des reslexions sur quoi on fait rouler ces évenemens, quel tort nous fait-on de nous en donner de belles & de justes, lorsque le caractere des personnages dont on répresente les actions ne les détruit pas. C'est principalement dans une Histoire particuliere, que l'on peut se donner cerre liberté, que l'on pourroit justifier, s'il étoit necessaire, par les exemples de Saluste, & de Tacite même dans la Vie d'Agricola, qui passe pour le chef-d'œuvre de cet Historien. C'est sur ces excellens modeles, que nôtre Auteur a formé son dessein, avec tant d'art & de jugement, qu'il s'est arrêté preci-

ã iij

sément à la Conquête du Mexique; craignant sans doute que la suite de cette Conquête ne l'engageât dans un fâcheux démêlé, entre le respect qu'on doit à la verité, & l'inclination qu'il avoit pour son Heros. Il sçavoit que la prise de Mexique eut quelques circonstances peu favorables à la gloire de Cortez, dont il ne vouloit point ternir le lustre : & il faut demeurer d'accord qu'elle fût venuë jusques à nous avec le même éclat, si ce qui se passa en cette occasion ne lui cût donné quelque atteinte. C'est ce qu'on a crû être obligé de rapporter en peu de mots, & d'instruire en même tems le Lecteur, du reste de la Vie de ce Conquerant.

Le but des Espagnols en ces expeditions, n'étoit pas seulement la gloire; ils cherchoient encore de l'or: & ils surent bien surpris, aprés tant de perils & de fatigues, de voir que les richesses de la Ville de Mexique ne leur paroissoient pas capables de remplir toute leur avidité. Cette dangereuse passion les poussaicommettre d'horribles cruautez, qui leur ont été reprochez par des Auteurs de leur Nation même. Cortez n'en sur pas exempt, au moins par une soible com-

plaisance qu'il eut pour le Tresorier Julien d'Alderete, que presque tous les Historiens chargent du crime d'avoir fait mettre sur des charbons ardens Guatimozin, & un de ses Favoris, afin de les obliger par cet horrible supplice, à découvrir les tresors de Motezuma, que l'on supposoit qu'ils avoient cachez. Ce fut en cette occasion, que le Prince entendant un cri que la douleur faisoit pousser à son Favori, lui dit, en le regardant fierement : Et moy, suis-je sur un lit de roses? Ce mot obligea l'Indien, à marquer son respect jusques à la mort, qu'il souffrit sans se plaindre davantage, en cet effroïable rourment. On en tira Guatimo. zin, pour le faire mourir plus honteusement, quelque tems après : car les Indiens aïant conspiré contre les Espagnols, Cortez qui le crut coupable, & même le Chef de cette conspiration, le condamna à être pendu publiquement, avec quelques autres Nobles Mexicains; & la sentence fut executée à Izalcanal, durant le Carnaval de l'année 1525. Cette revolte ne fut pas la seule qui donna de l'exercice à Cortez. Christophe d'Olid, qu'il avoit honoré de sa confiance, & de plusieurs bien-faits, s'étoit déja soûlevé contre ã iii

#### FREFACE.

son bien - faiteur, & avoit traité avec Diego Velasquez, à dessein de se rendre lui-même indépendant, & d'usurper une espece de tyrannie, sous prétexte de rentrer dans l'obéissance. Ce Rebelle tua quelques Espagnols, & même défit une armée que Cortez avoit envoiée contre Ini, sous le Commandement de François de las Casas: mais enfin, Gilles Goncales d'Avila & las Casas, qu'Olid retenoit prisonniers, conspirerent contre lui; & aprés l'avoir surpris à table, où ils lui donnerent quelques coups de poignard, ils se saissrent de sa personne, assistez de ses propres Soldats, & le firent décapiter à Naco.

Cependant Cortez avoit envoié divers Capitaine, pour découvrir & peupler de nouvelles Provinces, & avoit fait la paix avec François de Garay, en lui faisant épouser Dona Catalina Pizarro sa fille naturelle. La mort de Garay, qui arriva peu de tems aprés à Mexique, & celle de Diego Velasquez, qui mourut de regret à Cuba, en l'année 1523, le délivrerent de deux Concurrens fâcheux & incommodes: & les Lettres de l'Empereur, qui le nommoient Gouverneur General de la Nouvelle Espagne, l'a-

voient mis en état de jouir tranquillement du fruit de ses travaux. Il s'appliqua alors à fonder de nouvelles Villes, & à introduire la Foi Catholique parmi les Indiens, par le moien des Religieux qu'on lui avoit envoiez d'Espagne. Ces soins réuffirent au-delà même de ses esperances: & aprés avoir appaifé les deux revoltes dont on a parlé, & parcouru les Provinces de ce vaste Empire, Cortez revint à Mexique, où il fut reçû par les Habitans, avec les mêmes démonstrations de joie, qu'ils auroient pû témoigner pour un de leurs Empereurs. Ce General étoit alors au plus haut point de sa gloire, aimé comme un perc, & respecté comme un Souverain par les Espagnols & par les Mexicains, lorsque l'envie, qui s'attache toûjours aux vertus émipentes, sur-tout quand la fortune se lasse de les persecuter, lui suscita de nouveaux sujets de chagrin, qui ne finirent qu'avec fa vie.

Pamphile de Narvaez étoit passé en Espagne, où il accusoit Cortez de toutes les violences que lui même s'étoit attirées par sa conduite : & comme il y avoit long-tems qu'on n'avoit reçû à la Cour de nouvelles de Cortez, la dispo-

sition des esprits ne lui étoit pas favorable; & on prenoit des mesures pour lui ôter le Gouvernement de la Nouvelle E.C. pagne. Dom Diego Colom follicitoit cet emploi, & offroit de lever mille hommes à ses dépens; afin d'aller prendre ce General dans Mexique même. On nomma Nuño de Guzman pour Gouverneur de Panuco; Simon de Alcazava Portugais, obtint le Gouvernement de la Province de Honduras; & pour comble de disgrace, Jean de Ribera Secretaire & Agent de Cortez à la Cour d'Espagne, devint un des plus malicieux censeurs de la conduite de ce General, qu'il décrioit, par l'infame motif d'une passion interessée. Cet homme s'étoit brouillé avec Martin Cortez, sur le paiement d'une somme de quatre mille ducats que son fils lui avoit envoïée, & que Ribera refusoit de donner. Ses calomnies faisoient une étrange impression; & on étoit prêt de pourvoir au Gouvernement de Mexique, lorsque le Duc de Bejar, qui étoit proche parent de la femme de Cortez, entreprit sa défence avec tant de succez, qu'il obtint de l'Empereur, qu'on attendroit des nouvelles de la part de ce General. Elles arriverent enfin,

telles qu'on pouvoit les souhaiter d'un Sujet sidele & affectionné, & soûtenuës par un présent de soixante mille pistoles, & d'un canon d'argent, que Diego de Soto apporta, & qui parut une piece sort ra-

re, & d'un tres grand prix.

La vûe de ces richesses fit son effet ordinaire; & tant que la chaleur de la joie subsista, on n'osa plus douter du zele & de la fidelité de Cortez: aprés quoi les soupçons revinrent, & obligerent le Conseil de l'Empereur, à prendre l'expedient d'établir un Juge Souverain à Mexique, pour éclairer la conduite du General. On choisit pour cette Charge le Licentié Louis Ponce, parent du Comte d'Alcaudere, qui partit, assisté du Bachelier Marc d'Aguilar, qui avoit déja fait le voiage de Saint Domingue. Cortez les reçût à Mexique, avec beaucoup de joie; & Ponce étant entré en exercice de sa Charge, publia les ordres de l'Empercur, dont neanmoins l'execution fut suspenduë, par la mort de ce President. Aguilar lui succeda, & prit des mesures qui auroient chagriné Cortez, si la mort de cet homme ne l'avoit délivré de sa persecution. Mais elle recommença bientôt avec plus de violence, par la bruta-

lité d'Alonse de Estrada, qu'Aguilar avoir nommé pour remplir cette Charge, suivant le pouvoir qu'il en avoit reçû de l'Empereur. Ce Juge ne ménagea rien de tout ce qui pouvoit offenser Cortez. Il fit couper la main à un Domestique de ce General; & il le poussa si cruellement, que les Indiens, & les Espagnols mêmes. lui offrirent leurs services, pour se soulever contre la tyrannie du President: mais Cortez n'avoit ni l'esprit, ni le cœur d'un rebelle; & Dieu permit que l'Evêque de Tlascala vint à Mexique, où il sit tant par ses soins, qu'il accommoda ces deux ennemis, & remit le calme dans la Ville.

Cortez avoit équipé quelques vaisfeaux sur la Mer du Sud, à dessein de découvrir les Isles Moluques, & d'entirer le cloud de girosse, & les autres Epiceries; mais ce voïage fut malheureux. La plus grande partie de l'équipage de ces vaisseaux perit, en mer: & ceux qui resterent tomberent entre les mains des Portugais, qui les conduisirent en prison à Malaca. Il prit alors la résolution d'aller en Espagne, sur les pressantes sollicitations du Cardinal Loaisa President du Conseil des Indes, & Consesseur de l'Em-

pereur. Ce Prélat, ami de Cortez, lui avoit écrit que sa présence dissiperoit les calomnies qu'on avançoit contre sa conduite & contre sa fidelité, & qu'il lui étoit important de se faire connoître à l'Empereur. Cortez avoit encore dessein de se marier, aïant perdu sa premiere femme. Ainsi il partit de Mexique, & arriva l'an 1528 en Espagne, où il apporta une somme tres-considerable en or, & en autres pieces rares & curieuses, qu'il avoit tirées de ses Conquêtes.

L'Empereur lui fit des caresses & des faveurs extraordinaires, dont la plus éclatante fut, que ce General étant malade, & n'aïant pas beaucoup de confiance aux remedes des Medecins d'Espagne, Charles lui fit l'honneur de le visiter en son logis, où Cortez lui présenta un Memoire, qui informoit sa Majesté de son zele & de ses services; & quand il fut gueri, il accompagna l'Empereur jusques à Saragosse. Ce Prince alloit alors en Italie, pour recevoir la Couronne de l'Empire; & avant que de partir, il voulut récompenser le merite & les grands services de Cortez. Il lui donna la Vallée de Huaxac en titre de Mar-

quisat; la Charge de Capitaine General de la Nouvelle Espagne, & des Province & Côtes de la Mer du Sud; le pouvoir de les conquerir, & d'y établir des Colonies, avec la vingtiéme partie de toutes ces Conquêtes en proprieté, & pour lui & pour ses heritiers. L'Empereur lui offrit encore l'Habit de l'Ordre de Saint Jacques, que Cortez ne voulut point prendre, sans avoir en même tems une Commanderie : aussi Charles lui refusa le Gouvernement de Mexique, qu'il demandoit. Ce refus vint de la politique du Conseil d'Espagne, qui ne souffroit pas que les Conquerans crussent avoir un droit acquis fur le Gouvernement des Provinces qu'ils avoient conquises. C'est ainsi qu'on en avoit usé avec Christophe Colom: mais on consola Correz par d'autres graces, dont il eut lieu d'être satisfait.

Narvaez ne cessoit pas de fatiguer les Ministres de ses plaintes, & de donner des Memoires contre Cortez, qu'il accusoit d'être un tyran; parce qu'il lui avoit crevé un œil, quand il sut pris à Zempoala: ajoûtant que ce General avoit autant d'or en barres, qu'il y a de ser en

toute la Biscaye; & qu'il avoit fait mourir Louis Ponce, & François de Garay; outre plusieurs autres calomnies, qui toutes fausses qu'elles étoient, ne laissoient pas de fortifier les soupçons jusques à ce point, qu'on eut dessein d'envoier à Mexique Dom Pedro de la Cueva, homme severe jusques à la ferocité. Neanmoins on prit enfin le parti d'ériger une Cour Souveraine à Mexique, sous le nom de Chancellerie, composée d'un President, & de quarre Auditeurs. Ce President, appellé Nuño de Guzman, fit citer Cortez, alors absent, & mit en vente tous les biens de ce Conquerant: mais l'Empereur étant informé de l'injustice de cette procedure, ôta la Charge à ce Juge passionné, & lui substitua Dom Antoine de Mendoça, qui vint à Mexique, & rendit à Cortez tous ses effets; renvoiant Guzman prisonnier en Espagne.

Ainsi Cortez retourna en la Nouvelle Espagne, avec sa femme Dona Juana de Zuniga: & il y sut reçû avec des marques si éclatantes de joie, tant de la part des Indiens, que de celle des Espagnols mêmes, que la Chancellerie de Mexique en prit de l'ombrage. On obligea Cortez à faire enregistrer ses Patentes de Capi-

#### PREFACE:

taine General; & on lui fit défense d'entrer dans la Ville de Mexique. Ces divifions pousserent les Indiens à un si haut point d'insolence, qu'ils tuerent en peu de jours, plus de deux cens Espagnols: & ils étoient prêts de passer à une revolte generale, lorsque l'Archevêque sit connoître à l'Audience Roïale, qu'il n'y avoit que le General qui pût appaiser cette émotion. I Ainsi ils l'appellerent à Mexique, où son autorité, & quelques châtimens qu'il sit des principaux rebelles, firent rentrer les Indiens dans le devoir de l'obéissance.

Aprés cela, Cortez envoia des vaisseaux, pour découvrir toute la côte de la Nouvelle Espagne du côté de la Mer du Sud, sous le commandement de Diego Hurtado. Le malheureux succez de cette expedition, qui lui coûta des sommes immenses, ne le rebuta point. Il s'embarqua lui-même; mais ce voïage fut disgracié en toutes ses circonstances. Plusieurs de ses vaisseaux perirent; d'autres furent écartez par la tempête; & Mendoça fut nommé Viceroi du Mexique. La seule consolation qui resta à Cortez, sur une occasion de secourir le Marquis Dom François Pizarre, qui étoit assiegé par une

une effroïable multitude d'Indiens. Contez lui envoïa deux vaisseaux chargez d'armes & de vivres, sous la conduite de Fernand de Grijalva, & leva six mille hommes à ses dépens, qu'il sit passer au Perou, & qui chasserent les Indiens. Pizarre lui en témoigna sa reconnoissance, par un present tres-considerable qu'il envoïoit à la semme de Cortez; mais Grijalva le retint, & ne revint point à Mexi-

que.

Cortez étoit déja retourné en cette Ville, où il se brouilla avec le Viceroi, d'une maniere qui ne fit honneur ni à lui, ni à Mendoça, par les Lettres qu'ils écrivirent l'un contre l'autre en Espagne, & qui ne portoient que le caractere de leurs passions. Enfin, ce General revint en Espagne en l'année 1540, pour se défendre contre le Procez que le Procureur Fiscal du Conseil des Indes lui avoit fait, sur le nombre de ses Vassaux dans les Terres dont on lui avoit accordé la proprieté: & lui, qui en avoit conquis tant de milliers à sa Majesté, eut le chagrin de voir qu'on vouloit lui retrancher une partie des siens. Il accompagna Charles-Quint à l'expedition d'Alger, suivi de ses deux fils: & quoi qu'il y servit avec

1

sa valeur & son activité ordinaire, on lui donna la mortification de ne l'appeller point au Conseil de guerre, quoi qu'on y admît des gens qui n'avoient ni l'experience, ni la consideration qu'il avoit meritée par l'importance de ses services. Ce fut en ce voiage qu'il perdit cette piece d'un prix inestimable, dont les Auteurs ont parlé si diversement. Les uns ont dit que c'étoit une perle d'une grosseur surprenante, & parfaite en sa figure, qui étoit en poire : qu'il avoit fait graver sur cette perle ces mots Latins, Non surrexit major; & qu'en la montrant à quelquesuns de ses amis, sur le tillac d'un vaisseau, elle lui échappa; & tomba dans la Mer. Les Espagnols en parlent autrement : ils disent que ce joiau consistoit en cinq émeraudes, qui valoient cent mille ducats. Sandoval n'en compte que trois; & Sanchez dit que c'étoit deux vases d'émeraude, qui n'avoient point de prix. Quoi qu'il en soit, tous ces Auteurs conviennent, que Cortez fit la plus grande perte aprés l'Empereur, en ce malheureux voiage: & lorsqu'on eut pris la résolution de lever le siege, on dit qu'il offrit de le continuer, & même de prendre la Ville, avec les seuls malades de

l'armée; ce qui paroît un peu outré. Auffi l'Auteur de sa Vie n'en dit rien; mais qu'il demanda tous les soldats Espagnols, & la moitié des Allemans & des Italiens: & que cette proposition, fort approuvée par tous les Soldats de l'armée de terre, sut rejettée par l'avis des Officiers & des Soldats des vaisseaux, & me-

me par le Duc d'Albe.

Cortez suivit la Cour durant quelques années, fort dégouté par les Procez que ses ennemis lui suscitoient; surquoi neanmoins on ne décida rien. Enfin il alla à Seville, résolu d'aller finir ses jours en la Nouvelle Espagne, & de voir sa fille Dona-Maria Cortez, qu'il avoit promise à l'heritier du Marquis d'Astorga. Il étoit déja attaqué d'une douleur d'estomac, & d'autres maux, qui l'obligerent de s'arrêter à Castilleia de la Cuesta, où sa maladie redoubla & l'emporta enfin, à l'âge de soixante & trois ans, le deuxième jour de Decembre 1554. Il fut enterré avec tout l'éclat que ses grandes actions meritoient, dans le lieu de la sepulture des Ducs de Medina Sidonia; laissant un fils nommé Dom Martin Cortez, & trois filles, qui furent mariees en des Maisons tres-illastres, La



perte de ce grand Homme fut generale; ment regrettée, & ceux même qui l'avoient persecuté si cruellement durant sa vie, se virent contraints d'avoier aprés sa mort, que toutes les récompenses de ce monde n'avoient rien d'égal à la grandeur de ses services & de son merite.



### **表状状状状状:此:状状状状状**

### TABLE

DES CHAPITRES contenus en ce Volume.

### LIVRE PREMIER.

CHAPITRE I. N fait voir la néceffité de diviser l'Histoire des Indes en plusieurs differentes parties, afin d'en donner une parfaite connoissance. page 1 CHAP. II. Les raisons qui ont obligé

à écrire separément l'Histoire de l'Amerique Septentrionale, ou Nouvelle Espagne.

CHAP. III. Les malheurs dont l'Espagne étoit affligée, lorsqu'on entreprit la conquête de l'Empire du Mexique. 9

CHAP. IV. Etat où se trouvoient les Royaumes éloignez de l'Espagne, & les Istes de l'Amerique, qui avoient déja reçû le nom d'Indes Occidentales. 19

CHAP: V. Les malheurs de l'Espagne cessent à la venue du Roy Charles V. Pre-

### TABLE

miere expedition pour la conquête de la Nouvelle Espagne. 20

CHAP. VI. Jean de Grijalva entre dans la riviere de Tabasco: Ce qui lui arriva en ce lieu.

CHAP. VII. Grijalva poursuit sa navigation, & entre dans une Rivière qu'il nomme Rio de Banderas, où il apprend les premieres nouvelles de Motez uma Empereur de Mexique.

CHAP. VIII. Grijalva continuë à decouvrir, jusques à la Province de Panuco. Ses avantures dans la riviere nommée Rio de Canoas. Il se résont de retourner à l'Isle de Cuba.

CHAP. IX. DifficulteZ qui se rencontrent au choix d'un Commandant pour la nouvelle stotte. Qui étoit Hernan Cortez, dont le merite obtient ensin la préserence de cet emploi.

CHAP. X. Les ennemis de Cortez tachent de le brouiller avec Diego Velasquez: Ils n'y réussissent pas; & Cortez sort du port de S. Jacques, avec sa flotte.

CHAP. XI. Cortez passe à la Ville de la Trinité avec sa flotte, qu'il fortisse d'un nombre considerable de Soldats, Velasquez entre en désiance, par les artisices des ennemis de Cortez. On fais

### DES CHAPITRES.

de grandes diligences pour l'empêcher de partir. 47

CHAP. XII. Cortez passe de la Trinité à la Havane, où il fait sa derniere recruë, & sousse une seconde persecution de la part de Velasquez.

CHAP. XIII. Cortez prend la résolution necossaire pour s'empêcher de tomber entre les mains de Velasquez. Les justes motifs de cette résolution, & ce qui se passe jusques au tems de son départ.

CHAP. XIV. Cortez nomme les Officiers de sa flotte. Il part de la Havane, & arrive à l'Isse de Cozumel, où il fait la revûë de ses troupes, & anime ses soldats.

CHAP. XV. Les Habitans de l'Isle de Cozumel reçoivent la paix que Cortez leur offre. Il fait amitié avec le Cacique. On abat les Idoles, par l'ordre de Cortez, qui donne ses premiers soins à l'introduction de la doctrine de l'Evangile parmi ces Barbares, & à retirer quelques Espagnols, qui étoient prisonniers à Iucatan.

CHAP. XVI. Cortez se met en Mer avec sa flotte, & est obligé par un accident, de relâcher à la même Isle. Jerôme d'Aguilar, qui étoit prisonnier à luca-

#### TABLE

tan, arrive durant ce sejour, & rend compte au General des avantures de sa captivité.

CHAP. XVII. Cortez suit sa route, & vient à la riviere de Grijalva, où les Indiens s'opposent à sa descente. Il combat contre eux, & fait débarquer ses gens.

CHAP. XVIII. Les Espagnols forcent la Ville de Tabasco. Ils vont au nombre de deux cens reconnoître le païs, & sont poussez parles Indiens, qu'ils soûtiennent avec beaucoup de valeur, & sont leur retraite sans perte.

CHAP. XIX. Les Espagnols combattent contre une puissante armée d'Indiens de Tabasco & leurs Allicz. On décrit leur maniere de combattre, & la victoire de Cortez.

CHAP. XX. On fait la paix avec le Cacique de Tabasco: & les Espagnols aprés avoir celebré en cette Province la Fête du Dimanche des Rameaux, se rembarquent, & continuent leur voiage. 97

CHAP. XXI. La flotte arrive à Saint fean d'Ulua. Les Soldats descendent à terre, & Cortez reçoit une Ambassade de la part des Officiers de Motezuma. Qui étoit Dona Marina.

LIVRE

# DES CHAPITRES. LIVRE SECOND.

CHAP. I. TEutilé General des troupes de Motezuma, & Pilpatoé Gouverneur de la Province, viennent vifiter Cortez de la part de Motezuma. Ce qui se passe entr'eux, & avec les Peintres qui tirent le portrait des Espagnols & dessinent leur armée.

CHAP. II. La réponse de Motezuma arrive, avec un tres-riche présent; mais il resuse la permission que Cortez demandoit d'aller à Mexique.

CHAP. III. La proposition de Cortez est tres-mal reçûe à Mexique. Qui étoit Motezuma. La grandeur de son Empire ; és l'état où il se trouvoit, lors que les Espagnols arriverent en ce Pais-là.121

CHAP. IV. On rapporte les divers prodiges, & autres signes qui parurent à Mexique avant l'arrivée de Cortez, & qui firent connoître aux Indiens que la ruine de cet Empire étoit proche.

CHAP. V. François de Montexo revient, aprés avoir reconnu la Ville de Quiabiflan. Les Ambassadeurs de Motezuma arrivent, & s'en retournent avec peu de satisfaction. Les Soldats Espagnols se Tome I.

### TABLE

mutinent; & Cortez les appaise par son adresse.

CHAP. VI. On publie le retour en l'Isle de

CHAP. VI. On public le retour en l'Ise de Cuba. Les Soldats que Cortez avoit mis dans ses interêts sont des protestations contre ce retour. Le Cacique de Zempoala recherche l'amitié des Espagnols; & on fonde la Ville de Vera-Cruz. 140

CHAP. VII. Cortez dans la premiere affemblée qui se tient à Vera-Cruz, renonce à la Charge de Capitaine General que Diego Velasquez lui avoit donnée. La Ville & les Habitans font une nouvelle élection de sa personne, pour commander l'armée. 147

CHAP. VIII. L'armée marche pour aller à Quiabistan, & pase par Zempoala, où le Cacique reçoit les Espagnols avec beaucoup d'honneur. On a de nouvelles connoissances de la tyrannie de Motezu-

ma.
CHAP. IX. Les Espagnols vont de Zempoala à Quiabissan. Ce qui se passe à
leur entrée dans cette Ville, où l'on est
encore informé du mécontentement de ces
Peuples. Cortez fait arrêter six Officiers
de Moie Zuma.

159

CHAP. X. Les Caciques de la montagne viennent assurer Cortez de leur obeissan-

### DES CHAPITRES.

ce, & lui offrir leurs troupes. On fortifie la Ville de Vera-Cruz, où on reçoit une nouvelle Ambassade de la part de Motezuma.

CHAP. XI. Les Zempoales trompent Cortez, en lui fai sant prendre les armes contre les Habitans de Zimpazingo, qui étoient leurs ennemis, Cortez les oblige à faire la paix, & soumet cette Province.

CHAP. XII. Les Espagnols retournent à Zempoala, où ils viennent à bout d'abatre les Idoles, après quelque resistance de la part des Indiens; & le principal Temple de la Ville est changé en une Eglisé de la tres-sainte Vierge.

CHAP. XIII. L'armée retourne à Vera-Cruz. On dépêche des Envoyez à l'Empereur Charles V. pour l'informer de tout ce qu'on avoit fait. Cortez appaise une autre sedition par le châtiment de quelques mutins, & prend la résolution de faire échouer ses vaisseaux contre la côse. 184

CHAP. XIV. Cortez étant prêt à partir, est averti qu'il paroissoit des navires à la côte. Il va à Vera-Cruz, & fait prendre sept Soldats de la stotte de François de Garay. On se met en marche: & l'armée, aprés avoir beausoup soussert en passant les montagnes, entre dans la

Oo ij

### TABLE

Province de Zocothlan.

CHAP. XV. Le Cacique de Zocothlan rend une seconde visite à Cortez, & exagere la grandeur & la puissance de Motezuma. On prend la résolution d'aller à Tlascala; & on est instruit à Xacazingo, des Peuples de cette Province, & de la forme de leur Gouvernement.

CHAP. XVI. Les Envoyez de Cortez vont à Tlascala. La maniere dont on y recevoit les Ambassadeurs; & ce qui se passe dans le Senat, sur le sujet de la paix qu'on leur offre de la part des Espagnols.

CHAP. XVII. Les Espagnols prennent la résolution de s'approcher de Tlascala, à cause de la détention de leurs Envoyez. Ils combattent contre un gros de cinq mille Indiens, qui leur avoient dresse une embuscade; aprés quoi ils sont attaquez par toutes les forces de la Republique. 212

CHAP. XVIII. L'armée de Tlascala se rassemble en plus grand nombre, & donne une seconde bataille, où elle est défaite, par la valeur des Espagnols, & par un nouvel accident, qui la met en désordre.

CHAPXIX. Cortez appaise une nouvelle mutinerie de ses Soldats. Les Habitans de

### DES CHAPITRES.

Tlascala prennent les Espagnols pour des Enchanteurs Ils consultent leurs Devinss. & par leur conseil ils attaquent durant la nuit le quartier des Espagnols. 229

CHAP XX. Le Senat ordonne à son General defaire cesser les hostilitez. Il n'obètt point, & prend la résolution d'insulter le quartier des Espagnols. On découvre & on châtie ses espions, & l'on commence à parler d'un traité de paix. 237.
CHAP. XXI. De nouveaux Ambasa.

CHAP. XXI. De nouveaux Ambaßadeurs de Motezuma viennent au quartier, pour essayer de rompre le traité avec les Tlascalteques. Le Senat demeure dans la résolution de recher la paix; & Xicotencalse charge lui-même de la négociation.

244

### LIVRE TROISIE'ME.

CHAP. I. E voyage des Envoyez de Cortez à la Cour d'Espagne. Les contradictions & les embarras qui retarderent l'expedition de cette affaire.

CHAP. II. Motezuma fait de grands efforts pour rompre le traité de paix. Des Envoyez de la Republique viennent continuer leurs instances pour l'obtenir. Cor-

### TABLE.

tez marche avec son armée, & fait son entrée dans la Ville. 259

CHAP. III. Description de la Ville de Tlascala. Les Senateurs se plaignent de ce que les Espagnols marchent avec leurs armes. Ils attribuent ce procedé au peu de confiance qu'on avoit en eux. Cortez les satisfait, & tache de leur faire quitter le culte des Idoles.

CHAP. IV. Cortez dépêche les Ambaffadeurs de Mosezuma. Diego d'Ordaz va reconnoître le Volcan de Popocatepec; & on prend la réfolution d'aller à Cholula.

CHAP. V. On découvre de nouveaux indices de la trahison des Habitans de Cholula. L'armée marche vers cette Ville; suivie de quelques Compagnies de Tlascalteques. 282.

CHAP. VI. Les Espagnols font leur entrée à Cholula, où on tâche de les surprendre par un accueil agrèable à l'exterieur. On découvre la trahison que les Habitans avoient formée; o on dispose toutes choses pour les châtier.

CHAP. VII. On punit les traîtres de Cholula; après quoi Cortez rétablit la tranquillité dans la Ville, qui se soûmet entierement; & reconcilie ces Peuples

#### DES CHAPITRES.

avec ceux de Tlascala.

CHAP. VIII. Les Espagnols sortent de Cholula. Ils trouvent un nouvel obstacle sur la montagne de Chalco; & Motezuma prétend les arrêter par les enchantemens de ses Magiciens.

CHAP. IX. Le Seigneur de Tezeuco neveu de Motezuma, vient visiter Cortez de la part de cet Empereur. On continuë la marche, & on fait alte à Quitlavaca, au dedans du lac de Mexique.

CHAP. X. L'armée passe jusques à IZtacpalapa, où on dispose toutes choses pour faire l'entrée dans Mexique. On décrit la pompe avec laquelle Motezuma sortit, pour recevoir les Espagnols.

CHAP. XI. Motezuma vient le soir du même jour visiter Cortezien son logement. Le discours qu'il fit avant que de donner audience au General, & la réponse de Cortez.

THAP. XII. Cortez va voir Motezuma dans son Palais, dont on décrit la grandeur & la magnificence. On rapporte ce qui se passa en leur conversation, & en d'autres qu'ils eurent sur le sujet de la Religion.

CHAP. XIII. Description de la Ville de Mexique : de son air, de sa situation , du Liui,

#### TABLE

Marché de Tlateluco, & du plus grand de ses Temples dédié au Dieu de la guerre.

CHAP. XIV. Les differentes Maisons que Motezuma avoit pour son diver.if-sement. Ses Cabinets d'armes, ses fardins, ses Parcs, & les autres bâtimens considerables au dedans & au dehors de la Ville.

CHAP. XV. On décrit l'exactitude, la pompe & l'ostentation dont Motezuma se faisoit servir dans son Palais. Les mets qu'on servoit sur sa table. Ses audiences, & les autres particularitez de son œconomie & de ses plaisirs.

CHAP. XVI. Les grandes richesses de Motezuma. La maniere dont on gouvernois ses Finances, & dont on rendoit la fustice; & d'autres particularitez du Gouvernement Civil & Militaire des Mexicains.

CHAP. XVII. Le file dont les Mexicains se servoient pour mesurer & compter leurs années, & leurs mois. Leurs Fêtes, leurs Mariages, & leurs autres Coûtumes dignes d'être remarquées.

CHAP. XVIII. Motezuma continuë fes caresses & ses présens aux Espagnols. Cortez reçoit des lettres de Vera-Cruz, DES CHAPITRES.

qui l'informent du combat, où fean d'Escalante avoit été tué : surquoi il prend la résolution de s'assurer de la personne de MoteZuma.

CHAP. XIX. On se saisit de la personne de Motezuma. La maniere dont cette assion fut conduite; & comment elle sut reçuè par ses Sujets.

CHAP. XX. La conduite de Motezuma dans sa prison envers ses Sujets & les Espagnols. On amene prisonnier Qualpopoca, & Cortez le fait punir du dernier supplice; sa sant mettre des fers aux mains à Motezuma durant l'execution de cette sentence.

Fin de la Table des Chapitres.

### PRIVILEGE DU ROY.

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A nos amez & feaux Conseillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requestes ordinaires de nostre Hostel, Grand Conseil, Prevost de Paris, Baillifs, Senéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, Salut. CHARLES Osmont, Libraire à Paris, Nous ayant fait exposer qu'il desireroit donner au Public une nouvelle Edition de l'Histoire de la Conquêre du Mexique, ou de la Nouvelle Espagne, par Fernand CorteZ. traduite de l'Éspagnol de Dom Antoine de Solis : avec les Metamorphoses d'Ovide, traduite par du Ryer: Nous avons permis audit Osmont de faire rimprimer lesdits Livres, & de les vendre, faire vendre & distribuer par toutnôtre Royaume, en telle forme, marge, caractere, & autant de fois que bon luy semblera, pendant le temps de six années consecutives, à compter du jour de la datte des Presentes; à condition que l'Impression en sera faite

dans nôtre Royaume, & non ailleurs 🕻 & ce en bon papier & beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie; & qu'avant que de les exposer en vente, il en sera mis un Exemplaire de chacun dans notre Bibliotheque publique. un dans celle de nôtre Château du Louvre. & un autre dans celle de nostre tres-cher & feal Chevalier Chancelier de France le Sieur Phelyppeaux, Comte de Pontchartrain, Commandeur de nos Ordres, à peine de nullité des Presentes : Du contenu desquelles vous Mandons & enjoignons de faire jouir l'Exposant, & ceux qui auront de lui, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la Coppie desdites Presentes qui sera imprimée au commencement ou à la fin desdits Livres, foy soit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier nôtre Huissier ou Sergent, de faire pour l'execution des Presentes, tous Actes requis & necessaires, sans demander autre Permission; & nonobstant Clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires. CAR tel est nostre plaisir. Donné à Versailles le seizième jour de Septemtre, l'an de grace mil sept cens trois, & de nostre Regne le soixante-unième : Par le Roy en son Conseil, LE COMTE. Registre sur le Livre de la Communanté des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. L. page 54. conformement aux Reglemens, & notamment à l'Arrest du Conseil du 13. Aoust dernier. A Paris, ce 17. Novembre 1703. Signé, P. EMERY, Syndic, sicher 55 Annahr 12, 22 en sie Total Company of the State of the State of nit with the treatment of the tree by the tree conclusion of an experience that distance of the control of the second Name of the state of the state of di in-T - didy set 185 18 50 5







## HISTOIRE

DE LA CONQUESTE

DU

# MEXIQUE;

OU DE LA NOUVELLE

ESPAGNE

CHAPITRE PREMIER.

Où on fait voir la necessité de diviser l'Hiftoire des Indes en plusieurs parties disserentes, asin d'en donner une parfaite connoissance.

> E m'étois engagé avec plaisir au dessein de continuer l'Histoire generale des Indes Occidentales, composée par Antoine de Herrera, & jusqu'au moment où j'ai reconnu les difficultez de cette e, j'ai sû avec beaucoup d'application

entreprise, j'ai sû avec beaucoup d'application

Histoire de la Conquete

tout ce qui a été écrit sur ce sujet, avant & aprés Herrera, tant par les Auteurs étrangers, que par ceux de nôtre Nation. Cette lecture m'a fait remarquer, qu'autant que ce nouveau Monde est éloigné du notre; autant les Auteurs étrangers se sont écartez de la verité sur ce qu'ils ont rapporté des Espagnols, avec peu de discernement, & peut-être encore plus de malice; puis qu'ils emploient des livres entiers à exagerer seulement les fautes de quelques particuliers, sans autre dessein que celui d'effacer le merite des bonnes actions faites en general. D'autre part j'ai trouvé que nos Auteurs ne s'accordent point dans la relation qu'ils font des principaux évenemens; & leurs contradictions marquent bien le risque que la verité court de recevoir quelque alteration, lors qu'elle vient de loin : étant certain que plus une chose s'éloigne de sa source, plus elle perd de sa pureté naturelle.

Le devoir qui m'engageoit à refuter les premiers, & le desir que j'avois d'accorder les contradictions des autres, devoient ce semble m'obliger à presser l'execution de mon dessein. Mais il a été suspendu par la recherche des Memoires; & par l'attente des Relations qui me paroissem necessaires pour servir comme de fondemens à ces ouvrage. Car encore que ce travail soit obscur & qu'il n'ajoûte rien à la gloire d'un Auteur neanmoins il ne peut s'en exempter : puis que s'i confume le tems sans éclat dans son cabinet, il neanmoins le plaisir de tirer la vérité toute pure de desordre de ces differens Memoires; semblabl aux Architectes qui ramassent sans aucun ordr une infinité de materiaux avant que de travailler la construction d'un édifice. C'est neanmoins d cette confusion qu'ils tirent la persection du des sein qu'ils ont conçû, & l'on est surpris de voir in sensiblement sortir de la poussiere, & d'un em

barras de pierres & de bois, un bâtiment qui a toutes les graces, & toutes les proportions de la belle Architecture.

Pour revenir à mon sujet, j'ai trouvé qu'une histoire generale embrasse une si grande quantité de fairs indépendans les uns des autres, que j'ai cru qu'il étoit presque impossible de les allier ensemble sans les confondre : défaut qui vient peutêtre de la foiblesse de mon esprit, ou de son peu d'étenduë. Quoi qu'il en soit, je vois que l'Histoire des Indes a pour fondemens trois grandes actions, qui peuvent être comparées avec tout ce que les siècles passez ont produit de plus éclatant fur ce sujet. La premiere nous charme par le recit du grand courage de Christophe Colom, tant durant le cours de son admirable navigation, qu'en la découverte de ce nouveau monde. La seconde fait briller la conduite & la valeur de Hernan Cortez, en ce qu'il souffrit pour conqueris la nouvelle Espagne, dont on ne connoît point encore l'étendue ni les bornes. La troisseme surprend par le recit des avantures de François'Pizarre, suivies des exploits de ses successeurs, qui ont soumis à l'Espagne ce vaste Empire de l'Amerique méridionale, qui devint le theatre de plusieurs funestes tragedies, & d'incidens si extraordinaires. Voilà trois illustres sujets d'autant d'histoires qui pourroient remplir nos Annales de plusieurs grands exemples de valeur, de constance, & d'autres qualitez remarquables en l'une & en l'autre fortune. De sorte qu'en donnant toûjours à sa memoire un agreable emploi, on peut encore fortifier son esprit & son cœur par de, instructions solides & d'un grandusage. Mais comme dans l'Histoire generale des Indes, ces trois sujets ont une liaison reciproque les uns avec les autres, & que chacun d'eux en particulier, en a avec d'autres exploits de moindre consideration;

A ij

Histoire de la Conquête

iln'est pas aisé de les réduire aux bornes d'une seule narration, ni de garder l'ordre des tems sans l'interrompre plusieurs sois, & mettre en pieces, pour ainsi dire, le sujet principal, par le détail

des circonstances.

Cependant les Maîtres de l'Art, qui ont donné le nom de transition à ces discours, qui conduifent l'esprit du recit d'un évenement à quelque autresujet, nous ordonnent d'observer le rapport que les parties ont à leur tout avec tant de justesse, que le corps de l'Histoire ne paroisse point difforme, soit enle chargeant de membres inutiles, soit en retranchant ceux qui lui sont necessaires pour y conserver l'agrément de la diversité. Il faut selon leurs preceptes que la liaison de ces membres soit si délicate, que l'on ne puisse l'appercevoir, & que la difference des faits soit si bien menagée, qu'elle ne fasse remarquer ni défaut ni confusion ; & cet avantage d'entrelacer les évenemens avec tant d'adresse, qu'ils ne paroissent point se soutenir les uns les autres par une espece de digression, est un effort d'esprit dont peu d'Historiens sont capables. Car si l'on veut reprendre toutes les circonstances du sujet que l'on a quitté, on tombe dans l'inconvenient de la repetition, & d'une ennuyeuse longueur, & si on les neglige, le stile en devient obscur & inégal. Cependant il faut éviter également ces deux vices qui effacent toutes les bonnes qualitez d'un Auteur.

Ce défaut commun à toutes les Histoires generales, se trouve encore plus grand, & presque inévitable en celle des Indes Occidentales. Elle comprend deux Empires d'une tres-grande étenduë, dont chacun contient une infinité de Provinces, & plusieurs Isles. Ces païs étoient gouvernez par des Rois, ou Caciques, dont les uns étoient sujets ou tributaires des deux Empereurs du Mexique & du Perou; & pour ceux dont ils ne

recevoient ni tribut ni homage, le seul éloignement de leur païs faisoit leur seureté. Toutes ces Provinces, ou petits Royaumes avoient donné sujet à autant de differentes conquêtes, sous divers Conquerans. On formoit en un même tems plufieurs entreprises, toutes sous des Capitaines tresbraves, mais peu connus. Ils conduisoient chacun une troupe de soldats, & cette troupe se donnoit le nom d'armée, avec quelque sorte de raison, tant par rapport à ses desseins, qu'au succez des expeditions. Il s'y faisoit plusieurs combats contre des Princes, & en des lieux dont les noms ne fatiquoient pas seulement la memoire, mais encore la langue en les prononçant. Ainsi l'Historien de ces exploits se voyoit obligé d'employer des transitions frequentes & obscures; & l'abondance de la matiere embarassoit la narration. Car il étoit contraint de rebattre sur des événemens de peu d'importance, ou de les supprimer entièrement; & il falloit que le lecteur revint souvent à ceux qu'il avoit laissez comme suspendus, ou qu'il donnât continuellement un fâcheux exercice à sa memoire.

Ce n'est pas que je veiiille dire qu'Antoine d'Herrera Auteur tres-exact, n'ait reiisti autant qu'il se pouvoit dans le dessein qu'il avoit pris de composer une histoire generale; je ne voudrois pas seulement le suivre, je soûhaiterois encore le pouvoir faire avec autant de succez. Que si je ne trouve en son ouvrage ni l'ordre ni la clarté dont il avoit besoin pour se faire entendre, j'avoué qu'il ne pouvoit lui en donner davantage, étant engagé à décrire tant de faits disserns, qu'en laissant les uns pour reprendre les autres, presse par l'ordre des tems, il n'a pû quelquesois s'empêcher d'en consondre la suite, & celle des éve-

nemens.

#### CHAPITRE II.

Les raisons qui`ont obligé à écrire separément l'Histoire de l'Amerique Septentrionale, ou Nouvelle Espagne.

'Histoire de la Nouvelle Espagne meritoit d'é-L tre tirée de cet embarras, & de cette obscurité, & c'est à quoi je me suis appliqué en l'écrivant à part, afin qu'en la mettant en son jour, autant qu'il est possible à la mediocrité de mon genie, ce qu'elle a de merveilleux tienne les esprits suspendus sans leur faire de violence, & ce qu'elle a d'utile puisse instruire sans dégouter. l'ai choisi ce sujet entre les trois dont j'ai parlé; parce que comme les actions de Christophe Co-Iom & ses premieres conquêtes ne sont point mêlées avec d'autres évenemens, elles sont décrites agréablement & sans confusion, dans la premiere & la seconde decade d'Antoine de Herrera. Pour l'Histoire du Perou, elle se trouve separée en deux Volumes que l'Inca Garcilasso en a composez; & cet Auteur est si exact à choisir fes memoires, & si fleuri dans son stile, pour le tems auquel il écrivoit, que je condamnerois de temerité celui qui entreprendroit de le surpasser, & donnerois beaucoup d'éloges à quiconque pourroit l'imiter en achevant cette Histoire. Pour ce qui regarde la Nouvelle Espagne, ou elle a manqué d'Auteurs qui meritent le nom d'Historiens, ou elle se voit en la necessité de les désendre contre les reproches que la posterité est en droit de leur faire.

François Lopez de Gomara est le premier qui a traité ce sujet, mais sans discernement, & sans

exactitude. Il rapporte ce qu'il a entendu dire, & l'assure aussi hardiment que s'il l'avoit vû, sans trouver aucune difficulté en ce qui choque la vrai-semblance, ni repugnance en ce qui est impossible.

Antoine de Herrera l'a suivi, & a travaillé en partie sur les memoires de cet Auteur, & aprés eux Barthelemi Leonard d'Argenfola a écrit sur la même matiere, sans éviter les mêmes défauts, fur quoi il est moins excusable; car il nous a donné les premiers exploits de cette conquête dans ses Annales d'Arragon, tellement mêlez & confondusavec son principal sujet, qu'ils y paroissent amenez de fort loin, & n'y tenir lieu que d'un épisode. Il rapporte ce qu'il a trouvé dans Herrera; mais quoi que son stile soit plus clair & d'un meilleur caractere; il est si fort interrompu & embrouillé par le mélange des autres évenemens, que cequ'il y a de grand & d'heroïque en cette entreprise, est affoibli par les digressions; en sorte que l'on ne reconnoît plus, ce qui est aise à remara quer en plusieurs endroits de son Histoire.

On a vû paroître depuis une Histoire particuliere de la Nouvelle Espagne, quiest un ouvrage posthume de Bernard Diaz del Castillo. Elle a été mise en lumiere par un Religieux de la Mercy, qui avoit tiré le manuscrit de la Biblioteque d'un grand & scavant Ministre, où elle avoit été longtems comme ensevelie, peut-être à cause des inconveniens qui n'ont pas été reconnus, ou qu'on lui a pardonnez lors qu'on en a permis l'imprelfion. Cette histoire passe aujourd'hui pour veritable, à la faveur de son stile grossier, & sans aucune politesse, qui lui a donné du credit auprés de bien des gens ; comme s'il étoit une marque de la sincerité de son Auteur. Neanmoins quoi qu'il ait l'avantage d'avoir écrit ce qu'il a vû, la lecture de son ouvrage fait connoître que ses vûës n'é-

toient pas nettes, ni affez exemptes de passion pour ajuster les mouvemens de son esprit & de sa plume sur les regles de la verité. Il paroît aussi satisfait de son ingenuité, que mal-content de sa fortune ; l'envie & l'ambition se produisent à découvert en plusieurs endroits, où ces deux passions s'évaporent en plaintes contre Hernan Cortez, qui est le principal heros de cette histoire. Il cherche à penetrer ses desseins afin d'y trouver à redire, & d'éfacer ainfi la gloire du succez : & il propose comme des regles infaillibles de conduite, non pas les ordres & les commandemens du General, mais les bruits extravagans qui couroient parmi les soldats, quoi que dans cette profession, il n'y ait pas moins d'esprits grossiers & ignorans qu'ailleurs; & que dans toutes il soit également dangereux de permettre les raisonnemens à des personnes qui n'ont que l'obéissance en partage.

Ce sont la les raisons qui m'ont obligé d'entreprendre de tirer cette Histoire de l'obscurité ou elle étoit envelopée, & de venger les outrages que l'on y a faits à la verité. Je m'aiderai neanmoins des Auteurs que j'ai citez, entoutes les occasions où je n'aurai point de fondement raisonnable de m'écarter de ce qu'ils ont écrit; & je me servirai des autres relations & memoires particuliers, que j'ai rassemblez, pour autoriser ce que j'en rapporterai, sans passion & sans aucun autre attachement que celui qu'on doit avoir à la verité. Je ne prétens point étaler ce qui ne doit être que supposé, ni perdre le tems à faire un détail inutile des menuës circonstances, qui gâtent le papier par des recits contre la bien-séance, ou qui le remplissent de faits indignes d'être marquez, & qui ne servent qu'à enfler un volume, sans contribuer à la majeste de l'Histoire. Mais avant que de venir à l'execution de ce dessein, il sera bon

de faire voir l'état auquel les affaires d'Espagne se trouvoient lors que l'on commença la conquête du nouveau Monde, afin d'en découvrir le principe avant que d'en marquer le progrez, & que cette connoissance serve comme de sondement à l'édifice que j'ay entrepris.

#### CHAPITRE III.

Les malheurs dont l'Espagne étoit affligée lors qu'on entreprit la Conquête de l'Empire du Mexique.

'Année 1516. n'est pas moins remarquable à l'Espagne par la datte des mouvemens qui l'agiterent alors, que par celle dubon-heur dont elle a ressenti les effets, & qui commença précisément en ce tems là. Cette Monarchie se trouvoit émeuë de tous côtez par des troubles & des divisions, d'autant plus à craindre, que le repos dont elle jouissoit au dehors étoit alteré par les maux qui l'attaquoient au dedans, jusqu'à la menacer de sa derniere ruine. Car encore que la fidelité des peuples ne fat pas entierement corrompuë, neanmoins leur propre inclination les retenoit plûtôt que les motifs d'une obéissance imprimée par l'autorité de ceux qui gouvernoient. Cependant ce fut en ce même tems qu'elle vit naître dans les Indes Occidentales sa plus grande prosperité, par la découverte de la Nouvelle Espagne: qui non-seulement a étendu fort loin ses conquêtes, mais encore a augmenté la gloire de son nom en le doublant. C'est ainsi que la fortune & le tems se jouent des choses de ce monde, par le mélange des biens & des maux

Histoire de la Conquête

qui se succedent les uns aux autres dans une revelution continuelle.

Le Roi Catholique Dom Ferdinand étoit mort des l'année précedente ; comme les mesures qu'il avoit prifes pour la conservation & pour l'accroifsement de ses Etats, manquerent par la mort de leur Auteur, on découvrit insensiblement la grandeur de cette perte, par les troubles & les désordres qui la fuivirent; de la même maniere que l'on juge de la grandeur des causes par l'impor-

tance de leurs effets.

Toute l'autorité du gouvernement demeura entre les mains du Cardinal, Archevêque de Tolede, Dom François Ximenez de Chisneros, Ce Prelat avoitune fermeté d'esprit incomparable, une vaste & sublime intelligence, & un courage invincible, & il possedoit en un mêmedegré la pieté, la prudence & la constance. Ces vertus & ces qualitez heroiques se trouvoient alliées dans son ame sans se nuire les unes aux autres par la diversité de leurs interêts. Mais comme il avoit trop d'attachement à ce qu'il avoit une fois resolu, & qu'il n'oublioit rien pour soûtenir l'honneur de son jugement en ces occasions, il laissoit souvent échapper celles de faire le bien, en cherchant le mieux; ainsi son zele n'étoit point si propre à corriger les esprits inquiets, que cette grande roideur d'integrité étoit capable de les irriter.

Jeanne fille unique des Rois Ferdinand & Isabelle, seule Reine & legitime heritiere des Roïaumes d'Espagne, étoit alors à Tordesillas, où elle ne voyoit personne, à cause de ce fâcheux accident qui avoit blessé son imagination, dont la vivacité lui donnant detrop fortes impressions des objets, l'avoit privée de l'usage du raisonnement, ou reduite à raisonner faux de ce qu'elle compre-

noit.

Le Prince Charles, premier de ce nom entre les Rois d'Espagne, & cinquiéme entre les Empereurs, tenoit sa Cour en Flandre. L'accident de sa mere lui avoit acquis la Couronne avant le tems. Cependant comme il n'étoit pas encore en sa dix-septième année, qu'il n'avoit point été nourri en Espagne dont il ne connoissoit pas encore les interests ni les maximes, & que ses premieres inclinations étoient préoccuppées en sa veur des Ministres Flamans: toutes ces circonftances donnoient lieu à de tristes réstexions, qui faisoient apprehender sa venue à ceux mêmes qui la jugeo ent necessaire au bien de l'Etat.

L'Infant Dom Ferdinand frere de Charles, & moins âgé que lui, marquoit en cette grande jeunesse un esprit meur & sage; mais il témoignoit du chagrin de ce que le Roi Ferdinand son ayeul ne l'avoit pas nommé sur son dernier testament pour gouverner ses Roïaumes, quoi qu'il lui cut donné autrefois cet emploi, par la disposition qu'il fit à Burgos. Ainsi bien qu'il s'efforçat de se contenir dans les termes de son devoir, neanmoins par les reflexions qu'il faisoit, & qu'il entendoit faire à ceux qui approchoient de sa personne, il scavoit fort bien remarquer, que s'il n'eût jamais été choisi pour une pareille charge, cela pouvoit s'attribuer au défaut de son âge; mais que de s'en voir exclus aprés l'avoir possedée, c'étoit une défiance qui offensoit directement sa personne & sa dignité. En sorte qu'il ne pouvoit cacher le peu de satisfaction qu'il avoit du gouvernement établi : ce qui étoit tres-dangereux dans la conjoncture des affaires, parce que tous les esprits étant en mouvement, ce Prince aimé du peuple, tant par l'honnêteté de ses manieres, qu'à cause qu'il étoit né en Castille, & qu'il y avoit été élevé, pouvoit se flatter d'en être suivi ; & si les factions que l'on Histoire de la Conquête

apprehendoit avoient une fois éclaté, un mouvement si naturel auroit pû en causer beaucoup

autres tres-violens.

Ces embarras furent augmentez par un autre qui n'étoit pas moins chagrinant pour le Cardinal Ximenez. C'est que le Doyen de Louvain Adrien Florent, qui depuis fut Pape sixième de ce nom, avoit été envoyé de Flandres, pour tenir en apparence le rang & la qualité d'Ambassadeur auprés du Roi Ferdinand; mais ce Roi étant mort il fit paroître les pouvoirs qu'il avoit de prendre possession de ses Roïaumes au nom du Prince Charles, & de gouverner en son absence : ce qui fit naître une contestation débatuë de part & d'autre avec beaucoup de chaleur; sçavoir si ces pouvoirs avoient plus de vertu & d'autorité, que ceux dont le Cardinal étoit revêtu. Sur quoi les Politiques de ce tems là exercerent leurs speculations avectrop de liberté & peu de respect, parce que leurs raisonnemens prenoient toujours quelque teinture des differentes passions qui les formoient. Ceux qui aimoient la nouveauté prétendoient que le Cardinal n'étoit qu'un Gouverneur nommé par un autre Gouverneur, puisque le Roi Ferdinad n'avoit plus que ce titre depuis la mort de la Reine Isabelle. Les raisons de l'autre partie n'avoient pas moins d'insolence, puis qu'elles alloient à donner l'exclusion à tous les deux Ministres. On soutenoit que le même défaut se rencontroit en la nomination du Doyen, parce qu'encore que le Prince Charles eût l'avantage d'être le legitime successeur du Roïaume d'Espagne, il ne pouvoit du vivant de sa mere prendre d'autre qualité que celle de Gouverneur, de la même maniere que son ayeul en avoit usé. Ainsi ils déclaroient ces deux Princes incapables de communiquer à leurs Magistrats l'autorité souveraine, parce qu'étant inseparable de la per-

13

fonne du Roi, elle ne reside point en celle d'un Gouverneur.

Comme les Ministres reconnurent que ces disputes en s'échauffant donnoient de rudes atteintes à leur dignité & à leur autorité, ils concerterent ensemble pour unir leurs pouvoirs; & cette resolution étoit la plus sage qu'ils pouvoient prendre, s'ils eussent pû de la même maniere accorder leur genie: mais la dureté du Cardinal heurtoit à tout moment la douceur d'Adrien. Le premier ne pouvoit souffrir de compagnon dans ses desseins; & l'autre soutenoit les siens avec peu de fermeté, & sans avicune connoissance des Loix & des Contumes de la Nation. Cette division entre les Gouverneurs en fit naître une autre entre les sujets; en sorte que leur obéissance étant partagée comme l'autorité se trouvoit désunie. cette diversité de mouvemens dans l'Etat produisoit le même inconvient que feroient deux gouvernails en un navire, qui par leur differente agitation formeroient une tempête au milieu même du calme.

On reconnut bien-tôt par les effets, combien cet état étoit perilleux, lors que les mauvaises humeurs dont la Republique abondoit vinrent à s'irriter. Le Cardinal qui n'avoit pas besoin d'un grand effort de persuasion pour attirer son collegue dans ses sentimens, ordonna que les Villes du Roïaume prissent les armes, & qu'en chacun on fist un rôlle de ceux qui pouvoient les porter, pour leur en apprendre le maniment, & la pratique de l'obéissance qu'ils devoient à leur Chef. Pour cet effet il donna des appointemens aux Capitaines, & plusieurs exemptions aux Soldats. Les uns disoient que cer établissement ne regardoit que sa propre seureté; d'autres crosoient qu'il preparoit ces forces pour reprimer l'insolence des Grands: cependant l'experience montra

4 Histoire de la Conquête

bien-tôt que ce mouvement étoic à contre tems ; parce que les Grands qui possedoient des Seigneuries hereditaires, se trouverent offensez de ce que l'on mettoit les armes entre les mains du peuple, ce qui étoit capable d'allumer un feu tres-difficile à éteindre en une si fâcheuse saison. Ils crurent alors découvrir la source d'un bruit qui avoit couru, que les Gouverneurs armez de ces forces de reserve vouloient discuter l'origine de leurs Fiefs, & le fondement des droits qu'ils exigeoient de leurs vassaux. Les peuples mêmes parurent agitez de differentes passions : quelques Villes enrôllerent des Soldats, firent des revûës, & dresserent des lieux publics pour les exercices militaires; mais en d'autres ces remedes qu'on préparoit contre la guerre furent considerez comme des gages de la liberté, qui pouvoient donner quelque atteinte à la tranquilité publique; & en toutes également, cette nouveauté étoit d'une dangereuse consequence, parce que les Villes qui demeurerent dans leur devoir; ne laisserent pas de reconnoître les forces dont elles pouvoient appuyer leur désobéissance; & celles qui furent rebelles se trouverent en main dequoi soutenir leur revolte, & corrompre ou forcer la fidelité des autres, en jettant le trouble dans tout le Roïaume.



#### CHAPITRE IV.

Etat où se trouvoient les Röiaumes éloignez de l'Espagne & les Isles de l'Amerique qui avoient déja reçû le nom d'Indes Occidentales.

Es autres Domaines de la Couronne d'Espagne ne souffrirent pas moins que la Castille en cette conjonêture: en sorte qu'il n'y eut, pour ainsi dire, aucune pierre qui ne sût ébranlée, & dont on ne pût craindre avec raison la ruine de tout l'édisse.

L'Andalouzie se trouvoit affligée par la guerre civile que Dom Pedro Giron fils du Comte d'Urena avoit excité, pour s'emparer des Etats du Duc de Medina-Sidonia. Comme ce Comte en prétendoit la succession du chef de sa femme Dona Mencia de Gusman, il avoit choisi la voie des armes pour expliquer ses droits, voulant autorifer se violences sous le nom de justice.

La Navarre étoit comme partagée entre deux grandes Maisons, dont les noms se sont rendus si celebres aux dépens de leur Patrie. Ces Maisons étoient celle de Beaumont, & celle de Gramont, dont les querelles s'étoient rallumées avec beaucoup d'ardeur. Ceux de Beaumont partisans d'Espagne, employoient les noms specieux de droit & de raison, pour venger leurs injures particulieres contre leurs ennemis; & ceux de Gramont, qui aprés la mort de Jean d'Albret & de la Reine Catherine, s'étoient déclarez pour le \*Prince de Beaum son fils, s'appuyoient sur la pro-

<sup>\*</sup> Henry d' Albret.

Histoire de la Conquête

tection de la France, dont ils menaçoient les autres. L'un & l'autre party étoit difficile à reduire, parce qu'ils couvroient leur haine des apparences de fidelité, & le nom du Roi, dont ils faisoient tous deux un méchant usage, ne leur servoit que d'un prétexte pour exercer leur vengeance & pour nourrir la division.

En même tems l'Arragon vid naître une contestation d'une tres-dangereuse consequence, sur le gouvernement de ce Roïaume, dont l'Archevêque de Saragosse Dom Alfonse d'Arragon se trouvoit chargé par le testament du feu Roi Ferdinand son pere. La souveraine Magistrature du Roïaume, qu'ils appellent El justicia, étoit alors entre les mains de Dom Juan de Lanuza, qui s'opposoit avec un peu trop d'opiniâtreté aux prétentions de l'Archevêque, sous un prétexte veritable ou mandié; disant qu'il ne convenoit pas au repos de l'Etat, que l'autorité absoluë demeurât entre les mains d'une personne à qui sa naissance pouvoit inspirer des desseins trop relevez. Ce principe fut le fondement de plusieurs autres disputes qui s'agitoient entre les Gentilshommes, & que l'on pouvoit considerer comme des rasinemens trop subtils sur la fidelité que l'on doit aux Princes, Cependant comme ces discutions passoient de la Noblesse aux esprits grossiers du peuple, ils donnoient atteinte aux devoirs de l'obéissance & de la sujétion.

Le feu des troubles s'allumoit en Catalogne, & dans le Roïaume de Valence, par la brutalité naturelle des bandits, qui n'étant pas satisfaits de se voir maîtres absolus à la campagne, s'empatoient déja des Bourgs, & se rendoient redoutables aux Villes mêmes: ce qu'ils faisoient avec tant d'insolence & de consiance, que l'ordre de la justice étant renverse, les Magistrats étoient obligez à se cacher, & laissoient regner par tout la cruauré.

Ainfi

17

Ainsi les plus grands crimes passoient pour des actions de valeur, & acqueroient de la réputation à la malheureuse posterité des coupables.

Les premieres proclamations du regne de la Reine Jeanne, & du Prince Charles, furent recûës à Naples avec beaucoup d'applaudissement. Cependant au milieu de la joïe publique, on vid nastre un bruit dont la source ne sut pas connue, quoi qu'il sût aisse d'en remarquer la malignité.

On infinuoit que le feu Roi Ferdinand avoit nommé pour héritier du Roïaume de Naples le Duc de Calabre, qui étoit alors prisonnier dans le Château de Xativa. Ce bruit méprisé d'abord, traîna durant quelques jours parmi le peuple, comme un simple murmure; mais ensin, s'étant revêtu de l'apparence d'un secret fort mysterieux, il s'accrut tout d'un coup, & passa en une espece de sedition déclarée, qui mit la Noblesse en alarme, & causa beaucoup de peine à tous ceux qui tenoient le parti de la raison & de la verité.

En Sicile le peuple prit les armes contre le Vice-Roi Dom Hugue de Moncade, avec tant de fureur, qu'il obligea ce Vice-Roi d'abandonner le gouvernement de ce Roïaume entre les mains de la populace, dont les extravagances allerent bien plus loin que celles des Napolitains; parce qu'elles étoient soîtenuës par quelques Seigneurs, qui sous prétexte du bien public, titre ordinaire de toutes les seditions, fassoient servir la sottisée du peuple d'instrument à leur vengeance, dans la pensée de s'élever par là au plus haut degré, d'où l'ambition précipite souvent ceux qu'elle pos-fede.

L'éloignement des Indes ne fut point capable de les garantir de la malignité de cette influence generale, qui dominoit alors sur toutes les parties de cette Monarchie. Tout ce qui avoit été conquis en ce nouveau monde se reduisoit aux

Ifles de Sair de Port-ric partie de la dans la Profe d'Uraba fermé tout des Occides miers Concloignement avoir beauc rient, qui c reste de ce tant en des fondées sur quelques C differens, e dant en ce la valeur d plus même sedoit telle seurs, qu'i

Isles de Saint Domingue, de Cuba, de Saint Jean de Port-ric, & de la Jamaique, outre une petite partie de la Terre-ferme qui avoit été peuplée dans la Province de Darien, & à l'entrée du Golfe d'Uraba. C'est dans ces bornes qu'étoit renfermé tout ce qui se comprenoit sous le nom d'Indes Occidentales, qui leur fut imposé par les premiers Conquerans, seulement à cause que l'éloignement & la richesse de ce païs leur paroissoit avoir beaucoup de rapport avec les Indes d'Orient, qui ont tiré leur nom du fleuve Indus. Le reste de cet Empire d'Occident ne consistoit pas tant en des réalitez, qu'en de hautes esperances fondées sur les diverses découvertes faites par quelques Capitaines Espagnols, avec des succez differens, & plus de peril que de profit. Cependant en ce peu de païs possedé par les Espagnols, la valeur des premiers Conquerans ne subsistoit plus même dans la memoire; & l'avarice possedoit tellement l'esprit & le cœur de leurs successeurs, qu'ils ne songeoient qu'à s'enrichir aprés avoir renoncé au soin de leur conscience, & à celui de leur réputation, sans lesquels l'homme demeurant abandonné à la brutalité de sa concupiscence naturelle, devient plus farouche & plus cruel que les bêtes qui lui font la guerre. Ainsi on ne rapportoit de ce nouveau monde, que des larmes & des plaintes sur les maux que l'on y enduroit. L'interest des particuliers avoit pris la place de celui du public, & du zele que l'on doit avoir pour la Religion : & ce désordre achevoit de détruire les pauvres Indiens, accablez sous le poids de l'or qui leur coûtoit tant de fatigues, pour satisfaire une passion dont ils n'étoient pas possedez; étant obligez à chercher à travers mille perils un métail qu'ils méprisoient, & à maudire l'ingrate fertilité de leur patrie, qui leur attiroit mae fi cruelle servitude.

Le Roi Dom Ferdinand informé de ces déreglemens, s'étoit appliqué à y apporter du remede; & ses soins regardoient particulierement les Indiens, qu'il défiroit proteger & attirer à la Foi: ce qui a été toûjours la premiere vûë de nos Rois. Pour cet effet il donna plusieurs ordres, & publia des Loix; mais tous les moyens dont il se servoit perdoient leur force en s'éloignant, de la même maniere qu'une fléche tombe au pied du but lors qu'il est hors de la portée du bras qui l'a décoché. Mais encore que la mort du Roi eût empêché de recueillir le fruit de ses bonnes intentions, le Cardinal Ximenez demeura constamment dans la résolution de suivre les desseins de son Maître, afin de reduire une fois cet Etat dans les termes de la raison & de l'équiré. Pour cet effet il se servit de quatre Religieux de l'Ordre de S. Jerôme, sages & vertueux, qu'il envoya dans l'Amerique avec le titre de Visiteurs, accompagnez d'un Ministre de son choix, revêtu de la qualité de Juge de la residence : en sorte que ces deux Jurisdictions bien unies entr'elles, avoient une autorité redoublée qui s'étendoit sur tout. Mais à peine furent ils arrivez aux Indes, qu'ils s'apperçurent que la difference qu'il y a entre la pratique & la speculation, délarmoit toute la rigueur de leurs instructions: & ils ne firent presque autre chose que reconnoître de plus prés les maux de cette forme de gouvernement, qui s'empirerent par le peu de vertu du remede que l'on y appliquoit.



#### CHAPITRE V.

Les malheurs de l'Espagne cessent à la vûë du Roi Charles V. premiere expedition pour la conquête de la Nouvelle Espagne.

L Es affaires de la Monarchie Espagnole étoient en cet état lors que Charles V. en prit la possession actuelle, par l'entrée qu'il sit en Espagne au mois de Septembre de l'année 1916. Sa venuë fit cesser d'abord tous les mouvemens; & le calme revint insensiblement, comme si l'orage ent été dissipé par la presence du Prince : soit par une secrete vertu que Dieu accorde aux têtes couronnées; soit que les soins de la Providence concourent également à soîtenir la majesté des Rois, & le devoir de leurs Sujets. La Castille fut la premiere à ressentir les effets de ce bon-heur, qui se communiqua bien-tôt à tous les autres Roïaumes, & passa aux Etats du dehors de l'Espagne, comme la chaleur naturelle se répand du cœur en toutes les parties du corps, au grand soulagement des membres. Ces influences pacifiques penetrerent bien-tôt jusques dans l'Amerique, où le seul nom du Roi fit autant d'effet, que sa presence en avoit fait ailleurs. On ne s'y proposa plus que des conquêtes : les Soldats sentirent renaître leur vigueur & leur courage; & on commença de travailler aux desseins, qui ouvrirent le chemin à la conquête de la Nouvelle Espagne, dont le Ciel destinoit l'Empire à nôtre auguste Monarque dans ces commencemens de son Regne.

Le Capitaine Diégo Velasquez gouvernoit alors l'Isle de Cuba. Il y étoit passe en qualité de Lieucenant sous Dom Diégo Colom second Amiral des

Indes; & il y avoit eu tant de bon-heur, que l'on regardoit la conquête de cette Isle comme l'ouvrage de sa valeur, & les Colonies qui s'y étoient établies comme l'effet de ses soins. Cette Isle étant la plus Occidentale de toutes celles qui avoient été découvertes, & la plus proche du Continent de l'Amerique, les terres de ce Continent y étoient mieux connuës; neanmoins on y doutoit encore si elles étoient ou Isles ou Terre-ferme : mais on parloit de leurs richesses avec autant de certitude, que si on en avoit été assuré par le témoignage des yeux; soit que cette assurance sût fondée sur ce que l'experience en avoit découvert dans les conquêtes qui s'étoient faites; soit à cause du peu de chemin que les prosperitez dont on se flatte ont à faire, pour passer de l'imagina-

tion à la persuasion.

La connoissance & la reputation de ce pays s'accrurent beaucoup en ce tems-là, par le rapport des Soldats qui avoient accompagné François Fernandez de Cordouë à la découverte d'Iucaran, qui est une Peninsule qui touche aux frontieres de la Nouvelle d'Espagne: car encore que cette expedition n'eût pas été fort heureuse,& que l'on n'est pas achevé la conquête de ce pays, à cause de la mort de ce Capitaine, & de plusieurs de ses Soldats tuez en combattant genereusement contre les Indiens; on en tira neanmoins l'avantage d'avoir une connoissance plus sure & plus nette de cette contrée; outre que les Soldats, quoi que blessez pour la plus grande partie, ne montroient point un courage abattu: au contraire, à travers les éxagerations de ce qu'ils avoient fouffert en cette entreprise, on remarquoit en eux une ardeur pour y retourner, qui animoit encore tous les autres Espagnols; quoi qu'à la verité des difcours & l'exemple de ces Soldats fissent moins cet effet, que les bijoux qu'ils avoient apportez de z Histoire de la Conquête

leur découverte. Ces bijoux étoient d'un or fore bas, & il y en avoit peu, mais les applaudissemens qu'ils reçûrent en augmentoient infiniment le titre; chacun se promettant alors de grandes richesses de cette conquête: & ces ouvrages de l'imagination s'élevoient d'autant plus haut, qu'ils étoient fondez sur le rapport des yeux.

Quelques Ecrivains ne demeurent point d'accord, que le premier or que l'on ait vû de la Terre-ferme soit venu d'Iucatan. Ils se fondent sur deux raisons; la premiere, que cette Province ne produit point d'or : la seconde est, la facilité que l'on trouve à contredire une personne qui ne se défend pas. Pour moi j'ai suivi des Relations qui rapportoient de bonne-foi ce que leurs Auteurs ont vû, sans m'amuser à discuter, comme si s'étoit un fait de grande importance, si cet or venoit d'Iucatan ou de quelque autre Province; sçachant qu'il y a bien de la difference entre produire de l'or, & en avoir chez soi. J'ajoûte que la circonstance qui marque que les Indiens de ce pays-là n'avoient de l'or que dans leurs Temples, selon ces mêmes Relations, est une preuve qu'il leur éroit rare & precieux, puis qu'ils l'employoient seulement au culte de leurs Dieux, comme le plus riche témoignage qu'ils pussent donner de leur veneration.

Diego Velasquez voiant tous les esprits prévenus de l'imagination des grands avantages que la conquête d'Iucatan promettoit à ceux qui la pousseroient à bout, il forma le dessein de s'élever jusqu'à la qualité de Gouverneur en chef: car encore que la dépendance où il étoit fous l'Amira? Dom Diego Colom, ne roulât plus que sur un simple titre, dont cet Amiral ne faisoit aucun usage, neanmoins Velasquez s'en trouvoit encore incommodé; parce qu'un rang subalterne ne source-

noit pas assez à son avis les hautes esperances qu'il avoit conçües, & rendoit son bon heur imparfait. Dans cette vûë il résolut de poursuivre la conquête de la Province d'Iucatan; & l'ardeur avec laquelle les soldats accouroient de tous côtez pour s'enrôller, ayant encore élevé ses esperances, il sit publier qu'il vouloit entreprendre cette expedition. Il mit bien-tôt sur pied les troupes necessaires pour cette entreprise; & il les sit embarquer en trois petits vaisseaux & un brigantin bien équipez, & bien pourvûs de vivres & de munitions.

Velasquez nomma pour general Jean Grijalva, qui étoit son parent; & pour Capitaines Pierre d'Alvarado, François Montexo, & Alphonse d'Avila; Cavaliers dont la qualité étoit connuë, & qui étoient encore plus estimez dans ces Isles, par leur procedé civil & obligeant, qui est le principal caractere de la Noblesse, quoique tous les Nobles ne lui conservent pas ce rang qui lui est dû. Cependant, quoiqu'on eût assemblé sans peine jusqu'à deux cens cinquante Soldats en comptant les Matelots & les Pilotes, & que tous les retardemens parussent insupportables à des gens qui fondoient sur ce voïage toute l'esperance de leur fortune, ils ne purent se mettre en Mer que le huitième jour d'Avril de l'année 1518.

Leur dessein étoit de tenir la même route que celle qui avoit été suivie à l'autre voyage; mais étant emportez par les courans, ils déchûrent de quelques degrez, & allerent aborder à l'Îsse de Cozumel, qui suit leur premiere découverte. Les Espagnols firent quelques provisions, sans aucune opposition de la part des Indiens; aprés quoy ils se rembarquerent: & ayant regagné l'avantage qu'ils avoient pordu, ils se trouverent en peu de jours à la vue d'Iucatan. Ainsi aprés avoir

Histoire de la Conquête

doublé la pointe de Cotoché, qui est la partie de cette Province la plus avancée vers le Levant, ils tournerent vers le Ponant, & cinglerent au long de cette côte qu'ils laissoinent à main gauche, jusqu'à la rade de Potoncham, ou Champoton. Comme c'étoit le lieu où François Fernandez de Cordouë avoit été défait, le desir de venger sa mort, plus que celui de prendre des vivres, obligea les Espagnols à mettre pied à terre. Ils battirent les Indiens: & ce combat ayant répandu la terreur de leurs armes par toute la Province, ils se rembarquerent, fort résolus de poussier plus avant cette découverte.

Ils reprirent donc la route du Ponant, sans s'éloigner de la terre qu'autant qu'il étoit necessaire pour éviter le peril d'un naufrage. Cette côte leur paroissoit tres-belle, & d'une grande étenduë. Ils y découvroient de tems en tems des édifices bâtis de pierre : cette maniere de bâtir extraordinaire dans les Indes, leur causoit de la surprise; ensorte que l'empressement qu'il y avoit à qui en découvroit le premier, pour les montrer aux autres, joint à l'admiration, faisoit paroître ces bâtimens comme de grandes Villes, où ils croyoient voir des tours, & tous les autres ornemens que leur imagination fabriquoit, & ils les faisoient remarquer à leurs compagnons. Sur quoi on peut dire que les objets, qui suivant la regle ordinaire diminuent par l'éloignement, en étoient augmentez en cette rencontre. Quelqu'un des Soldats ayant dit alors, qu'il trouvoit ce pais fort semblable à l'Espagne, cette idée plut si fort à tous ceux qui l'écoutoient, & demeura si bien imprimée dans leur esprit, que l'on ne trouve point d'autre raison de ce nom de Nouvelle Espagne, qui est demeuré à ce Roïaume-là. Il le doit ainsi à un discours échapé au hazard, & relevé temerairement; sans que l'on puisse concevoir quelle force

25

ou quel agrément a pû lui donner le pouvoir de faire une telle impression sur la memoire des hommes.

#### CHAPITRE VI

Jean de Grijalva entre dans la riviere de Tabasco: Ce qui lui arriva en ce lieu.

N Os vaisseaux suivirent la côte jusqu'à l'en-droit où la riviere de Tabasco descend dans la Mer par deux embouchures. C'est une des rivieres navigables qui entre dans le Golfe de Mexique; & depuis cette découverte, elle a pris le nom de Grijalva, pour laisser le sien à la Province qu'elle arrose, & qui est une des prenieres de la nouvelle Espagne, entre celle d'Iucatan & de Guazacoalco. Ce pays paroissoit couvert d'arbres tres-hauts, & si peuplé au long les deux bras du fleuve, que Jean Grijalva réolut, avec l'approbation generale de tous ses gens, d'entrer dans cette riviere pour reconnoîre le pays, où il esperoit faire quelque progrez onsiderable. On jetta la sonde, & l'on trouva u'il n'y avoit de fond que pour porter les deux lus petits bâtimens. Ainsi le General y sit emarquer tout ce qu'il y avoit de gens de guerre, aissant à l'ancre les deux autres vaisseaux, avec ne partie des Matelots. Les Soldats commenoient avec beaucoup de peine à surmonter la fore du courant de l'eau , lors qu'ils apperçûrent un ombre considerable de canots pleins d'I diens rmez, outre ceux qui étoient à terre en diverses roupes : qui par leur mouvement sembloient déoncer la guerre, & vouloir défendre l'entrée de riviere, par des cris & par ces postures que la Tome I.

Hoistoire de la Conquête

crainte fair faire à ceux qui souhaiteroient éloigner le peril à force de menaces. Mais les nôtres, dont le courage se proposoit des entreprises bien plus difficiles, s'avancerent en bon ordre jusqu'à la portée du trait. Le General défendit de tirer , ni de faire aucun mouvement qui ne fut pacifique. L'étonnement des Indiens sembloit leur avoir ordonné la même chose : ils admiroient la fabrique des vaisseaux, les habits, & les visages des Espagnols si differens des leurs; & la surprise que cette vûë leur causoit les rendoit immobiles, comme si l'attention de leurs yeux eut suspendu la fonction de tous leurs autres membres. Grijalva prit adroitement ce tems pour mettre piedà terre, suivi de la plus grande partie de ses gens: ce qu'il sit avec beaucoup de diligence, & fans aucun danger. Il forma d'abord un bataillon, & donna ordre que l'on fist comprendre aux Indiens qu'il venoit sans aucun dessein de leur faire du mal. Ce soin fut commis à deux jeunes Indiens qui avoient été pris en la premiere expedition, & qui avoient reçû au Baptême les noms de Julien & de Melchior. Ils entendoient la langue des peuples de Tabasco, qui approchoit de celle qui leur étoit naturelle; & ils avoient appris la nôtre, ensorte qu'ils se faisoient entendre avec quelque difficulté : mais dans un lieu où sans cela on auroit été reduit à s'expliquer par signes, cette maniere de s'énoncer tenoit lieu d'une grande éloquence.

Leur envoi rassura les Indiens, & environ trente d'entre-eux prirent la hardiesse de s'avancer avec quelque précaution; car ils vinrent en quatre canots, faits chacun du tronc d'un seul arbre, creusé de maniere qu'il y en avoit qui pouvoient contenir quinze ou vingt hommes, telle est la grosseur de ces arbres, & la fertilité de la terre qui les produit. On se salua de part & d'autre qui les produit. On se salua de part & d'autre qui les produit.

ere; & Grijalva aprés les avoir apprivoisez par quelques présens, seur fit un petit-discours, dans lequel il leur fit entendre, par le moyen d'un Truchement, que lui & tous les Soldats qu'ils voyoient étoient Sujets d'un Monarque tres-puissant, qui commandoit à tous ces pais d'où ils voyoient naître le Soleil: qu'il venoit leur offrir de la part de ce Prince, la paix & toute sorte de bon-heur : s'ils prenoient la résolution de se soumettre à son obéissance. Ce discours sut écouté des Indiens avec une attention mêlée de quelques marques de chagrin; mais un de ces barbares ayant imposé filence à tous les autres, répondit avec beaucoup de discretion & de fermeté: que cette paix qu'on leur offroit accompagnée de propositions d'hommage & de sujetion, ne lui paroissoit pas d'une bonne espece; en qu'il ne possvoit s'empêcher d'être surpris, d'entendre qu'on leur parlât de reconnoître un nouveau Seigneur, sans seavoir s'ils étoient contens de celui qu'ils avoient: que pour ce qui regardoit la paix ou la guerre, puis qu'il ne s'agissoit maintenant que de ces deux points, ils en parleroient avec leurs anciens: & qu'ils rapporteroient la réponse.

Ils se retirerent aprés cette conclusion, dont les Espagnols demeurerent surpris: mais un moment aprés ils passerent à d'autres reflexions. Quelque plaisir qu'ils eussent d'avoir rencontré des Indiens qui pouvoient raisonner & discourir, ils comprenoient bien que ces peuples en seroient plus disticiles à vaincre; & que s'ils sçavoient bien parser, ils sçauroient encore mieux combattre: au moins avoient-ils à craindre plus de valeur de ces esprits plus éclairez, puis qu'il est constant que la tête agit encore davantage à la guerre, que les mains. Mais ces considerations, que les Capitaines & les Soldats faisoient chacun à sa maniere, n'étoient proposées que comme des reslexions d'ure prudence dont le cœur ne se sent pass. Ils sçurent bience dont le cœur ne se sent entre proposées que comme des reslexions d'ure prudence dont le cœur ne se sent entre proposées que comme des reslexions d'ure prudence dont le cœur ne se sent entre bien.

tôt à quoi ils devoient s'en tenir : les mêmes Indiens revinrent avec toutes les marques de gens qui demandent la paix. Ils dirent que leurs Caciques la recevoient, sans neanmoins y être poussez par la crainte de la guerre, ni par celle d'être vaincus avec la même facilité que ceux d'Iucatan, dont ils avoient appris la défaite: mais parce que les nôtres a yant remis à leur choix la paix & la guerre, ils se croyoient obligez de prendre le meilleur. Ils apportoient un regale de quantité de fruits & d'au. tres vivres du pays, pour gages de l'amitié qu'ils venoient lier : & quelque temps aprés leur principal Cacique parut accompagné de peu de gens sans armes, pour montrer la confiance qu'il avoit sur la bonne foi de ses hôtes, & sur celle dont il leur donnoit des marques sinceres. Grijalva le reçût avec des témoignages de joie & de civilité, ausquelles l'Indien répondit par des soumissions à sa maniere, qui ne laissoient pas de conservet quelque gravité veritable ou affectée. Après les premiers complimens, il fit approcher ses domestiques chargez d'un autre present, qui consistoit en plusieurs pieces dont le prix n'égaloit par le travail. Il y avoit des garnitures de plumes de diverses couleurs, des robes de coton extrémement fin, & quelques figures d'animaux dont ils se paroient, couvertes d'un or foible & leger. Ces figures étoient de bois, & ils appliquoient l'or en petites lames. Le Cacique, sans attendre le remerciment de Grijalva, lui sit comprendre par le moyen des Truchemens, que son but étoit la paix, & celui de ce regale de donner congé à leurs hôtes, afin que cette paix put subsister. Le General répondit, qu'il estimoit fort ses presens & sa liberalité & que les Espagnols avoient résolu de passer plus avant, sans s'arrêter en ce lieu là, ni lui donner aueun sujet de plainte. Grijalva en avoit déja formé le dessein, tant par l'inclination qu'il sentoit de ré-

pondre de bonne grace à la sincerité & aux honnétetez de ces peuples, que pour le besoin qu'il avoit de laisser derriere soi une retraite & des amis dans les accideus qui pouvoient arriver. Il prit ainsi congé du Cacique, & retourna à ses vaisseaux aprés avoir fait des presens de quesques bagatelles qu'on fait en Espagne; & qui étant de peu de valeur, ne laissoient pas d'avoir auprés des Indiens la grace & le prix de la nouveauté: ce qui surprendroit moins ses Espagnols maintenant, que ces peuples sont accoutumez d'achetter au prix des diamans le verre qu'on leur apporte des pays étrangers.

Antoine de Herrera & les Auteurs qui le suivent, ou qui ont écrit aprés lui, ont dit que ce Cacique presenta au General des armes complettes d'or fin, dont il l'arma lui-même avec tant d'adresse, qu'elles paroissoient faires exprés pour lui: & cette particularité est trop remarquable pour avoir été oubliée par les Auteurs plus anciens que Herrera. Il pouvoit l'avoir prise de François Lopez de Gomara : qu'il refute neanmoins en d'autres circonstances. Cependant Bernard Diaz del Castillo, qui se trouva present à cette entrevûë, & Gonzale Fernandez d'Oviedo qui écrivoit en ce tems là dans l'Ise de Saint Domingue, ne parlent point de ces armes, quoi qu'il ayent décrit en détail tout ce qui s'apporta de Tabasco. Je laisse à la discretion du Lecteur de juger de la foi que l'on doit avoir pour ces Auteurs, croyant qu'il m'est permis de rapporter ce fait, sans condamner ceux qui peuvent en douter,

# CHAPITRE VII.

Grijalva continuë sa navigation, & entre dans une riviere qu'il nomme Rio de Banderas, où il apprend les premieres nouvelles de Motezuma Empereur de Mexique.

Rijalva & ses compagnons poursuivirent leur voyage toûjours sur la même route; & ils virent en plusieurs endroits des pays bien peuplez, sans qu'il leur arrivât rien de considerable, jusqu'à une riviere qu'ils nommerent de Banderas, ou des Bannieres, à cause que sur ses bords, & par toute la côte ils virent plusieurs Indiens qui avoient une espece de banderolle blanche attachée au bout de leurs demi-piques. La maniere dont ils les agitoient, accompagnée de signes, de cris, & d'autres actions que les Espagnols pouvoient distinguer, faisoit comprendre qu'ils étoient là comme amis; & tout celasembloit inviter nos gens à descendre plûtôt qu'à se retirer.

Le General ordonna donc à François de Montexo de s'avancer avec quelques Soldats en deux chaloupes, pour reconnoître l'embouchure de la riviere, & le dessein des Indiens. Ce Capitaine ayant trouvé un endroit où la descente étoit aisée, & voyant d'ailleurs que le procedé des Indiens ne donnoit lieu à aucun soupçon, sit avertir le General qu'il pouvoit s'approcher en toute seureté. Tous les Soldats mirent pied à terre, & surent reçûs des Indiens avec des cris de joïe qui marquoient leur admiration. Sur quoi trois d'entre eux se détacherent de la troupe, leurs ornemens

du Mexique. faisoient assez comoître qu'ils étoient des plus considerables. Ils s'avancerent; & aprés s'être arrêtez autant de tems qu'il en falloit pour remarquer qui étoit le Commandant, par les marques de respect que les autres lui rendoient, ils allerent droit à Grijalva, qu'ils saluerent fort civilement. Il les reçût de la même maniere: mais comme nos Truchemens n'entendoient point la langue de ces Peuples, ces complimens se reduifirent à des fignes de joue de part & d'autre, & à quelques paroles qui ne faisoient que du bruit, sans qu'on en pût comprendre la signification. Cependant les Indiens presenterent aux nôtres une maniere de festin de plusieurs sortes de viandes, qu'ils avoient preparé sur des nattes de palmes, à l'ombre de quelques arbres. L'appareil de ce repas, quoi que rustique & mal ordonné, ne déplut point aux Soldats affamez : & aprés ce rafraichissement, les trois Indiens manderent à leurs gens d'apporter quelques lingots d'or qu'ils avoient caché jusqu'à ce moment. La maniere dont ils les montroient sans les laisser aller, faisoit comprendre que leur dessein n'étoit pas d'en faire un present, mais d'en achetter les marchandises qui étoient sur les vaisseaux, dont ils avoient eu des nouvelles. On étala aussi-tôt plusieurs ouvrage de verre, des peignes, des coûteaux, & d'autres instrumens de fer & de léton, qui pouvoient passer en ce pays-là pour des bijoux de grand prix; puis que l'ardeur que les Indiens montroient de les avoir, les faisoit monter effectivement bien au de-là de leur juste valeur. On troqua donc ces bagatelles contre differentes parties d'un or, qui veritablement étoit d'un titre fort bas, mais en si grande abondance, qu'en fix jours que les Espagnols s'arrêterent en ce lieulà, le commerce auquel nos gens donnoient le nom de rachat, monta à la valeur de quinze mille marcs d'or, C 1111

Je n'ai pû sçavoir la raison qui a fait nommer rachat cette sorte de trafic, ni pourquoi on appelle rachetté, cet or qui à parler proprement, palle dans une plus grande servitude; étant certain qu'il est, pour ainsi dire, plus libre aux lieux où il est le moins estimé. Neanmoins, comme j'ay trouvé ce terme en usage en toutes nos Histoires, & même avant elles dans les Relations des Indes Orientales, j'ay crû que je pouvois m'en servir ; puis que lors qu'il s'agit d'expliquer les choses par les paroles, on ne doit pas avoir tant d'égard à la raison qu'à l'usage, qui suivant le sentiment d'Horace, est le maître & le souverain legitime des langues, & qui donne & ôte comme il lui plaît, ce rapport qui se forme dans l'oreille, entre les mots & les choses dont ils sont

les fignes.

Grijalva voyant donc que les rachats avoient resse, & que ses vaisseaux étoient en danger, à cause que cet ancrage étoit traversé du vent de Nord; il prit congé de ces Indiens, qu'il laissa tres-satisfaits, & résolut de poursuivre sa découverte. Avant que de partir, il apprit à force de questions & de signes, que ces trois Indiens qui commandoient aux autres étoient sujets d'un Monarque qu'ils appelloient Motezuma : que l'Empire de ce Prince s'étendoit sur plusieurs Provinces tres-riches en or, & en toute sorte de commoditez: qu'ils étoient venus par son ordre en cet équipage pacifique pour reconnoître le desseil des Espagnols, dont il sembloit que les approches donnoient du chagrin. D'autres Auteurs ajoûtent plusieurs choses à cette Relation; mais il n'est pas vrai-semblable que ces connoissances pûssent aller plus loin qu'on l'a dit: & c'étoit même en apprendre beaucoup dans une conversation où les mains seules s'expliquoient aux yeux, faisant en cette occasion l'office de la langue & des oreilles.

Ils suivirent la navigation sans perdre la terre de vûë: & voyant deux ou trois petites Isles au dessous du vent, ils descendirent en celle qui depuis ce tems-là fut appellé l'Isle des Sacrifices; parce qu'un parti d'Espagnols s'étant avancé pour reconnoître quelques édifices, qui paroifsoient bien au dessus de plusieurs autres, ils y rencontrerent des Idoles de differentes figures, & toutes horribles. Elles étoient posees sur des Autels, où l'on montoit par des degrez, proche desquels il y avoit six ou sept corps humains immolez depuis peu, & mis en quartiers aprés leur avoir arraché les entrailles. Ce terrible spectacle surprit nos gens, & leur inspira de l'horreur: leur esprit se trouvant partagé entre la compassion & la colere, qui les poussoit à venger de telles abominations.

Ils ne s'arrêterent pas long-tems en cette Isle, parce qu'il y avoit pen de commerce à faire avec les habitans, que la crainte avoit écartez. Ainsi ils passerent à une autre qui n'étoit pas éloignée de la Terre-ferme, & dans une situation qui formoit entre elle & le Continent une rade fort étenduë & fort sûre pour mettre les vaisseaux à l'abri des vents. Ils l'appellent l'Isle de Saint Jean, tant en confideration du jour auquel ils l'avoient abordée, qui étoit celui de Saint Jean-Baptiste, qu'en l'honneur de leur General qui portoit le même nom; mélant ainsi la dévotion avec un peu de flaterie. Un Indien donna occasion au surnom qui lui fut ajoûté, parce qu'en montrant de la main la Terre-ferme, dont ils lembloit vouloir apprendre le nom, il repeta plusieurs fois ce mot, Culua. Ensorte que pour distinguer cette Isle de la Ville de S. Jean de Portric, ils la nommerent Saint Jean d'Ulua. Elle est petite & presque toute de sable, & son terrain est si peu élevé au dessus de l'eau, qu'il en est 34 Histoire de la Conquête quelquesois couvert. Cependant, malgré ces incommoditez, elle a cu l'avantage de former

le port le plus frequenté & le plus celebre de toute la Nouvelle Espagne, du côté qui regarde la Mer du Nord. Ils demeurerent quelques jours en cet endroit, parce que les Indiens de la Terre-ferme accouroient de tous côtez avec de l'or dont ils croyoient tromper nos gens en le troquant contre

du verre.

Grijalva considerant alors que son instruction étoit limitée au seul pouvoir de découvrir & de trafiquer, sans faire aucun établissement, ce qui lui étoit défendu expressement; se résolut de donner avis à Diego Velasquez des grandes découvertes qu'il avoit faites, afin qu'il lui envoyat de nouveaux ordres pour fonder une Colonie, si c'étoit son dessein; & pour en tirer des secours d'hommes & de munitions. Il dépêcha pour ce sujet le Capitaine Pierre d'Alvarado sur l'un des quatre navires, qu'il chargea de tout l'or & des autres curiositez qu'ils avoient trafiquées avec les Indiens, Grijalva vouloit donner du credit à sa découverte par la montre de ces richesses, croyant qu'elles feroient goûter la proposition d'un établissement, pour lequel ils avoient beaucoup d'inclination; quoique François Lopez de Gomara nous veuille persuader le contraire, & prenne ce sujet pour accuser ce General de bassesse d'esprit & de peu de courage.







# CHAPITRE VIII.

Grijalva continue à découvrir jusqu'à la Province de Ponuco. Ses avantures dans la riviere nommée Rio de Canoas. Et la résolution qu'il prit de retourner à l'Isse de Cuba.

U même tems qu'Alvarado partit pour A Cuba, les vaisseaux qui restoient quitterent l'Isle de Saint Jean d'Ulua, pour continuer leur voyage, en cinglant toûjours à la vûë de la terre. Ils suivirent la côte, qui retournoir vers le Nord. Ils avoient alors en vûë les deux montagnes de Tuspa & de Tusta, qui s'étendent fort loin entre la Mer & la Province de Tlascala; aprés quoi ils entrerent dans la riviere de Panuco, qui est la derniere Province de la Nouvelle Espagne du côté qui regarde le Golfe de Mexique. Enfin les vaisseaux allerent mouiller à l'entrée de cette riviere appellée Rio de Canoas, ou des Canots, parce qu'au moment qu'ils s'occupoient à la reconnoître, ils furent attaquez par seize canors remplis d'Indiens armez, qui à la faveur du courant de la riviere, vinrent insulter le navire qu'Alfonse d'Avila commandoit. L'attaque commença par une grêle de fléches, & puis ayant coupé un des cables du navire, ils l'aborderent avec une résolution, qui toute barbare qu'elle étoit, auroit pû passer pour une action ne vigueur, si elle avoit été favorisée de la sune. Mais les autres vaisseaux étant venus au secours, les soldats sauterent dans les chaloupes, & chargerent les Indiens si brusquement, qu'ils renverserent quelques canots, & tuerent

plusieurs hommes: sans qu'on put presque diftinguer le moment de l'attaque de celui de la victoire: en sorte qu'il ne resta des ennemis, que ceux qui eurent assez de prudence pour connoître le peril, & assez de diligence pour l'éviter par la fuite.

On ne jugea point à propos de suivre cette victoire, à cause du peu d'avantage qu'il y avoit à esperer. Ce fut ce qui obligea à lever les ancres, & à suivre la côte jusqu'à un Cap ou pointe de terre qui se poussoit fort avant dans la Mer. Il sembloit que cet obstacle la mît en fureur, & qu'elle voulût éprouver sa force contre la fermeté des rochers. Malgré tout ce que les Pilotes mirent en ulage pour doubler ce Cap, les vailleaux furent toujours repoussez par le reflus des vagues, non sans un extreme peril d'en être renversez, ou d'aller se briser contre la côte. Cette accident obligea les Pilotes à faire des protestations, qui furent autorisées par un applaudissement general. Cette longue navigation avoit répandu dans tous les esprits un chagrin qui les rendoit plus attentifs à la confideration du danger. Le General qui n'avoit pas moins de prudence que de courage, assembla tous ses Capitaines & les Pilotes, pour consulter sur le parti qu'on devoit prendre en cette rencontre. On pela dans ce Conseil les difficultez qu'il y avoit d'aller plus avant, & l'incertitude du retour. On voyoit qu'un des navires étoit en mauvais état, & qu'il avoit besoin d'être radoubé: que les vivres commençoient à se corrompre; & que les soldats étoient rebutez par tant de fatigues. D'ailleurs le dessein d'un établissement étoit combattu par les ordres de Diego Velasquez; outre qu'il y avoit peu d'apparence de l'entreprendre sans secours. Ainsi il fut conclutout d'une voix, de retourner à Cuba, afin de prendre les mesures justes & necessaires

37

pour achever cette entreprise, qui avoit déja manqué par deux fois. Les navires prirent la même route qu'ils avoient déjá faire, & on reconnut en passant d'autres endroits de la côte, sanss'y arrêter beaucoup, mais avec assez de prosit sur le commerce. Ensin ils arriverent au port de Saint Jacques de Cuba le quinzième du mois de Novembre 1518.

Alvarado y étoit arrivé quelques jours avant eux, & il fut parfaitement bien reçû du Gouverneur Velasquez. Il publia avec une extrême joye la découverte de ces grands & riches Pays, dont les quinze mille marcs d'or étoient une preuve éclatante, sans qu'il fût besoin d'appuyer la rela-

tion d'Alvarado par des exagerations.

Le Gouverneur regardoit ces richesses avec un plaisir qui lui faisoit quelquesois douter du rapport de ses yeux. Il fit repeter plusieurs fois à Alvarado les circonstances de cette découverte. qui avoient toûjours pour lui la grace de la nouveauté. Mais son plaisir fut bien-tôt mêlé de quelque chagrin contre Grijalva, sur ce qu'il n'avoit point fait d'établissement en un Pays ou il avoit été si bien reçû. Alvardo tâchoit de l'excuser : mais comme il avoit été un de ceux qui proposerent de s'établir à la Riviere des Bannieres, ses raisons se sentoient de la foiblesse ordinaire à ceux qui veulent soûtenir quelque chose contre leur inclination. Velasquez accusoit Grijalva de lâcheté, & se repentoit de l'avoir choisi pour General en cette expedition. Il se proposoit d'en commettre le soin à quelque homme plus ferme & plus vigoureux, sans faire de reflexion sur le dégoût que ce choix pouvoit donner à un parent à qui il devoit le bonheur qui élevoit si haut ses esperances. Mais le premier effort de la fortune dans l'esprit des ambitieux, est d'attaquer la raison, & d'y effacer la reconnoissance des services

1817

qu'on a receus. Velasquez n'avoit plus d'autres pensées que celles d'arriver bien-tôt, & à quelque prix que ce sût, à toute la felicité qu'il se promettoit de cette découverte. Son imagination ne formoit plus que de grands desseins; & se se seperances alloient à un point où il n'avoit osé

porter ses desirs.

Il ne perdit pas un moment à chercher les moyens d'achever cette conquête, à qui le nom de Nouvelle Espagne donnoit une haute reputation. Il communiqua son dessein aux Religieux de saint Jerôme qui étoient à Saint Domingue, d'une maniere qui sembloit ne rechercher que leur approbation. Il envoya aussi un homme à la Cour d'Espagne, avec une ample relation, & tout ce qui étoit necessaire pour faire valoir cette entreprise. Il y avoit joint un memoire où ses services n'étoient ni oubliez ni affoiblis, demandant quelques graces pour récompense, & le titre d'Adelantado dans les conquêtes qu'il meditoit.

Velasquez avoit déja acheté quelques vaisfeaux, & dressé l'appareil d'une nouvelle flotte,
lorsque Grijalva vint moüiller au port. Il trouva dans l'esprit du Gouverneur autant de chagrin contre sa personne, qu'il en avoit esperé de
reconnoissance. Il s'en vit blâmer aigrement &
en public; & sa modestie ne lui permettoit pas
de faire valoir ses excuses. Il representa neanmoins à Velasquez l'instruction qu'il lui avoit
donnée par écrit, où il lui défendoit de s'arrêter à faire aucun établissement; mais les hautes
pensées du Gouverneur avoient rellement gâté sa
raison, qu'en demeurant d'accord des ordres qu'il
avoit donnez, il traitoit de crime le respect qu'on
avoit donnez, il traitoit de crime le respect qu'on
avoit eu pour eux.

# CHAPITRE IX.

Difficultez qui se rencontrent au choix d'un Commandant pour la nouvelle flotte. Qui étoit Hernan Cortez, dont le merite obtient enfin la preference pour cet emploi.

V Elasquez sçachant combien il importe d'executer promptement ce que l'on a résolu, & que les occasions s'échappent lors qu'on laisse passer le moment favorable, sit promptement radouber les vaisseaux qui avoient servi au voyage de Grijalva, dont avec ceux qu'il avoit achettez il composa une flotte de dix navires, depuis quatre-vingt jusqu'à cent tonneaux. Il usa de la même diligence à les armer & à les équiper; mais il balançoit encore sur le choix de celui qu'il devoit nommer pour conduire cette expedition. Il cherchoit un homme brave, ferme, & resolu, qui sçût se demêler dans toute sorte d'occasions, & prendre son parti à propos : qui n'eût aucune attention à son interest ni à la propre gloire, mais seulement à celle de son Commandant : & c'étoit, selon son idée, chercher en un même sujet la grandeur du courage avec la bassesse de l'esprit. Ainsi comme ces deux extremitez subsistent rarement ensemble, Velasquez fut quelques jours à se déterminer. La voix publique décidoit en faveur de Grijalva, & pour l'ordinaire elle rend justice au vrai merite. Ses bonnes qualitez & ses services parloient en sa faveur outre une connoissance exacte de la route qu'il falloit tenir, & des manieres du Pays.

Ses concurrens étoient Antoine & Bernardin

Velasquez, proches parens du Gouverneur, Baltasar Bermudez: Vasco Porcallo, & d'autres Cavaliers, tous d'un merite à prétendre à des emplois plus relevez: mais aucun d'eux ne vouloir reconnoître que le sien en particulier, sans rendre justice à celui des autres, & c'est ce qui arrive presque toûjours, quand on dissere à remplir les emplois; ce qui ne sert qu'à attirer les prétendans, & à multiplier les plaintes des malheureux.

Velasquez ne sçavoit encore à quoi se résoudre; il estimoit leur merite, mais il craignoit qu'un tel emploi ne leur fist naître des pensées d'indépendance. En cette incertitude il prit conseil d'Amador de Lariz Tresorier du Roy, & d'André de Duero qui étoit son Secretaire. Ces deux hommes, qui avoient l'entiere confiance du Gouverneur & qui le connoissoient à fonds, lui proposerent Hernan Cortez qui étoit leur intime ami. Ils parloient de son merite en des termes fort reservez, afin que le conseil ne parût point interessé, & de faire comprendre au Gouverneur que l'amitié n'y avoit que la moindre part. La proposition fut bien reçue, &ils se contenterent de cotte bonne disposition de Velasquez, laissant faire le reste au tems & à la restexion, esperant avec ce secours le persuader entierement dans une autre conversation.

Avant que de passer plus avant, il sera bon de dire qui étoit Hernan Cortez, & par quels détours son heureuse destinée le conduistrà la gloire d'êtrepar sa valeur & par sa prudence, le Conquerant de la Nouvelle Espagne. J'appelle destinée ce qui n'est, à parler Chrétiennement, que cette disposition souveraine & impenetrable de la cause premiere, qui laissant agir les causes secondes subordonnées à sa providence, comme des moyens convenables à la nature, produit, avec

liberté du choix que Dieu a donné aux hommes, tout ce qui arrive par sa permission, ou suivant ses ordres. Cortez nâquit à Medellin Ville de l'Estremadure, de Martin Cortez de Monroy, & de Catherine Pizarre Altamiano, &

mes, tout ce qui arrive par sa permission, ou suivant ses ordres. Cortez nâquit à Medellin Ville de l'Estremadure, de Martin Cortez de Monroy, & de Catherine Pizarre Altamirano, & ces deux noms illustres marquent assez la noblesse de son extraction. Il s'appliqua aux Lettres humaines en sa premiere jeunesse, & sit son cours à Salamanque durant l'espace de deux années, qui suffirent pour lui faire connoître qu'il forçoit son inclination naturelle, & que la vivacité de son esprit ne s'accordoit pas avec cette diligence sedentaire que l'étude demande. Il revint chez son pere, resolu de suivre la profession des armes; & ses parens l'envoyerent en Italie, où le nom du grand Capitaine Gonsalve de Cordouë, suffisoit pour donner de la réputation à ceux qui servoient sous lui. Mais étant sur le point de s'embarquer, Cortez fut attaqué d'une longue & dangereuse maladie, qui lui fit changer de dessein, mais non pas de profession. Il résolut donc de passer aux Indes, où la guerre qui se faisoit encore dans les Isles, attiroit les gens, plûtôt pour faire connoître leur valeur, que pour fatisfaire leur avarice. Ses parens ayant approuvé sa résolution, il y passa en l'année 1504. avec des lettres de recommandation pour Dom Nicolas d'Obando Grand Commandeur de l'Ordre d'Alcantara, qui étoit son parent, & qui commandoit alors en l'Isle de Saint Domingue. Du moment qu'il fut connu dans cette Isle, il gagna l'estime & l'amitié de tout le monde, & se rendit si agreable au Commandeur, qu'il lui donna une place dans sa maison, & lui offrit toute sa protection & ses soins pour lui établir une fortune considerable. Ces avantages, quelque grands qu'ils fussent, ne turent point capables d'arrêter le mouvement de

fon inclination. Le repos dont on jouissoit ex

cette Isle entierement soumise, sui paroissoit un état violent; en sorte qu'il demanda congé pour aller servir en l'Isle de Cuba, où la guerre duroit encore. Il sit ce voyage avec l'agrément de son parent; & d'abord qu'il sut arrivé il chercha les occasions de signaler sa valeur, , & son exactitude à obéir, qui sont les premieres qualitez d'un homme de guerre. Ainsi distingué par son courage & par sa prudence, il acquit bien-tôt la qualité de brave Soldat, & celle de bon Capitaine.

Cortez étoit bienfait de sa personne, d'une phisionomie agreable; & ce bel exterieur étoit soutenu par d'autres qualitez qui le rendoient encore plus aimable. Il parloit toujours bien des absens: sa conversation étoit sage & enjouée, & sa generosité si grande, que ses compagnons n'avoient pas moins de part que lui en tout ce qu'il possedoit, sans souffrir qu'ils publiassent ses bien-faits comme des obligations. Il épousa dans cette Isle Catherine Suarez Pacheco Demoiselle d'une illustre extraction, & d'une haute vertu. La recherche de cette fille lui fit plusieurs affaires, où Diego Velasquez se trouva mêlé, & le sit mettre en prison jusqu'à ce que l'accord étant fait, tant avec le Gouverneur, qu'avec les parens de la Demoiselle, Velasquez lui servit de parrain; & ils lierent une amitié si forte, qu'elle alloit jusqu'à la familiarité. Le Gouverneur lui donna un Département d'Indiens, & la Charge de Juge Royal en la ville de Saint Jacques. Cet emploi, qui ne s'accordoit qu'à des personnes distinguées, donnoit rang entre les Conquerans les plus qualifiez.

Tel étoit l'état de sa fortune, lorsque Amador de Lariz & André de Duero le proposerent pour la conquête de la Nouvelle Espagne. Ils le firent avec tant d'adresse, que quand ils revinrent trouver Velasquez armez de nouvelles raisons pour le

convaincre, ils le trouverent entierement déclaré en faveur de leur ami, & si fort prévenu que Cortez étoit le seul à qui il pût confier le soin de cette expedition, qu'ils reconnurent qu'ils n'avoient plus rien à faire, que d'applaudir à son choix : & qu'il leur auroit obligation d'une chose qu'ils souhaitoient encore plus que lui. Ils convinrent avec lui, qu'if étoit important de déclarer promptement ce choix, pour se délivrer de l'importunité des prétendans; & Duero n'oublia pas d'apporter une diligence extraordinaire à dresser le Brevet de la Commission, ce qui dépendoit de son emploi. Il étoit conçû en ces termes : Que Diego Velasquez en qualité de Gouverneur de l'Iste de Cuba, & de Promoteur des découvertes d'Iucatan & de la Nouvelle Espagne, nommoit Hernan Cortez pour Capitaine General de la flotte, & des Pays déconverts, ou que l'on découvriroit à l'avenir. L'amitie que le Secretaire Duero portoit à Cortez l'obligea d'y ajoûter toutes les clauses les 'plus honorables & les plus avantageuses qu'il pût s'imaginer pour étendre ses pouvoirs, sous prétexte de garder les formalitez ordinaires en de pareils actes.

# CHAPITRE X.

Les ennemis de Cortez tâchent de le broùiller avec Diego Velasquez : ils n'y réüssissent pas ; & Cortez sort du Port de Saint Jacques avec sa flotte.

Ortez reçut cette nouvelle Charge avec toutes les demonstrations d'une parfaire recon-Di

44

noissance envers le Gouverneur; & le ressentiment qu'il avoit de la confiance que Velasquez lui témoignoit, n'étoit pas moins vif, que celui qu'il eut depuis, lorsqu'il vint à lui marquer de la défiance. Cette nouvelle fut bientôt publiée, & reçûë avec autant de joie par ceux qui souhaitoient voir finir ces irresolutions, qu'elle causa de chagrin aux autres qui briguoient cet emploi. Les deux Parens de Velasquez furent les plus hardis à déclarer leur mécontentement. Ils firent de grands efforts pour jetter des soupçons dans l'esprit du Gouverneur. Ils lui disoient : Que c'étoit fort hazarder, d'accorder tant de confiance à un homme qu'il avoit si peu obligé. Que s'il jettoit ses yeux sur la conduite de Cortez, il y trouveroit peu de sûreté, parce qu'il accordoit rarement ses paroles avec les effets. Que ses manieres agreables & flateuses , & sa liberalité, n'étoient que des artifices qui devoient le rendre suspect à ceux qui ne s'attachent pas aux simples apparences de la vertu. Qu'il témoignoit trop d'empressement à gagner le cœur des Soldats; & que des amis de cette sorte, lorsqu'ils sont en grand nombre, on en fait aisément des partisans. Qu'il se souvint des dégoûts que la prison lui avoit causez. Qu'on ne faiscit jamais de veritables confidens des gens à qui on avoit donné de pareils sujets de plainte ; parce que les blessures de l'esprit, ainsi que celles du corps , laissent des impressions qui reveillent le souvenir de l'offense, lorsque l'on se voit en pouvoir de s'en venger. Ils ajoutoient d'autres raisons plus specieuses que substancielles, au préjudice de la bonne-foi; parce qu'ils déguisoient du nom de zele, ce qui n'étoit qu'une pure jalousie.

On dit que Velasquez allant un jour à la promenade avec Cortez, les deux parens du Gouverneur, & quelques-uns de ses amis, un sou qui le divertissoit ordinairement par ses plaisanteries, lui die assez brusquement: Seigneur Diego, vous avez sort Isle de Cuba Port Saint Jacques.





du Mexique. bien fait; mais il nous faudra bien-tôt une autre flotte pour courir aprés Cortez. Quelques Auteurs ont traité de prédiction cette boufonnerie, sur le fondement que les fous attrapent souvent la verité, & sur l'impression que cette prophetie ( puisqu'il leur plaît de lui donner ce nom ) fit sur l'esprit du Gouverneur. Nous laissons aux Philosophes à décider, si la connoissance de l'avenir peut être un effet des égaremens de l'imagination; & si un jugement dont les organes sont démontez, peut s'élever à cet excez de pénétration. Pour moi, je crois que c'est faire tort à l'esprit de l'homme, que de faire tant d'honneur aux noires vapeurs d'une bille déreglée: que les envieux de Cortez avoient inspiré ce discours au boufon; & que leur malice étoit bien dépourvue de raison, puisqu'elle recherchoit le secours de la folie. Cependant Velasquez soutint avec vigueur l'honneur de son jugement, dans le choix qu'il avoit fait; & Cortez ne songea plus qu'à hâter son départ. Il arbora son étendart, qui portoit le signe de la Croix, avec ces mots en Latin: Suivons la Croix, nous vaincrons en vertu de ce figne. Il parut avec un habit fort galant; & cet équipage, qui convenoit à son air noble & guerrier, s'accordoit encore mieux avec son inclination. Il emploïa avec profusion tout son bien, & ce qu'il emprunta de ses amis pour acheter des vivres, des armes & des munitions, afin que la florte fût plutôt en état de partir; cherchant par même moien à attirer des Soldats à sa suite. Il pouvoit épargner cette dépense. La réputation de cette entreprise, & celle du General, faisoient plus de bruit que tous les tambours: de sorte qu'en peu de jours on enrôlla trois cens Soldats, entre lesquels étoient Diego d'Ordaz principal confident du Gouverneur, François de Morla, Bernard Diaz del Castillo qui a écrit cette Histoire, & d'autres Gentishommes dont les noms se verront en d'autres endroits.

Le tems du départ étant arrivé, on donna les ordres pour assembler les Soldats, qui s'embarquerent en plein jour, tout le peuple étant accouru à ce spectacle. La nuit, Hernan Cortez accompagné de ses amis, alla prendre congé du Gouverneur, qui l'embrassa & lui fit plusieurs autres caresses; & le matin étant venu, Velasquez le conduisit au port, & le vid monter sur son vaisseau. Le détail de ces circonstances pouvoit être retranché, & paroîtroit ennuieux, s'il n'étoit necessaire pour sauver la réputation de Cortez, que des Auteurs accusent d'avoir donné fort mal à propos des marques d'une extreme ingratitude, en faisant revolter la flotte qu'il commandoit avant que de sortir du port. Herrera le rapporte ainsi, & il est suivi par tous ceux qui ont copié son Histoire. Ils disent, contre toute sorte d'apparence, que Cortez, à la faveur de la nuit, avoit été chercher les Soldats dans leurs maisons, & que leur aïant donné un rendez-vous au port, il s'étoit embarqué secretement avec eux : Que Velasquez en aïant eu avis au matin, avoit suivi la flotte pour sçavoir les motifs de cette action; & que Cortez s'approchant de lui dans une chaloupe bien armée, lui avoit déclaré avec mépris, qu'il ne reconnoissoit plus ses ordres. Mais j'ai suivi Bernard Diaz, qui rapporte ce qu'ila vû, & qui paroît bien plus véritable. En effet, le bon sens peut-il souffrir qu'on croye qu'un homme aussi habile que Cortez l'étoit, quand même il auroit déja formé le dessein de se rendre absolu, eût rompu indiscretement avec Velasquez, avant que de se voir hors de sa jurisdiction : car il devoit toucher avec sa flotte en plusieurs autres endroits de cette Isle,

pour prendre des hommes & des vivres qui lni manquoient? D'ailleurs, quand on pourroit se persuader qu'un homme aussi adroit , & aussi penetrant, eût été capable de faire cette faute, estil vrai-semblable que dans une Ville où il y avoit alors tres-peu d'Habitans, Cortez eût pû durant la nuit aller par les maisons ramasser trois cens hommes, entre lesquels étoit Ordas creature du Gouverneur, & d'autres Cavaliers de ses amis; & qu'il les eût fait embarquer, sans qu'aucun d'eux se fût avisé d'avertir Velasquez de ce procedé extraordinaire ? Le bruit de ce mouvement n'auroit-il pas éveillé ceux qui avoient tant d'interest d'observer sa conduite ? où si cela n'étoit pas arrivé, n'auroit-on pas sujet d'admirer le merveilleux effet du filence des premiers, & de la negligence des autres? Ce n'est pas que je veuille nier que Cortez ne se soit écarté de l'obéissance qu'il devoit à Velasquez; mais cela n'arriva que dans la suite, & par des motifs qui seront expliquez.

### CHAPITRE XI.

Cortez passe à la Ville de la Trinité avec sa Flotte, qu'il fortifie d'un nombre considerable de Soldats. Velasquez entre en désiance, par les artifices des ennemis de Cortez. On fait de grandes diligences pour l'empêcher de partir.

A Flette sortit du Port de Saint Jacques de Cuba le 18. de Novembre 1518. & rasant la côte de l'Isse du côté du Nord en tirant vers l'Otient, elle arriva en peu de jours à la Ville de la

Trinité, où Cortez avoit quelques amis, qui le reçûrent avec bien du plaisir. D'abord il sit publier son dessein; & plusieurs Cavaliers des principaux de la Ville s'offrirent à le suivre. Les plus considerez étoient Jean d'Escalante, Pierre Sanchez Farfan, & Gonzale Mexia. Peu de tems aprés, Pierre d'Alvarado, & Alfonse d'Avilla vinrent le joindre; & ce renfort lui fut tres-agreable, tant parce qu'ils avoient commandé en qualité de Capitaines dans l'expedition de Grijalva, qu'à cause qu'Alvarado amenoit avec soi ses quatre freres Gonzale, George, Gomez, & Jean d'Alvarado; de ce lieu la flotte alla reconnoître la Ville du Saint Esprit, peu éloignée de la Trinité. Cortez y augmenta sa suite des personnes d'Alfonse Hernandez Portocarrero, Gonzale de Sandoval, Rodrigue Rangel, Jean Velasquez de Leon parent du Gouverneur, & de plusieurs Gentilshommes dont les noms paroîtront plus à propos, quand on rapportera leurs exploits. Ce renfort de Noblesse, & celui de cent Soldats que l'on tira de ces deux Villes, augmenterent considerablement les forces & la reputation de cette armée, outre les munitions, les armes, les vivres, & quelques chevaux que Cortez y acheta de les deniers, dont il faisoit encore part à tous ceux qui en avoient besoin pour faire leur équipage. Ainsi il gagnoit l'esprit & le cœur de tout le monde par sa generosité, & par les esperances que sa conduite leur donnoit, lorsqu'ils le voyoient commander en General, sans oublier dans les occafions, de leur marquer qu'il se consideroit encore comme leur compagnon.

Cependant la flotte étoit à peine sortie du port de Saint Jacques, que les envieux de Cortez firent de nouveaux efforts pour reveiller les soupçons du Gouverneur, suivant la conduite des làches, qui n'ont de la hardiesse que pour déchirer

le

Jes ablens. Velasquez écoutoit leur discours; & quoiqu'il en parût offensé, ils reconnurent neanmoins dans son esprit un penchant à la jalousie, dont ils esperoient se servir pour ruiner toute la confiance qu'il avoit en Cortez. Dans ce dessein ils dresserent une intrigue avec le secours d'un vicillard appellé Jean Milan, qui malgré une profonde ignorance, se piquoit d'être un sçavant Astrologue: autre sorte de fou, atteint d'une autre espece de folie. Cet homme poussé par les ennemis de Cortez, aprés avoir pris de grandes précautions pour s'ass'ûrer du secret, sit au Gouverneur un discours en termes misterieux fur cette expedition qui devoit, disoit-il, avoir un succez heureux & malheureux, assurant que les astres s'expliquoient ainsi. Quoique Velasquez eût assez d'entendement pour reconnoître la vanité de ces pronostics, cependant comme ils donnoient dans son foible, qui étoit le soupçon, le mépris qu'il avoit pour l'Astrologue n'empêcha pas qu'il ne reçût les impressions que les autres prétendoient lui donner.

Sur de si foibles fondemens, Velasquez prit la résolution de rompre avec Cortez, en lui ôtant le commandement de la flotte. Il dépêcha aussiôt deux Couriers à la Ville de la Trinité, avec des lettres pour tous ses confidens, & un ordre ort exprés à François Verdugo son cousin, & Juge Rosal de cette Ville, tendant à déposseder juidiquement Hernan Cortez de la Charge de Capitaine General; supposant que son emploi étoit déja revoqué, & qu'il y avoit nommé une autre personne. Cortez sut averti fort à propos de ce contre-tems : mais son courage n'en fut point abatu, par la difficulté du remede qu'il devoit y apporter. Il se fit voir à ses amis & aux Soldats, pour reconnoître l'interest qu'ils prenoient à l'injure faite à leur Capitaine, & pour sçavoir,

Tome I.

Histoire de la Conquête par le jugement que les autres feroient de son bon droit, s'il pouvoit y fonder quelque assurance. Il les trouva tous non seulement dans ses interests, mais encore résolus à s'opposer au tort qu'on vouloit lui faire, quand ils devroient se porter aux dernieres extrémitez. Il est vrai que Diego d'Ordaz & Jean Velasquez, comme creatures du Gouverneur, témoignerent moins de chaleur que les autres; mais ils furent ailement réduits à convenir d'une chose qu'ils ne pouvoient empêcher. Cortez ayant ces assurances, alla trouver le Juge, qui n'ignoroit pas les sujets qu'il avoit de se plaindre. Il répresenta à Verdugo, le peril qu'il couroit en se déclarant protecteur de l'injustice que Velasquez lui faisoit. Qu'elle offensoit tous les Cavaliers qui l'accompagnoient en ce voyage, outre ce qu'il y avoit à craindre de la fureur des Soldats, dont il d'avoit gagné l'affection que pour être plus en état ne servir le Gouverneur, & qui ne reconnoissoient encore ses ordres que par les soins qu'il se donnoit pour les retenir dans l'obéi sance. Ce discours fut fait avec une sincerité, qui sans s'écarter des termes de la modestie, ne faisoit paroître aucune foiblesse d'esprit & de courage. Verdugo assez persuadé qu'on faisoit une injure à Cortez, & sen ant par grandeur d'ame, beaucoup de repugnance à devenir l'instrument d'une pareille violence, lui offrit nonseulement de suspendre l'execution des ordres de Velasquez, mais encore de lui écrire, afin de l'obliger à changer de résolution, qui ne pouvoit s'executer fans causer un mouvement tres-dangereux, en mutinant tous les Soldats de l'armée. Ordaz & les autres Officiers confidens du Gouverneur, offrirent à Cortez de lui rendre le même office, & écrivirent sur le champ. Cortez y joignit ses lettres dans lesquelles il faisoit des plaintes tendres & cordiales de la défiance que Velasquez lu

témoignoit sans appuyer sur le chagrin qu'elle lu

donnoit, dont neanmoins il conservoit le ressentiment: mais comme il n'étoit pas encore tems de le faire éclater, il ne vouloit point paroître offense, pour n'être point obligé d'entrer en des éclaircistemens qu'il vouloit éyiter.

### CHAPITRE XII.

Cortez passe de la Trinité à la Havane, où il fait sa derniere recruë; & souffre une seconde persecution de la part de Ve-lasquez.

Prés qu'on eut prit ces mesures, qui pa-A roissoient capables de remettre l'esprit du Gouverneur, Cortez voulant continuer son voyage, envoïa par terre Pierre d'Alvarado avec une partie des Soldats, pour conduire les chevaux, & faire encore quelques levées sur la route. Ainsi la flotte partit pour aller au port de la Havane, où la côte Occidentale commence à se tourner au Nord. Les vaisseaux sortirent du port de la Trinité avec un vent favorable; mais au lieu de suivre la route où Cortez étoit, ils s'en écarterent durant la nuit, & ne s'apperçurent de l'erreur des Pilotes, & de leur mauvaise manœuvre, qu'à la pointe du jour. Cependant comme ils se voioient fort avancez, ils continuerent la navigation jusqu'à la Havane, où les Soldats prirent terre. Pierre de Barba Gouverneur de la Ville sous les ordres de Velasquez, les reçût avec joïe, & leur donna des marques de sa liberalité : mais rien ne les conso oit de l'absence de leur General. Ils témoignoient tous du regret de ne l'avoir pas attendu, & de n'être pas retournez pour le chercher; Enfin ils ne son-

Histoire de la Conquête geo ient qu'à faire en forte que leurs excuses fussent bien reçûes de Cortez quand il seroit arrivé. Ces sentimens se tournerent en inquietudes, quand ils virent que ce retardement alloit si loin, qu'on avoit lieu de croire qu'il lui étoit arrivé quelque disgrace. Les opinions étoient différentes. Les uns crioient qu'on armat promptement deux ou trois chaloupes pour aller chercher le General dans toutes les Isles qui étoient sur la route qu'on avoit tenuë. Les autres proposoient qu'on élût un Commandant en son absence. Cette proposition étoit faite dans un fâcheux contre-tems. Cependant, comme personne n'étoit encore en droit de commander, tout le mondé formoit des résolutions, & on n'en executoit aucune. Celui qui appuioit le plus l'opinion d'élire une Commandant, étoit Diego d'Ordaz; parce qu'aïant la confidence du Gouverneur, il avoit assez de merite pour être choisi. Il esperoit que se trouvant en place, ce lui seroit un droit acquis pour être Commandant en chef : mais enfin, l'arrivée de Cortez avec son vaisseau finit toutes ces contestations, qui dure-

rent sept jours. La raison de son retardement fut, que la flotte passant de nuit sur de certains bancs qui se rencontrent entre le port de la Trinité & le Cap de Sainte Antoine, assez prés de l'Isle Pinos, son navire, plus grand & plus chargé qu'aucun des autres vaisseaux, toucha sur ces bancs; ensorte qu'il fut en danger de se renverser. Cet accident fort perilleux, servit à faire connoître la vigueur & l'activité de Cortez. La vûë du danger ne l'étonna point : il courut d'abord au remede, & donna ses ordres avec tant de presence d'esprit, que sans apporter de la confusion par un trop grand empressement, il ne laissa pas de faire travailler avec une extrême diligence. Son premier soin fut de faire mettre à la Mer l'esquif, où on embarqua tout co

qui chargeoit trop le navire, pour le porter sur une petite Isle de sable qui étoit en vûë du naufrage, Ainsi le navire étant alegé, on le mit à flot; & lorsqu'il fut hors des bancs, l'esquif alla reprendre la charge, & on continua la route. Cette manœuvre consuma sept jours entiers : & cet accident, dont Cortez se tira si heureusement, augmenta beaucoup l'estime qu'on avoit pour lui.

Barba lui offrit son logis; & l'on a vit peu de troupes marquer plus de veritable joie pour le retour d'un General. Le nombre des Soldats croissoit tous les jours : plusieurs des Habitans de la Havane s'enrôllerent; & entre les Gentilshommes on remarqua François de Montexo, qui fut depuis Adelantado d'Iucatan, Diego de Soto del Toro, Garci Caro, Jean Sedeño, & d'autres personnes de qualité & fort riches, qui donnerent une grande réputation à cette entreprise, & acheverent de fournir la flotte de ce qui lui manquoit. On emploïa quelques jours à ces apprêts: mais comme Cortez sçavoit ménager jusqu'au tems de son loisir, il prit celui-ci pour faire mettre à terre toute l'artillerie, qu'il fit nettoïer, & éprouver les pieces, commandant aux Canoniers d'en reconnoître exactement la portée. Et comme il y avoit en ce païs-là une grande abondance de coton, il en sit faire des armes défensives. C'étoit comme des couvertures de coton piquées, taillées en forme de casaques, & qui s'appelloient Escaupilles. Cette armure inventée par la necessité, & faute de fer, fut depuis fort approuvée, lorsqu'on connut par experience, qu'un peu de coton piqué mollement entre deux toilles, étoit de meilleure défense que le fer, contre les fleches & les dards des Indiens; parce qu'elles perdoient leur force, par la seule raison. qu'elles ne trouvoient, pour ainsi dire, qu'une E iii

molle resistance; outre qu'en demeurant attachées. aux casaques, elles perdoient encore leur activité, sans aller blesser les autres, comme elles sont

en glissant sur les armes.

Cependant Cortez faisoit tous les jours faire à ses Soldats l'exercice, tant de l'arquebuse, que de l'arbalête & de la pique. Il leur faisoit encore pratiquer toutes les différentes évolutions, en leur enseignant à former un bataillon, à défiler en ordre, à charger l'ennemi, faire une retraite, & se saisir d'un poste. Il les instruisoit lui-même. en donnant ses ordres, & faisant le premier tous ces mouvemens, à l'exemple des plus fameux Capitaines de l'antiquité, qui donnoient de feintes. batailles, & de faux affauts, afin d'apprendre aux nouveaux soldats le métier de la guerre dans les veritables occasions: Et cette discipline que les Romains pratiquoient avec tant de soin durant la paix, leur étoit si recommandable, qu'ils donnerent à leurs armées le nom d'Exercites, à cause de cet exercice qu'ils enseignoient aux Soldats.

Il emploïoit la même diligence à faire les provisions dont on avoit besoin, & chacun voïoit avec plaisir approcher le terme du départ, lorsque Gaspar de Garnica domestique de Diego Velasquez, arriva à la Havane. Il portoit de nouveaux ordres à Pierre de Barba, à qui le Gouverneur commandoit absolument, qu'il ôtât à Cortez le commandement de la flotte; & qu'il l'envoïat prisonnier à Saint Jacques, avec une escorte sûre. Il lui marquoit combien il étoit offense du procedé de Verdugo, qui avoit laisse échapper à la Trinité, l'occasion de déposseder Cortez : & son chagrin, qu'il exprimoit en des termes tresforts, faisoit voir à Barba, ce qu'il avoit à crain. dre, en n'obéissant pas avec plus de fermeré. Le Couverneur mandoit encore à Diego d'Ordaz, &

à Jean Velasquez de Leon, d'assister Barba pour l'execution de ce qu'il lui commandoit. Cortez sur bien-tôt averti de plusieurs endroits, de ce qui se passoit, & par Garnica même. On l'exhortoit à prendre ses mesures, puisque celui-la même qui lui avoit fait la grace de lui consier le soin de cette entreprise, l'en vouloit priver d'une maniere si préjudiciable à son honneur, & l'assistanchissoit de la honte de passer pour ingrat, en ruinant par sa violence les droits de l'obligation, qui l'engageoit à la reconnoissance.

# CHAPITRE XIII.

Cortez prend la réfolution necessaire pour s'empêcher de tomber entre les mains de Velasquez. Les justes motifs de cette réfolution: & ce qui se passe jusqu'au tems de son départ.

Uoi que Hernan Cortez fût un Cavalier d'un courage invincible, il ne laissa pas d'être ébranlé par cette nouvelle atteinte, d'autant plus sensible, qu'elle étoit moins attenduë : car il s'étoit persuadé que Velasquez auroit été satisfait, de ce que tous ses amis lui avoient écrit sur le premier ordre envoyé à la Ville de la Trinité. Mais en voïant arriver un nouveau, armé de tout ce qui pouvoir marquer une opiniàtreté sans retour dans l'esprit du Gouverneur, il commença à raisonner avec un peu plus d'attention & moins de sang froid, sur le parti qu'il devoit prendre. D'un côté il se voïoit élevé & loue par tous ceux qui le suivoient; & de l'autre, abatu, & condamné comme un criminel à une injuste E iiij

prison. Il reconnoissoit que Velasquez avoit fait quelques avances de son argent pour équiper la flotte; mais que ses amis & lui avoient fait la plus grande partie de la dépense, & attiré presque tous les Soldats par leur credit. Il rappelloit dans son imagination toutes les circonstances de l'injure qu'on lui faisoit, & s'arrétant sur les mépris qu'il avoit soufferts jusqu'alors, il s'en vouloit du mal, & blâmoit sa patience. Cen'étoit pas sans sujet, car cette vertu se laisse memer jusqu'à de certaines bornes qui lui sont marquées par la raison; mais quand on la pousse plus loin, elle devient bassesse & insensibilité. Cortez étoit encore affligé de voir ruiner cette entreprise. s'il en abandonnoit la conduite. Mais ce qui le perçoit jusqu'au vif, étoit de voir que cette affaire alloit mettre en compromis son honneur, dons la conservation auprés de ceux qui en connoissent le prix, touche encore de plus prés que celle de la vie.

Ce fut sur ces reflexions, & en cette conjoncture, que l'esprit de Cortez justement irrité, prit la premiere résolution de rompre avec Diego Velasquez. Cela montre bien que Herrera ne lui a pas rendu justice, lorsqu'il a marqué cette premiere rupture dans la Ville de Saint Jacques, & de la part de Cortez, qui venoit de recevoir une grace singuliere, & toute recente. Mais on s'en tient à ce qui est écrit par Bernard de Diaz del Castillo, qui n'est pas trop favorable à Cortez; puis que Gonzalve Fernandez d'Oviedo assure, que ce-Jui-ci se maintint dans l'obéissance à l'égard du Gouverneur, jusqu'à ce qu'étant avancé dans la Nouvelle Espagne, il eût des raisons pour se déclarer indépendant, en envoïant rendre compte à l'Empereur, des premiers succez de cette conquête. Le soin que je prens d'effacer cette. premiere tache dont on a youlu noircir Cortez,

ne doit point paroître une digression hors du sujet. Aucun interêt ne m'oblige à slatter ceux dont j'entreprens la désense; ni a blâmer la conduite des autres: cependant quand la verité me marque le chemin que je dois prendre, pour justifier les premieres démarches d'un homme qui a sçû se donner tant d'éclat par ses actions, j'ai crû que je dovis la suivre, & me faire un plaisir de rencontrer la certitude en ce qui sert à établir sa réputation.

Ce n'est pas que je ne sois convaincu que le devoir d'un Historien est de marquer les actions par leur veritable caractere, sans déguiser, ou passer fous silence celles qui meritent d'être blâmées; puisque les exemples qui servent à imprimer de l'horreur pour le vice, ne sont pas moins utiles, que ceux qui nous portent à imiter la vertu. Mais je crois que c'est une marque d'un esprit mal tourné, de prendre plaisir à chercher le mauvais sens dans les sentimeus des hommes, & de débiter les malignes conjonctures comme des veritez. Ce défaut se reconnoît en plusieurs Ecrivains, qui ont pris Tacite pour leur modele. Ils ont l'ambition de l'imiter; mais comme ses agrémens sont au dessus de leurs forces, ils croïent entrer dans son. esprit, lorsqu'ils découvrent leur malice par de fausses interprétations, où l'art a beaucoup moins de part, que leur inclination corrom-

Pour revenir à nôtre Histoire, je dirai que Cortez voïant qu'il n'étoit plus tems de dissimuler les sujets de plaintes qu'il avoit, & que les ménagemens n'étoient plus d'aucun usage, puisqu'ils nuisent ordinairement aux résolutions fermes & vigoureuses; il résolut de prendre son parti, & de se servir des forces qu'il avoit en main, selon qu'il étoit necessaire dans la conjoncture où il se trouvoit, Dans ce dessein, il prit des mésures pour éloigner Diego d'Ordaz, avant que Barba se déterminat à publier les ordres qu'il avoit reçûs du Gouverneur. Cortez n'ignoroit pas les efforts que d'Ordaz avoit fait pour faire nommer un Commandant en son absence, & cela lui rendoit sa fidelité fort suspecte. Ainsi il lui ordonna de s'embarquer pour aller prendre des munitions qu'on avoit laissées à Guanicanico, qui est un port situé de l'autre côté du Cap de Saint Antoine, & d'attendre en ce lieu le reste de la flotte. Il pressa l'execution de cet ordre avec son activité ordinaire, sans neanmoins marquer trop de chaleur; & fut ainsi débarassé d'un homme qui pouvoit lui être fort incommode. De là il alla voir Jean Velasquez de Leon, qu'il mit aisement dans ses interêts, parce que celuici n'étoit pas satisfait du Gouverneur, & qu'il avoit l'esprit plus docile, & moins artificieux que Ordaz.

Aprés avoir pris ces précautions, il se montra à ses Soldars, à qui il déclara la nouvelle persecution dont il étoit menacé. Ils vinrent tous s'offrir à lui, également résolus de l'assister, quoique differens dans la maniere d'expliquer leur zele. Les Gentilshommes le marquoient, comme teant une suite naturelle de leur reconnoissance pour les obligations qu'ils lui avoient: mais les Soldats parurent si échaussez, que l'émotion qui paroissoit en leur discours, & par leurs cris, donna de l'inquiétude à Cortez, quoiqu'elle se sistement aflez, que la raison perd beaucoup de ses avantages, quand elle passe entre les mains de la multitude.

Pierre de Barba connoissant qu'il ne falloit point differer d'appaiser ce mouvement, avant qu'il sût en sa derniere force, chercha Hernan Cortez; & paroissant en public avec lui; cal-

9

ma toutes choses en un moment, en disant tout haut, Qu'il n'avoit aucun dessein d'executer l'ordre du Gouverneur ; & qu'il n'auroit jamais de part à une si grande injustice. Ainsi les menaces se tournerent en applaudissemens: & Barba voulant témoigner la fincerité de ses intentions, dépêcha publiquement Garnica avec une lettre pour le Gouverneur ; où il lui mandoit : Qu'il n'étoit pas tems de songer à arrêter Cortez, suivi d'un trop grand nombre de Soldats, qui ne souffriroient point qu'on le maltraitat, & qui n'étoient point disposez à lui donner cette marque de leur obéissance. Il exageroit fort adroitement l'émotion que son ordre avoit causée entre les gens de guerre, & le peril où elle avoit jetté la Ville & tout son peuple. Il concluoit par un avis qu'il donnoit à Velasquez, de retenir Cortez par la voie de la confiance, en ajoûtant de nouvelles graces à celles qu'il lui avoit faites : & qu'à toutes risques, il valoit mieux esperer de sa reconnoissance, ce qu'il ne pouvoit obtenir de la persuafion ni de la force.

Cortez aïant fait cette diligence, ne songeat plus qu'à presser son départ, qui étoit necessaire pour appaiser entierement les esprits des Soldats, qui n'étant pas entierement revenus de leur chagrin, témoignoient de nouvelles inquiétudes, sur le bruit qui couroit que Velasquez venoit en personne pour faire un affront à leur General. En effet, les Auteurs disent qu'il avoit pris cette résolution; surquoi il hazardoit beaucoup, & auroit fort mal réussi; car l'autorité est un argument bien soible, pour disputer contre ceux qui ont de

leur côté la raison & la force.



### CHAPITRE XIV.

Cortez nomme les Officiers de sa flotte. Il part de la Havane, & arrive à l'Isle de Cozumel, oùil fait la revûe de ses troupes, & anime ses Soldats.

Un brigantin de mediocre grandeur s'étant joint à la flotte qui étoit de dix vaisseaux; Cortez partagea tous ses gens en onze Compagnies, une dans chaque vaisseau. Il nomma pour Capitaine Jean Velasquez de Leon, Alfonse Hernandez Portocarrero, François de Montexo, Christophe d'Olid, & Jean d'Escalante, François de Morla, Pierre d'Alvarado, François Saucedo, & Diego d'Ordaz: car le connoissant homme de merite, il ne l'avoit pas éloigné pour lui faire injustice, & il vouloit lui donner un emploi dont il lui fût obligé. Cortez se reserva le commandement de l'Amiral, & donna celui du brigantin à Gines de Nortes. Le soin de l'artillerie fut commis à François d'Orozco brave Soldar, qui s'étoit signalé dans les guerres d'Italie; & la Charge de Pilote major fut donnée à Antoine d'Alaminos, qui avoit une grande experience sur ces Mers, pour avoir eu le même emploi dans les deux voïages de François Fernandez de Cordouë, & de Jean de Grijalva. Aprés cela, Cortez dressa des instructions pour ses Officiers; prevenant, par un détail fort long, mais fort exact, toutes les difficultez qui pouvoient naître dans les differentes occasions. Le jour de l'embarquement étant arrivé, on chanta avec beaucoup de solemnité la Messe du S. Esprit, que tous les Soldats entendirent fort dévotement, en offrant à Dieu le commencement d'une entreprise dont

ls attendoient le progrez & la fin de son divin secours. Toute la flotte ne faisant plus qu'un seul corps de troupes reglées, Cortez, pour le premier acte de la Charge de General, donna le mot à l'armée, qui fut, Saint Pierre, afin de marquer qu'il choisissoit ce saint Apôtre pour être le Patron de cette expedition, ainsi qu'il l'avoit déja pris pour celui de toutes ses actions dés sa plus tendre jeunesse. Aprés quoi il donna ordre à Pierre d'Alvarado de prendre le devant par le côté du Nord, pour aller chercher d'Ordazà Guanicanico, & aprés leur jonction, d'attendre la flotte au Cap Saint Antoine. Les autres vaisseaux devoient suivre l'Amiral; & en cas que le vent ou quelque autre accident les separât, prendre la route de l'Isse de Cozumel, découverte par Grijalva, & peu éloignée de la terre qu'ils cherchoient. Cortez remettoit en ce lieu à prendre ses résolutions, & les mesures necessaires pour achever l'entreprise.

Ils partirent enfin du port de la Havane, le 10. du mois de Février de l'année 1519. Le vent fut d'abord favorable : mais suivant son inconstance ordinaire, il souleva au coucher du Soleil une furieuse tempête, qui les mit en grand désordre. La nuit étant venuë, les vaisseaux furent obligez de se séparer, de crainte de se briser en se heurtant: & ils s'abandonnerent au gré du vent qui les forçoit. Le navire où François de Morla, commandoit fut le plusmaltraité, un coup de Mer aïant rompu son gouvernail; ensorte qu'il fut en grand danger de perir. Il tira plusieurs coups, pour avertir du peril où il se trouvoit; ce qui mit en grande inquiétude les autres Capitaines, à qui l'attention qu'ils avoient au danger qui les menacoit, ne faisoit pas oublier celui de leur compagnon. Chacun fit ses efforts pour s'en tenir le plus prés qu'il pouvoit; tantôt en soutenant la fu-

TCTO

rie du vent & des vagues, & tantôt en cedant leur violence. Enfin la tempête cefla avec l'obscurité: & lorsque la lumiere pît faire distinguer les objets, Cortez courut le premier au vaisseau qui étoit endanger, & tous les autres en firent de même; en sorte qu'avec ce secours on raccommoda le gouvernail, & on remit le navire en état de

poursuivre la route.

- En même tems, Alvarado, que Cortez avoit envoié joindre Diego d'Ordaz, étant chargé par la même tempête, se trouva au jour bien plus enfoncé dans le Golfe qu'il ne pensoit; car la peur de briser contre la côte l'avoit obligé à se jetter en pleine Mer, ce qui étoit le parti le moins dangereux. Son Pilote connut sur sa boussole, & sur sa carre qu'ils étoient beaucoup déchûs de la route qui leur étoit prescrite, & si éloignez du Cap S. Antoine, que ce scroit une entreprise fort disficile de vouloir y retourner. Il proposa done, qu'il étoit plus à propos de passer en droiture à l'Isle de Cozumel. Alvarado laissa cela à son choix : il lui répresenta neanmoins l'ordre de Cortez; mais d'une maniere foible, & qui paroissoit l'en dispenser, Ainsi ils continuerent leur navigation, & arriverent en cette Isle deux jours avant l'armée. Ils mirent pied à terre, à dessein de se loger dans un Bourg que le Capitaine & quelques Soldats avoient remarqué au voïage de Grijalva: mais ils le trouverent sans habitans, parce que les Indiens ayant reconnu que les Espagnols prenoient terre, s'étoient retirez plus avant dans le pais, avec le peu de hardes qu'ils avoient.

Alvarado étoit jeune & plein de feu, tres-brave Soldat, & capable d'entreprendre tout sous les ordres d'autrui; mais aïant encore trop peu d'experience pour en donner de son ches. Il crut qu'en attendant l'armée, il seroit honteux à un Commandant d'être sans action; & sur ce principe, il

marcha avec sa troupe pour reconnoître le païs. Ils trouverent un autre Village, éloigné d'une lieuë de celui où ils étoient logez : Les Indiens l'avoient abandonné, mais ils y avoient laissé quelques vivres, & des poules, que les Soldats confisquerent à leur profit, comme des dépouilles de l'ennemi. Ils trouverent encore des joïaux autour d'une Idole, dans une espece de Temple, & quelques instrumens de sacrifices qui étoient d'or mêlé de cuivre; & tout cela parut de bonne prise. Cependant cette expedition entreprise temerairement, ne leur apporta aucun profit, & ne servit qu'à effaroucher les Indiens, & à faire un obstacle au dessein que l'on avoit de gagner leur amitié. Alvarado s'apperçut quoi qu'un peu trop tard, que ce mouvement n'étoit pas dans les regles ; & il se retira à son premier poste, aprés avoir pris deux Indiens & une Indienne, qui n'avoient pu le sauver à propos.

Le lendemain, Cortez arriva avec toute la flotte, avant envoyé ordre a Diego d'Ordaz de le venir joindre, jugeant, comme il étoit vrai, que la tempête auroit empêché Alvarado d'executer son commandement. Quoique ce General eut de la joie de le voir arrivé sans aucun accident, il ne la témoigna pas : au contraire, il-fit mettre le Pilote en prison, & fit une severe reprimende au Capitaine, de ce qu'il n'avoit pas suivi ses ordres & de ce qu'il avoit eu la hardiesse d'entrer dans l'Isle, & de permettre à ses Soldats d'en saccager quelques habitations. Il lui fit cette leçon en public, & d'un ton de voix ferme & absolu; voulant qu'elle servît d'instruction pour tous les autres. Aprés quoi, il fit venir les trois Indiens prisonniers, & par le moien de Melchior qui lui servoit de Truchement, son compagnon étant mort, il leur sit comprendre qu'il ressentoit un extrême déplaisir du tort que les Soldats leur avoient fait. Il comman-

da qu'on rendit l'or & toutes les hardes qu'ils voulurent choisir; & il les mit en liberté, après leur avoir fait présent de quesques bagatelles pour leurs Caciques: afin qu'à la vûë de ces témoignages d'amitié, les Indiens perdissent la crainte

qu'ils pouvoient avoir conçsië.

L'armée campa sur le bord de la Mer, & s'y reposa durant trois jours, sans faire aucune démarche, pour ne point augmenter la frayeur des Indiens. Après quoi Cortez ayant fait des bataillons de chaque compagnie, sit une revûe generale. Il s'y trouva cinq cens huit soldats, dix-sept chevaux, & cent neus tant Maîtres de vaisseu, que Pilotes, & Matelots. Il avoit outre cela, deux Chapelains ou Aumôniers, qui étoient le Licentié Jean Diaz, & le Pere Barthelemi d'Olmedo Religieux de Nôtre-Dame de la Merci, qui accompagnerent le General jusqu'à la fin de la

conquête.

Aprés cette revûë, Cortez étant retourné à son logis, accompagné de tous les Capitaines, & des Soldats les plus considerables, s'assit au milieu d'eux, & leur parla en ces termes : Mes amis & mes compagnons, quand je considere le bon-heur qui nous a réunis tous dans cette Ifle, ép que je fais reflexion sur les traverses & les persecutions dont nous sommes échappez, & sur les difficultez qui se sont opposées à nôtre entreprise; je reconnois avec respect la main de Dieu qui nous a affistez, & j'apprens par cette disposition de sa divine Providence, qu'elle nous promet un heureux succez d'un dessein dont elle a daigné favoriser le commencement. C'est le zele que nous avons pour lui, & pour le service de nôtre Roy, ce qui part d'un même principe , c'est ce zele qui nous pousse à entreprendre la conquête de ces pais inconnus; 😙 Dieu combattra pour sa cause en combattant pour nous. Mon dessein n'est pas de vous déguiser les difficultez

68

ficultez qui se présentent. Nous avons à soûtenir. des combats sanglans & furieux, des fatigues incrovables dans les fonctions, les attaques d'un nombre infini d'ennemis, où vous aurez besoin d'employer toute vôtre valeur. Outre que la necessité de toutes choses, les injures du tems, & la difficulté des chemins exerceront vôtre constance, que l'on peut nommer une seconde valeur, & qui n'est pas un moindre effort du courage; puisque vous scavez que la patience acheve souvent à la guerre, ce que les armes n'ont pû faire. C'est par cette voye qu'Hercule a merité le nom d'Invincible, & c'est ce qui a fait donner le nom de Travaux à ses exploits. Vous vous étes accoûtumez à pâtir & à combattre dans ces Ifles que vous avez soumises; mais nôtre entreprise est bien d'une autre importance, & nous y devons apporter bien plus de fermeté, puisque la résolution. se mesure sur la grandeur des obstacles. Il est vraz que nous sommes en petit nombre ; mais l'union faifant la force des armées, semble encore les multiplier : & c'est ce que nous devons attendre de la conformité de nos sentimens. Il faut, mes amis, que nous n'ayons tous qu'un même avis, quand il s'agira de prendre des résolutions ; une même main, quand il faudra les executer : que nos interests soient communs, & nôtre gloire égale en tout ce que nous acquererons. La valeur de chacun de nous en particulier doit établir la sûreté de tous en general. Fe suis vôtre Chef, & je serai le premier à hazarder ma vie pour le dernier des Soldats: vous aurez à suivre mon exemple encore plutôt que mes ordres. Fe puis vous assurer que dans cette confiance je me sens affez de courage pour conquerir le monde entier; 690 mon cœur se flatte de cette esperance par un de ces monvemens extraordinaires qui surpassent tous les présages. Je finis, car il est tems de faire succeder les effets aux paroles. Que ma confiance ne vous paroisse pas un excez de temerité; elle est fondée sur Tome I.

ceux qui m'environnent maintenant: & tout ce que je n'ose attendre de mes propres forces, je l'espere de

vous.

Durant que Cortez leur inspiroit ainsi par son discours cette ardeur qu'il ressentie en lui-même, on l'avertit que quelques Indiens se montroient assez prés du camp; & encore qu'ils sussent separez. & désarmez, le General commanda que les Soldats prissent les armes, & qu'ils se missent en ordre de bataille derriere les lignes, jusqu'à ce qu'on eût reconnu si les Indiens s'approchoient; & quel étoit leur dessein.

# CHAPITRE XV.

Les Habitans de Cozumel reçoivent la paix que Cortez leur offre. Il fait amitié avec le Cacique. On abat les Idoles par l'ordre de Cortez, qui donne ses premiers soins à l'introduction de la Doctrine de l'Evangile parmi ces Barbares, & à retirer quelques Espagnols qui étoient prisonniers à Iucatan.

Es Indiens étoient en petites troupes, & paroissoint consulter entre-eux, comme des gens qui observoient les mouvemens des Espagnols, dont la tranquillité leur donnoit de l'assurance. Les plus hardis s'approchoient peu à peu; & comme on ne leur faisoit point de mal, ils étoient suivis des autres : ainsi quelques-uns vinrent insensiblement jusques dans le camp, où ils furent reçûs par le General, & par tous les autres si agreablement, qu'ils appellerent leurs compagnons. Dés le même jour il en vint un grand

nombre; & ils se mêlerent parmi les Soldats avec tant de familiarité, de douceur & de confiance, qu'on avoit peine à remarquer en eux la moindre marque de surprise : & on connut bientôt qu'ils étoient accoûtumez à voir des êtrangers. Il y avoit en cette Isle une Idole fort reverée de tous les Indiens, & dont la réputation attiroit les peuples de plusieurs Provinces de la Terre-ferme, qui venoient en grandes troupes à son Temple, avec beaucoup de respect. Ainsi les Insulaires de Cozumel avoient un commerce perpetuel avec des nations differentes en langage & en habillemens : & c'est ce qui leur sit paroître moins étrange l'arrivée des Espagnols, au moins ce qui les empêcha d'en témoigner leur étonnement.

La nuit étant venuë, ils se retirerent en leurs maisons. Le jour suivant, leur principal Cacique vint saluer le General. Il avoit plusieurs Indiens à sa suite, mais sans ordre & sans propreté : & venoit lui-même faire son ambassade & son present. Cortez le reçût avec joye & fort civilement. Il lui sit entendre par son Interpréte Da'il lui sçavoit bon gré de sa visite ; & qu'il lui offroit son amitié, & celle de tous ses Soldats. Le Cacique répondit : Qu'il recevoit ses offres; & qu'il étoit homme à en bien user. On entendit un des Indiens de la suite du Cacique, qui repeta pluseurs fois en son jargon le nom de Castille: & Cortez, à qui tous les divertissemens n'ôtoient jamais l'attention; remarqua cette parole, & commanda l'Interpréte de l'éclaircir de ce qu'elle signissoit. Cette remarque, qui parut alors faite par hazard» fut, ainsi que nous le verrons, d'une tres-grande importance, pour faciliter la conquête de la Nouvelle Espagne.

L'Indien disoit, que les Espagnols ressembloient ett à certains prisonniers qui étoient dans la Province d'Iucatan, nez en un païs qui se nommoie Castille. Du moment que Cortez eut appris cette nouvelle, il se résolut de délivrer ces prisonniers, & de les attacher à son service. Il s'en informa plus particulierement, & sçut qu'ils étoient au pouvoir de quelques Indiens de grande autorité, dont la résidence étoit deux journées avant dans la Terre-ferme d'Iucatan. Cortez communiqua son dessein au Cacique, pour sçavoir si ces Indiens étoient guerriers, & de quel nombre de soldats il auroit besoin pour retirer les prisonniers. Le Cacique lui repartit sur le champ en habile homme, Que le plus seur seroit de les racheter par quelques présens, parce que si on y alloit par la voye des armes, on les exposeroit à être massacrez par leurs maîtres : & quelque châtiment qu'il en fift, il les perdroit toujours sans ressource. Le General embrassa son avis avec admiration, de voir un sens si droit & si politique en un Indien, à qui le peu de participation qu'il avoit du rang de Prince, devoit avoir enseigné quelques principes de ce qu'on appelle raison d'Etat.

Il ordonna aufi-tôt à Ordaz, de passer avec son vaisseau & sa compagnie à la côte d'Iucatan, par le trajet le plus proche de l'Isse de Cozumel, qui étoit environ de quatre lieuës. Il devoit mettre à terre des Indiens que le Cacique avoit choisis, qui portoient des lettres aux prisonniers, & quelques pieces de peu de valeur pour le prix de leur rançon. Ordaz avoit ordre de les attendre durant huit jours, qui étoient le terme dans lequel ils avoient promis de rapporter la ré-

ponfe.

Cependant Cortez marchoit avec toute son armée, pour reconnoître cette Isle. Il avoit ordonné qu'aucun soldat ne quittât les rangs, de peur qu'ils ne sissent quelques outrages aux Insulaires, s'ils se débandoient. Il leur disoit, Que

69

cette nation étoit pauvre & sans défense : Que la bonne foi qu'elle avoit témoigné meritoit bien d'être recompensée par un bon traitement; éque leur misere ne donnoit point de tentation à l'avarice Qu'ils ne devoient point tirer de ce petit coin de terre, d'autres richesses qu'une bonne réputation. Ne pensez pas, ajoutoit-il, que celle que vous acquererez ici se renferme dans les bornes étroites d'une miserable Isle: le concours des pelerins qui s'y rendent en foule, comme vous le scavez, portera vôtre nom en d'autres pais, où l'impression qu'on aura de nôtre douceur, & de nôtre équité, nous sera fort utile pour faciliter nos desseins. Ainsi nous en aurons moins à combattre aux lieux où il y aura plus à gagner. C'est par de semblables discours qu'il retenoit ses Soldats dans le devoir sans les mutiner. Le Cacique l'accompagna par tout, suivi de plusieurs Indiens, qui accouroient en diverses troupes, à dessein de troquer des vivres & d'autres provisions contre du verre & d'autres choses pareilles, dont ils étoient si charmez, qu'ilsne croïoient jamais les payer trop

Le Temple de l'Idole si reveré des Indiens n'étoit pas éloigné de la côte. Il étoit de figure quarrée, bâti de pierre, & d'une architecture qui n'étoit point méprisable. L'Idole avoit la figure d'homme : mais d'un air si terrible & si affreux , qu'il étoit aisé d'y reconnoître les traits de son original. Toutes les Idoles adorées par ces miserables peuples, avoient le même air de visage : car bien qu'elles fussent differentes pour la matiere & la fabrique, & même pour la répresentation, elles étoient toutes conformes dans leur laideur abominable; soit que ces Barbares ne connussent point d'autres modeles; où que le Demon leur apparoissant tel qu'il est, laissat cette idée dans leur imagination. Ainfi le plus grand effort de l'habileté de l'ouvrier consistoit dans l'expression de la

plus hideuse figure.

On dit que cette Idole se nommoit Cozumel & qu'elle avoit donné à l'Isle le nom qu'elle conserve encore aujourd'hui : mal à propos, si c'est celui que le Démon s'étoit imposé : & cette erreur s'est glissée par inadvertance, & contre la raison, en toutes les Cartes. Quand les Espagnols arriverent à ce Temple, ils y trouverent un grand concours d'Indiens, & au milieu d'eux un Sacrificateur, dont l'équipage étoit different de celuy des autres, par un certain ornement, ou espece de couverture qui cachoit à peine la nudité. Il sembloit qu'il prêchât, ou qu'il voulût leur persuader quelque chose par des tons de voix, ou des gestes fort ridicules : car il se donnoit des airs de Predicateur, avec toute la gravité & l'autorité que peut avoir un homme qui laisse paroître tout ce que la nature même ordonne de cacher. Cortez l'interrompit; & se tournant vers le Cacique , il lui dit : Que pour maintenir l'amitié qui étoit entre-eux, il falloit qu'il renonçât au culte de ses Idoles, afin de persuader la même chose à ses sujets par son exemple. Après quoi il le tira à part avec son Interpréte; & il lui fit connoître son erreur & la verité de nôtre Religion, par des argumens sensibles, & accommodez à la portée de son entendement; mais si convainquans, que l'Indien en fut comme étourdi, & n'ola jamais se hazarder d'y répondre, ayant assez de jugement pour connoître son ignorance. Il demanda seulement la permission de communiquer cette affaire à ses Sacrificateurs, ausquels il laifsoit une autorité souveraine de decider en matiere de Religion. Cette conference aboutit à faire venir en presence du General, ce venerable Predicateur accompagné d'autres personnes de sa profession, qui crioient tous fort haut ; & ces cris déchifrez par l'Interpréte, étoient des protestations de la part du Ciel, contre ceux qui se-

roient assez temeraires pour troubler le culte qu'on rendoit à leurs Dieux; dénonçant qu'on verroit le châtiment suivre immediatement cet attentat. Leurs menaces ne firent qu'irriter Cortez; & les Soldats accoutumez à interpréter les mouvemens qui paroissoient sur son visage, comprirent ausli-tôt son intention, & se jetterent fur l'Idole avec tant d'ardeur, qu'elle fut mise en piece en un moment, aussi-bien qu'une grande quantité de petites statuës placées autour d'elle en differentes niches. Ce fracas mit les Indiens en une horrible consternation: mais quand ils virent que le Ciel étoit fort tranquille, & que la vengeance promise tardoit beaucoup, le respect qu'ils avoient pour cette Idole se tourna en Ils se fâchoient de voir leurs Dieux sa pacifiques; & cette passion fut le premier effort que la verité fit dans leurs cœurs. Les autres Temples ou Chapelles passerent par le même destin : & le plus confiderable, étant nettoyé de tout ce débris de l'Idolatrie, on y éleva un Autel, sur lequel on mit une Image de la sainte Vierge: Et vis-à-vis de l'entrée du Temple, Cortez fit dresser une grande Croix, qui sut taillée par les Charpentiers de la flotte, avec autant de zele que de diligence. Le lendemain on dit la Messe fur cet Autel; & le Cacique y affista accompagné de ses Indiens, mêlez avec les Espagnols. Ces Barbares y parurent tous dans un filence qu'on eût pris pour dévotion : & peut-être étoitce un effer naturel du respect qui est imprimé par la Majesté de nos saintes Ceremonies; ou un effet surnaturel du Mistere adorable contenu dans ce Sacrifice.

Cortez occupoit ainsi ses Soldats, durant le terme des huit jours qu'il avoit donnez à Ordaz, pour attendre les Espagnols qui étoient esclaves à Jucatan. Ordaz les attendit tout ce tems-là

& revint enfin, sans avoir eu aucunes nouvelles ni des prisonniers, ni des Indiens qu'on avoit envoyez pour les chercher. Cortez en eut bien du déplaisir; mais craignant que ces Barbares ne l'eussent trompé par un faux rapport, afin de s'attribuer les presens qu'on envoyoit pour la rançon, & pour lesquels ils avoient tant de passion. il ne voulut pas retarder son voyage, ni témoigner sa défiance au Cacique. Au contraire, il prit congé de lui fort civilement, marquant beaucoup de satisfaction; & sur tout lui recommandant la Croix, & cette sainte Image qu'il lui confioit ; esperant , disoit-il , de son amitié , qu'il lui feroit rendre le respect qui lui étoit dû, jusqu'à ce qu'étant mieux instruit de la verité, son esprit en reçut les lumieres.

#### CHAPITRE XVI.

Cortez se remet en mer avec sa flotte, & est obligé par un accident de relâcher à la même Isle. Ferôme d'Aguilar, qui étoit prisonnier à Iucatan, arrive durant ce sejour, & rend compte au General des avantures de sa captivité.

Ortez se mit en Mer dans le dessein de suivre la route que Jean Grijalva avoit tracée, & de découvrir ces terres où son obésifance trop exacte l'avoit empêché de s'établir. La flotte avoit le vent en poupe; & tout le monde sentoit de la joye de cette heureuse navigation, lors qu'un accident considerable vint troubler ce plaisit. Le vaisseau de Jean d'Escalante tira un coup de canon, & tous les autres Capitaines

raines aïant jetté les yeux sur ce navire, remarquerent qu'il avoit beaucoup de peine à suivre; & un moment aprés, qu'il retournoit vers l'Isse d'où ils étoient partis. Cortez comprit d'abord la raison de ce mouvement: & sans s'amuser à déliberer, il manda à toute la flotte de suivre son vaisseau. La diligence qu'Escalante sit à regagner l'Isse, étoit trés-necessaire pour sauver le navire, qu'i avoit une voie d'eau si difficile à étancher, qu'il couloit à sond sans ressource, s'il est arrivé un moment plus tard à l'Isse, quoique toute la Flotte est fait force de voiles pour venir à son secours.

On mit pied à terre; & le Cacique accourut sur la côte, un peu embarasse de ce promt retour: mais d'abord qu'il en eût sçû la raison, lui & ses Indiens s'emploïerent avec beaucoup d'ardeur décharger le vaisseau, & à le réparer : les canots des Indiens, qu'ils manioient avec une adresse admirable, étant d'un tres-grand service en cette occasion. Durant qu'on preparoit out ce qui étoit necessaire, le General, accompagné du Cacique, & quelques Soldats, ala visiter le Temple. Il trouva la Croix & l'Image de la sainte Vierge au même état qu'il les avoit laissez; remarquant outre cela, avec beaucoup de joie, des témoignages de la veneration de ces peuples dans la propreté de ce Temple, les parfums qu'ils y avoient brûlez, outre les fleurs & les ornemens dont ils avoient paré l'Autel. Il remercia le Cacique du soin qu'il en avoit pris; & l'Indien s'en fit honneur auprés de tous les Espagnols dont il recevoit les complimens, pour avoir soussert durant deux ou trois heures au plus, que la Croix & l'Autel demeurassent sur pied, comme si c'eût été un effet de sa bonne conduite.

Tome I.

Cet accident qui obligea Cortez à retarder son voïage, merite une consideration particuliere: car on void des évenemens qui étant dans l'ordre des choses possibles & dépendantes de la fortune, ont neanmoins un caractere qui les met au dessus de ce qu'on appelle hazard, ou cas fortuit. Ceux qui virent interrompre le cours de la navigation, & un navire prêt à couler bas pouvoient regarder cet embarras comme une disgrace qui n'avoit rien d'extraordinaire : mais quand on considerera que le même tems qui étoit necessaire pour racommoder ce navire, ne l'étoit pas moins pour donner lieu à la venuë d'un des prisonniers qui étoient à Iucatan; que cet homme sçavoit assez les differentes langues de ces peuples, pour supleer au besoin que l'on avoit d'un Truchement; & enfin qu'il fut un des principaux instrumens de cette conquête; lors donc qu'on entrera dans ces réflexions, on n'accordera point à la fortune toute la gloire de ce succez: & on y reconnoîtra avec respect les dispositions de la Providence. On emploïa quatre jours à donner un radoub au vaisseau; & au dernier jour, comme l'armée étoit prête à s'embarquer, on découvrit de fort loin un canot qui traversoit le Golfe d'Iucatan, & revenoit droit à l'Isle. On reconnut bien-tôt aprés, qu'il portoit des Indiens armez: & tout le monde fut surpris de voir la diligence qu'ils faisoient pour gagner l'Isle, & le peu de crainte qu'ils témoignoient de nôtre flotte. Le General fut averti de cette nouveauté; & il donna quelques Soldats à André de Tapia, avec ordre de se mettre en embuscade sur la rade où ce canot devoit aborder, & de reconnoître le dessein de ces Indiens. Tapia prit un poste à couvert; d'où aïant vû que ces hommes descendoient à terre armez d'arcs & de fleches, il les laissa éloigner du bord de la Mer;

& leur aïant coupé le chemin du retour, il courut sur eux. Les Indiens prenoient déja la fuite, si un d'entre-eux ne les eût retenus. Il les rassûra; & s'avançant vers nos gens, il cria en Castillan, qu'il étoit Chrétien. Tapia le reçût entre ses bras, ravi de cette heureuse avanture; & le conduisit au General, suivi de ces Indiens, que l'on reconnut être les mêmes Envoïez qu'Ordaz avoit laissez à la côte d'Iucatan. Le Chrétien étoit presque nud, n'aïant d'habits que ce qui servoit à rendre sa nudité moins indecente. Une de ses épaules étoit chargée d'un arc & d'un carquois; & l'autre d'une mante en maniere de cape, au bord de laquelle il avoit attaché des Heures de la Sainte Vierge, qu'il tira d'abord, en les montrant à tous les Espagnols, & attribuant à cette dévotion qu'il avoit toûjours conservée, le bonheur de se revoir entre des Chrétiens. Chacun s'empressoit à lui en faire des complimens, qu'il rendoit avec tant d'émotion, qu'il ne pouvoit encore se defaire des termes qu'il avoit appris parmi les Indiens, & former une periode entiere, sans en mêler quelqu'un qu'on n'entendoit pas. Cortez lui fit de grandes caresses; & le couvrant lui-même du capot qu'il portoit, il s'informa en gros qui il étoit, ordonnant aprés cela qu'on lui donnât un habit, & qu'on le regalât. Il publioit à tous les Soldats cet effet de sa bonne fortune, qui devoit se communiquer à leur entreprise, pour avoir tiré un Chrétien de ce miserable esclavage, n'aïant encore en vûë d'autre motif que celui de la cha-

Cet homme serommoit Jerôme d'Aguilar, natif d'Ecija, où il avoit reçû quelques Ordres sacrez; & selon ce qu'il rapporta depuis de ses avantures, il avoit demeuré prés de huit ans en cette captivité. Il avoit fait naustrage sur des banes

que les gens de Mer appellent de los Alacranes, dans une caravelle, qui passoit de la côte de Darien à l'Isle Saint Domingue : & comme il s'étoit jetté dans l'esquif avec vingt de ses Compagnons, la Mer les poussa sur les côtes d'Iucatan, où ils furent pris, & menez en un païs des Indiens Caribes, c'est-à-dire mengeurs de chair humaine. Leur Cacique fit d'abord mettre à part ceux qui éroient les mieux nourris, pour les sacrisser à ses Idoles, & faire un celebre festin des miserables restes de ce sacrifice. Un de ceux qui furent reservez pour une autre occasion, à cause de leur maigreur, fut ce Jerôme d'Aguilar. Il fut lié rudement, & neanmoins bien nourri, par un motifqui n'étoit pas moins barbare, puisqu'ils ne l'engraissoient que pour servir de mets à un autre repas ; brutalité surprenante , que la nature abhorre, & que l'on ne sçauroit rapporter qu'avec autant d'horreur. Cependant Aguilar se tira le mieux qu'il put d'une cage de bois, où ils l'apâtoient, non pas tant pour sauver sa vie, que pour chercher un autre genre de mort. Il marcha durant quelques jours, s'écartant des habitations, & sans autre aliment que des herbes & des racines. Enfin il tomba entre les mains de quelques Indiens, qui le presenterent à un autre Cacique, ennemi du premier. Il le trouva moins inhumain; soit qu'il voulût affecter de paroître plus honnête que son ennemi, ou qu'il eût en effet de l'aversion pour ses coûtumes barbares. Aguilar servit ce dernier Cacique l'espace de plusieurs années. Les premieres furent fort rudes, car on l'obligeoit à des travaux au-dessus de ses forces. On le traita mieux dans la suite, son maître étant apparamment gagné par le soin qu'il prenoit de lui obeir, & plus encore par sa modestie, que le Cacique éprouva en de certaines occasions qui firent éclater sa chasteté, mais dont

le recit choqueroit la bienseance: car il n'y a point d'esprit si barbare, qui ne laisse paroître quelque inclination pour la vertu. Ainsi ce Cacique lui donna de l'emploi auprés de sa personne; & Aguilar acquit en peu de jours son estime & sa confiance.

Le Cacique en mourant le recommanda à son fils, qui lui conserva son emploi; & même Aguilar trouva des occassons plus favorables d'augmenter son credit & sa faveur. Quelques Caciques voisins déclarerent la guerre à celui-ci, qui remporta sur eux plusieurs victoires, dûës à la valeur & à la conduite de l'Espagnol. Il devint donc le favori de son maître, & se vid si respecté & si autorisé, que lorsqu'il reçût la lettre de Cortez, il lui sut aisé de traiter de sa liberté, qu'il demanda comme une récompense de se services, & qu'il obtint par le moien des presens qu'il st comme de son chef, quoiqu'on les cût envoyez

pour sa rancon.

C'est ce qu'il dit de ses avantures, ajoûtant que de tous les Espagnols qui avoient été pris avec lui, il ne restoit qu'un Matelot appelle Gonzale Guerrero, natif de Palos de Moguer: Qu'il lui avoit communiqué la lettre de Hernan Cortez, & fait tous ses efforts pour l'amener avec soi, mais inutilement, parce que ce malheureux étoit marié à une Indienne fort riche, dont il avoit trois ou quatre enfans: Qu'au moins c'étoit sous ce prétexted'amour & de tendresse, qu'il avoit voulu cacher son aveuglement, qui ne lui permettoit pas de quitter un état qui lui paroissoit si heureux, bien qu'en effet il fût trés-déplorable, puisqu'il en préferoit les obligations à son honneur &c à sa Religion. Je n'ai point trouvé en toutes les Relations des conquêtes de nôtre nation en l'Amerique, qu'aucun autre Espagnol ait commis un crime semblable; & celui-ci n'étoit pas digne G ili

que son nom passat à la posterité, mais je n'autrois psi l'effacer dans les écrits des autres; & je ne dois point oublier ces exemples, qui nous instruisent de la foiblesse de la nature humaine, puisqu'ils servent à faire connoître jusqu'à quel point de misere elle peut aller, lorsque Dieu l'abandonne.

## CHAPITRE XVII.

Cortez, suit sa route, & vient à la riviere de Grijalva, où les Indiens s'opposent à sa descente. Il combat contre-eux, & fait débarquer ses gens.

Es Espagnols partirent pour la seconde sois de cette Isse, le quatrieme jour de Mars de l'année mil cinq cens dix-neuf, & sans qu'il leur arrivât rien de confiderable, ils doublerent la pointe de Cotoché, qui ainsi qu'on l'a dit, est la partie la plus orientale de la Province d'Iucatan. Ils suivirent la côte jusqu'à la rade de Champoton, où le General mit en déliberation, si l'on mettroit pied à terre. Il le souhaitoit, afin de châtier ces Indiens de la resistance qu'ils avoient faite à Jean de Grijalva, & avant lui à François Fernandez de Cordouë. Les Soldats qui s'étoient trouvez en l'une & en l'autre occasion, poussez d'un esprit de vengeance, appuioient son sentiment avec chaleur: mais le Pilote major & tous les autres de sa profession, s'opposerent à cette résolution, par un raisonnement qui ne souffroit point de replique. C'est que le vent qui étoit très-bon pour continuer le vollage, étoit entierement contraire pour aller à terre. Ainsi la flotte

passa outre, & alla mouiller à la riviere de Grijalva. On n'eut pas besoin de deliberer en ce lieu-là: le bon accueil que ces peuples avoient fait aux Espagnols, & l'or qu'ils en avoient tiré, étoient des charmes violens pour attirer tous les soldats à terre. Cortez eut de la complaisance pour l'ardeur de ses gens ; trouvant d'ailleurs qu'il étoit à propos de se conserver l'amitié de ces peuples. Cependant il n'avoit pas dessein de faire un long sejour-en ce pais-là: & toutes ses vuës n'alloient qu'à entrer au plûtôt sur les terres qui dépendoient de l'Empire de Motezuma, dont Grijalva avoit eu la premiere connoissance en ce lieu; car la maxime du General étoir, qu'en ces expeditions il falloit aller droit à la tête, plûtôt qu'aux autres membres, afin d'entamer le plus disficile avec ses forces entieres.

Comme il connoissoit cette riviere, par le rapport qu'on lui en avoit fait, il n'eut pas de peine à faire son ordre pour l'entrée. Il laissa les plus grands navires à l'ancre, & fit embarquer tous les Soldats bien armez sur ceux que la riviere pouvoit porter, & fur les chaloupes. Ils commençoient à forcer le courant de l'eau dans le même ordre que Grijalva avoit tenu autrefois, lorsqu'ils apperçurent un nombre infini d'Indiens qui occupoient avec leurs canots les deux bords de la riviere, sous la défense de plusieurs autres Indiens qui étoient à terre en differentes troupes. Cortez s'approchoit toûjours en un ordre fort serré, afant défendu de tirer un seul coup, ni de marquer par aucun autre mouvement, qu'on les voulût attaquer. Il imitoit en cette conduite Jean de Grijalva, ne cherchant qu'à bien réuffir, sans s'arrêter à la fausse gloire de pasler pour original, & sçachant ce que hazardent ceux qui prétendent se fraier de nouveaux chemins, & qui ne visent qu'à se distinguer de

Giiij

leurs prédecesseurs. Les Indiens poussoient des cris horribles, à dessein d'épouvanter nos gens: & lors qu'on en pût entendre quelques paroles, Jerôme d'Aguilar fit connoître qu'il entendoit la langue de cette nation, qui étoit la même, à peu prés, que celle d'Iucatan; & Cortez rendit graces à Dieu, de ce qu'il lui avoit donné un si habile Truchement par des voyes si extraordinaires. Aguilar dit qu'entre ces cris il entendoit plusieurs menaces; & que sans doute ces Indiens n'étoient pas pacifiques. Sur quoi Cortez faisant arrêter le reste de sa stotte, sit avancer seulement un esquif qui portoit Aguilar pour demander la paix, & les remettre à la raison. Il n'alla pas bien loin, & revint dire au General, que les Indiens étoient en grand nombre, qu'ils étoient résolus de désendre l'entrée de la riviere, & si obstinez, qu'ils avoient refusé fort insolemment de l'écouter. Cortez n'avoit pas dessein de commencer ses conquêtes par ce païs là, & il ne vouloit point se faire des embarras qui pussent retarder son voyage; mais voyant qu'il étoit engagé, il crut qu'il seroit honteux de reculer, & qu'il seroit d'une dangereuse consequence de laisser impunie l'insolence de ces Barbares.

Onapprochoit de la nuit, dont l'obscurité paroît encore plus affreuse aux Soldats en un pais inconnu. C'est pourquoi Cortez se tint dans son poste, afin d'attendre le jour; & donnant ce tems qui retardoit son entreprise à ce qui pouvoit en assure le succez, il sit venir toute l'artillerie de ses gros vaisseaux, & commanda que les soldats prissent leurs escaupiles, ou casaques piquées, qui resistent aux coups de séches. Il donna plusieurs autres ordres qu'il jugea necessaires, sans augmenter ni diminuer l'idée du peril. C'est ainsi que Cortez mit tous ses soins à faire réussir cette premiere action de ses

troupes, sçachant combien il importe de bien débuter, principalement à la guerre, où les premiers succez, lors qu'ils sont heureux, donnent de la néputation aux armées, & augmentent la valeur des Soldats: la premiere occasion ayant l'avantage d'être comme un prejugé de celles qui la suivent, ausquelles il semble qu'elle communique quelques heureuses instuences, par une vertu secrette.

Aussi-tôt que le jour parut, les vaisseaux se rangerent sur une ligne courbe en forme de demilune, dont la figure alloit en diminuant jusqu'aux chaloupes, qui étoient aux deux poir tes. La largeur de la riviere en cet endroit , laissoit assez d'espace pour s'avancer en cet ordre ; ce qu'on fit avec une lenteur qui sembloit convier les Indiens à faire la paix. Cependant on découvrit bien-tôt leurs canots en la même disposition qu'ils étoient le jour précedent, & d'où ils faisoient les mêmes menaces. Le General ordonna que personne ne bougeât, jusqu'à ce qu'il vinsfent à la charge: disant aux soldats, Qu'en cette occasion il falloit employer le bouclier avant que de se servir de l'épée ; parce que la justice seroit du côté de ceux qui se tiendroient simplement sur la défensive : Et afin d'obtenir encore quelque choie par la raison, il sit avancer Aguilar une seconde fois, pour offrir la paix aux Indiens, & les afsurer que cette flotte étoit de leurs amis, qui ne demandoient à traiter avec eux, que pour leur avantage, sous la foi de l'alliance qu'ils avoient contractée avec Jean de Grijalva: Qu'en les repoussant ils faussoient leurs sermens, & donnoient aux Espagnols une occasion de s'ouvrir le chemin par les armes : Qu'ainsi le mal qu'ils en recevroient leur seroit imputé.

La réponse qu'ils firent à cette ambassade fut le signal de l'attaque. Ils s'avancerent à la faveur du

courant, jusqu'à la portée des fléches, dont ils tirerent tout à coup une si grande quantité, des canots & des bords du fleuve, que les Espagnols furent assez embarassez à se couvrir : mais aïant attendu, suivant leurs ordres, la premiere decharge, ils chargerent à leur tour, avec tant de promtitude & de vigueur, que les canots leur laisserent bien-tôt le passage libre, la plus grande partie des Indiens éponvantez de la mort de leurs compagnons s'étant jettée dans l'eau. Nos vaisseaux s'avancerent ainsi sans obstacle jusqu'aux bords de la riviere, à main gauche, où les Soldats descendirent; mais sur un terrain marécageux, & couvert de buissons: en sorte qu'ils fe virent obligez à rendre un second combat; car les Indiens qui s'étoient jettez dans les bois, & ceux qui étoient échappez du combat naval, se réunirent, & revinrent furieusement à la charge, Les fléches, les dards, & les pierres qu'ils lencoient de tous côtez, augmentoient l'embarras, qui n'étoit déja que trop grand en un terrein si incommode. Cependant Cortez formoit un bataillon, sans cesser de combattre : car les premiers rangs faisant tête aux ennemis, cou-Vicient ceux qui descendoient des vaisseaux, & leur donnoient la liberté de se ranger pour les foutenir.

Le bataillon étant formé à la vûë des ennemis, dont le nombre croissoir à tous momens, le General détacha le Capitaine Alfonse d'Avila avec cent Soldats, pour aller à travers le bois attaquer la ville de Tabasco, capitale de la Province qui avoit se même nom, a qu'on sçavoit n'être pas éloignée, par ce qui avoit éré reconnu aux voïages précedens. Aprés quoy Cortez marcha fort serré contre cette multitude effroïable d'Indiens, qu'il poussa avec autant de hardiesse que de peine, les Soldats combattant dans l'eau

du Mexique. jusqu'aux genoux. On rapporte du General, qu'exposant sa personne comme le moindre Soldat, il laissa un de ses souliers dans la fange, & combatit long-tems en cet état, sans s'appercevoir qu'il lui manquoit un soulier ni en ressentir l'incommodité, par un genereux transport qui lui ôtoit l'attention pour sa personne, afin de l'appliquer toute entiere à son devoir. Aprés que les Espagnols eurent passé le marais, les Indiens commencerent à mollir, & disparurent un moment aprés, entre ces buissons. Leur fuite venoit en partie de ce qu'ils avoient perdu l'avantage du terrein, & en partie aussi de la crainte de perdre leur Ville, afant découvert la marche du Capitaine d'Avila, ainsi qu'on le reconnut depuis, par le grand nombre de ceux qui accoururent pour la défendre. Elle étoit fortifiée d'une espece de muraille, dont ils se servoient presque dans toutes les Indes. Ce mur étoit composé de gros troncs d'arbres ensoncez en terre en façon de palissades, & joints de telle maniere, qu'il y avoit des ouvertures pour tirer leurs fleches. L'enceinte étoit de figure ronde, saus redans, ni aucune autre défense; &

dont ils se servoient presque dans toutes les Indes. Ce mur étoit composé de gros troncs d'arbres enfoncez en terre en façon de palissades, & joints de telle maniere, qu'il y avoit des ouvertures pour tirer leurs seches. L'enceinte étoit de figure ronde, sans redans, ni aucune autre désense; & l'extrémité des deux lignes qui formoient le cercle, étoit pratiquée en sorte, que l'une de ces lignes avançoit sur l'autre. Elles laissoient pour l'entrée un chemin étroit à plusieurs retours, où lis élevoient deux ou trois guerites, ou petits châteaux de bois, qui servoient à loger leurs sentinelles; cette fortissation suffisant contre l'effort des armes de ce nouveau Monde, où par une heureuse ignorance on ne connoissoit point encore ce qu'on appelle art de la guerre, ni ces machines & ces remparts dont la malice ou la necessité ontenseigné l'usage aux hommes.

#### CHAPITRE XVIII.

Les Espagnols forcerent la Ville de Tabasco. Ils vont au nombre de deux cens reconnoître le pays, & sont poussez par les Indiens, qu'ils soûtiennent avec beaucoup de valeur, & font leur retraite sans perte:

Ortez arriva à la Ville plûtôt qu'Alfonce d'Avila, parce que ce Capitaine avoit été retardé par d'autres marais, & des lacs qu'il avoit trouvez en son chemin. Le General sit rejoindre la troupe au bataillon; & sans donner aux ennemis le tems de se reconnoître ni aux siens celui d'examiner le peril, il poussa tête baissée droit à la palissade. Il sit seulement distribuer quelques haches, ou autres instrumens propres à couper les pieux, & dit en peu de mots: Mes amis, la Ville que vous voyez doit être cette nuit nôtre logement. Ceux que vous venez de vaincre à la campagnes'y sont retirez : & cette meshante muraille qui les couvre, leur ôte un peu de crainte, mais elle ne les défend de rien. Suivons nôtre victoire, avant que ces Barbares oublient leur coûtume de fuir devant nous, ou que nôtre retardement leur laisse prendre quelque assurance.

Tous les Soldats marcherent en même tems avec une égale résolution; & écartant la grêle des fleches avec leurs boucliers, & leurs épées mêmes, ils parvintent bien-tôt au pied de la palissade. Les ouvertures leur servirent d'embrasures ou de canonieres pour tirer; en sorte qu'aïant éloigné les Indiens à coups d'arquebuse & d'arbalête; ceux qui ne tiroient point eurent moren de mettre à bas une grande partie de cette sauvage fortification. Ils

ererent sans resistance, parce que les Indiens s'éient retirez au fond de la Ville: mais on reconnut l'ils avoient coupé les ruës par d'autres palissas de même matiere. En ces lieux ils firent tête our quelques momens, mais sans beaucoup d'eft, parce qu'ils étoient embarassez par leur grand ombre; & ceux qui se retiroient en faïant d'un tranchement à l'autre, mettoient en désordre sautres qui vouloient combattre.

Il y avoit au centre de la Ville une grande plae, où les Indiens firent encore un furieux effort, nais nos gens l'aïant soûtenu fort vaillamment, s ennemis lacherent le pied, & s'enfuirent dans s bois en désordre, & par grosses troupes. Corez ne voulut pas qu'on les suivît, afin de donner ux Soldats le tems de se reposer, & aux Indiens elui de songer à la paix, dont la fraïeur pourroit

eur inspirer le désir Tabasco demeura ainsi aux Espagnols. Cette Ville étoit grande & fort peuplée, avec toutes les narques d'une Ville de guerre : car ils en avoient ait sortir leurs familles & leurs meubles, & y voient fait provision d'une grande quantité de vivres. Ainsi l'avidité des Soldats trouva peu dequoi se satisfaire, mais il y en avoit de reste pour a necessité. Il y en eut quatorze ou quinze de blessez, & entre les autres nôtre Historien Bernard Diaz. Je l'ai suivi en cela même qu'il rapporte de ses exploits; car on ne peut lui refuser la gloire d'avoir été un brave Soldat : & le stile de son Histoire fait voir, qu'il s'expliquoit mieux avec l'épée, qu'avec la plume. Il mourut un nombre considerable d'Indiens: mais on ne pût scavoir au vrai ce qu'il y eut de blessez, parce qu'ils avoient beaucoup de soin de les retirer; leur plus grand point d'honneur à la guerre, étant de ne point donner à leur ennemi des sujets de jose, en voïant la perte qu'il leur avoit causée.

L'armée passa la nuit en trois Temples qui étoient sur la même place où l'on avoit donné le dernier combat. Cortez sit lui-même la ronde, & posa ses sentinelles avec autant de soin & d'exactitude, que s'ilavoit eu en tête un corps d'armée puissant, & composé de vieilles troupes; scachant qu'on ne peut avoit trop de précaution à la guerre, où les plus grandes pertes naissent d'un excez de securité, la désiance n'étant pas moins neces saire à un Capitaine, que la valeur.

Le retour de la lumiere fit voir par toute la campagne, autant que la vue pouvoit s'étendre, un profond filence, & nulles marques de l'ennemi. On envoïa reconnoître les bois voisins du quartier, où l'on trouva la même solitude. Cependant Cortez ne voulut point sortir de ses retranchemens: cette grande tranquilité lui donnoit des soupçons, qui s'augmenterent quand il eut appris que Melchior son Truchement, qui étoit venu de Cuba, s'étoit enfui cette même nuit, aprés avoir laissé ses habits de Chétien pendus à un arbre. Les avis que ce déserteur alloit donner aux Indiens, pouvoient avoir de tres-fâcheuses suites : & en effet on verifia depuis, que c'étoit lui qui les avoit poussez à continuer la guerre, en les instruisant du petit nombre de nos gens, qui, disoit-il, n'étoient point immortels comme les Indiens se l'imaginoient; ni leurs armes, qui leur failoient tant de peur, n'étoient point des foudres. C'étoit neanmoins cette apprehension qui leur faisoit souhaiter la paix. Mais ce perfide ne fut pas long-tems à jouir de son crime : les mêmes Barbares qu'il avoit obligez à prendre les armes se voiant encore battus, se vengerent de son conseil,

Cortez ne pouvant rien apprendre de certain par des conjectures, se résolut d'envoyer deux partis, chacun de cent hommes, commandez par Pier-

en le sacrifiant à leurs Idoles.

e d'Alvarado, & par François de Lugo. Ils voient ordre de suivre deux chemins que l'on lécouvroit du quartier; de reconnoître le pays; & s'ils rencontroient les ennemis, de se etirer sans s'engager à un combat au-dessus de eurs forces. Ils partirent aussi-tôt: & aprés une heure de marche, de Lugo donna dans une emouscade d'un grand nombre d'Indiens, qui l'enveopperent de tous côtez, & l'attaquerent si brusquement, que tout ce qu'il pût faire, fut de mettre sa petite troupe en un bataillon quarré, faisant tête par tout. Ainsi tous combattoient à la fois: tout étoit avant-garde. Cependant le nombre des ennemis croissant à tous momens, redoubloit la fatigue & le danger, lorsque Dieu permit qu'Alvarado, qui s'étoit jetté dans un chemin qui l'écartoit toûjours de son compagnon, rencontra un marais, qui l'obligeant à un détour, il revint en un lieu où le bruit des coups d'arquebuse l'avertit du combat. Alvarado courut droit à ce bruit, & découvrit les troupes des ennemis, dans le tems que les nôtres étoient dans la derniere lassitude. Il s'approcha autant qu'il put à couvert d'un taillis, & dépêcha un Indien de Cuba, pour donner avis au General de cette rencontre ; aprés quoi il fondit sur la troupe qui étoit la plus proche, avec son bataillon fort serré. Cette attaque fut si déterminée, que les Indiens lui quitterent la place, en fuïant de tous côtez, sans donner aux Espagnols le tems de les joindre.

Ce secours ayant fait reprendre haleine aux Soldats de Lugo, les deux Capitaines unirent leurs troupes, & doublerent les rangs, pour charger un bataillon d'ennemis qui leur empêchoit le retour au camp, afin d'executer l'ordre qu'ils

avoient de se retirer.

Ilstrouverent un peu deresssstance; neanmoins ils s'ouvrirent un passage l'épée à la main, étant

88

toûjours attaquez, & quelquefoit enveloppez par les Indiens. Pendant que les uns combattoient, les autres reprenoient haleine; & du moment qu'ils avançoient pour gagner du terrain, ils étoient chargez par le gros des ennemis, qu'ils ne pouvoient joindre quand ils tournoient la tête contre eux, parce que les Indiens se retiroient avec la même vitesse qu'ils faisoient leurs attaques: & les mouvemens que cette foule de Barbares faisoient leur contre cut d'un côté & d'autre, paroissoient comme

les flots d'une Mer agitée par les vents.

Les Espagnols avoient fait ainsi trois quarts de lieuë dans un continuel exercice du corps & de l'esprit, lors que l'on découvrit le General qui venoit à leur secours avec toute l'armée, sur l'avis qu'il avoit reçû d'Alvarado. A cette vûë les Indiens firent alte, & donnerent aux deux Compagnies le loisir de respirer un peu. Ils demeure. rent quelque tems en vuë, faisant connoître par leurs menaces, qu'ils ne craignoient pas; neanmoins ils se separerent en plusieurs troupes, & abandonnerent aux nôtres le champ de bataille. Cortez se retira au camp, sans s'engager davantage, à cause qu'il falloit necessairement panser les blessez, qui se trouverent au nombre d'onze dans les deux compagnies. Il en mourut deux; & c'étoit beaucoup en une occasion de cette nature : & l'on considera comme une grande perte ce que cette journée avoit coûté.



### CHAPITRE XIX.

Les Espagnols combattent contre une puisfante armée d'Indiens de Tabasco, & de leurs Alliez. On décrit leur maniere de combattre, & la vistoire de Cortez.

N sit en cette rencontre quelques prisonniers, que Cortez mit entre les mains de Jerôme d'Aguilar, pour les examiner séparément, & sçavoir sur quoi ces Indiens fondoient leur obstination, & de quelles forces ils prétendoient la soûtenir. Quoi que le rapport de ces prisonniers ne s'accordat pas en quelques circonstances; néanmoins ils convenoient, que tous les Caciques de cette contrée étoient assemblez pour secourir celui de Tabasco: Que le jour suivant ils devoient venir avec une armée tres-forte, afin d'exterminer tout d'un coup les Espagnols; & que les troupes qui avoient attaqué les deux compagnies, n'étoient qu'un petit détachement de cet,e effro yable armée. Ces avis inquieterent un peu le General: cependant il jugea qu'il devoit les communiquer aux Officiers, & agir par leur conseil, puisqu'ils avoient part à l'execution. Il leur exposa le peril où ils étoient, le peu de monde qu'ils avoient, & les grands préparatifs que les Indiens avoient faits pour les accabler; sans leur cacher aucune circonstance du rapport des prisonniers. Il leur fit considerer d'autre part la gloire de leurs premiers exploits, en opposant à leur vigueur & à leur courage, la foiblesse & la lâcheté des Indiens, 🚓 la facilité qu'ils avoien t trouvée à les battre, tant dans la Ville de Tabasco qu' a u débarquement. Sur tout il appuïa ces considerations, de la honte & du peril qui suivroient la résolution de tourner le des Tome I.

pour les menaces de ces Barbares, dont le bruit se répandroit bien-tôt, à la confusion des Espagnols, par tous ces Pays dont ils entreprenoient la conquête. Que cette perte de leur réputation les mettoit, à son avis, hors d'esperance de réussir en cette entreprise qu'ainsi il falloit l'abandonner, ou se résoudre à ne quitter point ce Païs, qu'ils ne l'eussentou pacissé, ou soums. Cependant, qu'il ne proposoit cette résolution que comme son avis particulier, n'ayant dessein de faire que ce qu'ils jugeroient le plus avantageux.

Ils étoient tous bien informez que cette déférence de leur General n'étoit point une mauvaise affectation; car il prenoit plaisir à recevoir conseil, & à rendre à la verité la soûmission qui luy est dûë, lors même qu'un autre la découvre. C'est le caractere d'une ame grande & noble; car il faut moins d'élevation d'esprit pour produire la raison, que pour la reconnoître dans les autres. Ainsi tout le monde dit son avis avec liberté; & ils convintent qu'on ne devoit pas abandonner ce Païs, avant que d'avoir soûmis & châtié les Indiens. Aprés cette résolution, Cortez prit toutes les mesures propres à faire réissir son entreprise: il fit porter les blessez dans les vaisseaux, d'où on tira les chevaux & l'artillerie. Enfin, il ordonna que tout le monde se tint prêt à marcher le lendemain à la pointe du jour, qui étoit celuy de l'Annonciation, jour dont la memoire dure encore en ce Païs, à cause du succez de la bataille qui s'y donna.

Aussi-tôt que le jour parut, les Espagnols assisterent dévotement à la Messe: après quoi le General donnant le commandement de l'infanterie à Diego d'Ordaz, monta à cheval avec tous les autres Capitaines, & commença sa marche en suivant l'artillerie, qui n'avançoit pas beaucoup, à causse que le terrain étoit mol & gras. Ils arriverent en cet ordre à l'endroit, où selon le

16

rapport des prisonniers, les ememis devoient s'alsembler. Cependant ils n'y trouverent personne, dont ils pussent tirer quelque connoissance, jusqu'à ce qu'étant proche d'un lieu appellé Cinthla environ à une lieuë de leur camp, ils découvrirent de loin une armée d'Indiens si nombreuse & si étenduë, que de quelque côté qu'on jettât la vûë,

on ne voyoit que des ennemis.

Il est à propos de décrire en quel ordre ils marchoient, & quelle est leur maniere de combattre, afin de donner une idée generale des autres actions qui se passerent en cette conquête, puisque toutes les Nations de la Nouvelle Espagne ont la même maniere de faire la guerre. Leurs armes les plus ordinaires sont l'arc & la fléche. La corde de leurs arcs est faite de nerfs de quelques animaux, ou de poil de cerf file. Les fleches, fauté de fer, sont armées d'os pointus, ou d'arétes de poisson. Ils avoient outre cela une espece de dard qu'ils lançoient dans l'occasion; & quelquefois aussi ils s'en servoient comme d'une demipique. Quelques-uns avoient encore des épées ou des sabres fort larges, dont ils escrimoient à deux mains, à peu prés comme nos elpadons: mais ces épées sont de bois, & ils enchassent & collent des pierres à fusil aux deux côtez pour en faire le trenchant. Les plus robustes avoient entore des massur fort pelantes, armées au bout de pointes de cailloux. Enfint il y avoit des Indiens qui riroient des pierres avec la fronde, avecautant de force que d'adresse. Leurs armes défensives, qui n'étoient en usage que pour les Caciques & les Capitaines étoient des jupons de coton mal taillez, & des boucliers ou rondaches de bois, ou d'êcailles de tortuë, garnies du premier métail qu'ils pouvoient trouver : l'or même étoit employé en quelques-uns, par tout où nous mettons du fer. Les autres Indiens combattoient

tous nuds, aïant le visage & le corps peints de diverses couleurs, dont ils se servoient par galanterie, ou afin de paroître plus affreux à leurs ennemis; croïant que cette laideur les rendoit plus redoutables: Et c'est sur cette coûtume de certains peuples semblables aux Indiens, que Tacite a dit, que dans les combats on doit commencer à vaincre les yeux. La plus grande partie de ces Indiens avoit autour de la tête, une espece de couronne de diverses plumes élevées : croïant que cet ornement les faisoit paroître plus grands, & donnoit plus de relief à leurs troupes. Ils ne manquoient pas d'instrumens propres à les rallier, & à les animer dans les occasions. Ces instrumens étoient des flûtes faites de roseaux, des coquilles de Mer, & une espece de tambours faits d'un tronc d'arbre creusé, & ratissé jusqu'à ce qu'ils pussent en tirer quelque son avec la baguette; ce qui formoit une musique proportionnée au déreglement de leur esprit, & de leurs oreilles.

Ils formoient leurs bataillons d'une troupe de Soldars en confusion, & sans garder aucun ordre de rangs, ni de files : & ils laissoient quelques troupes de réserve, afin de soûtenir ceux qui étoient rompus. Leur premiere attaque se faisoit avec beaucoup de ferocité. Ce qui paroissoit le plus terrible, étoit le bruit de leurs cris & de leur menaces, dont ils étonnoient leurs ennemis. Quelques Auteurs ont attribué cette maniere à la brutalité des Indiens, sans prendre garde qu'elle étoit anciennement en usage parmi plusieurs nations, & que les Romains même ne l'ont pas méprisée: car Cesar, dans ses Commentaires, approuve les cris de les Soldats, & blame le filence de ceux de Pompée. Et Caton le Censeur disoit, qu'il avoit remporté plus de victoires par les cris, que par les coups; l'un & l'autre croyant que ces cris procedoient d'un cœur ferme & al-

sûré. Je ne prétens pas neanmoins justifier cette coûtume : je dis seulement, qu'elle n'étoit pas si barbare, qu'elle n'eût quelques exemples. Leurs armées étoient composées des naturels du Pays, assistez des troupes auxiliaires qui venoient des Provinces voisines, au secours de leurs confederez; conduites par leurs Caciques, ou par quelque Indien le plus autorisé. Elles étoient partagées en diverses compagnies, mais leurs Capitaines ne servoient que de guides, sans donner aucuns ordres, que ces barbares ne prenoient que de leurs passions. Ainsi c'étoit la fureur qui leur commandoit aux occasions, & souvent aussi la crainte: & dans leurs batailles, ainsi qu'il arrive toûjours lorsqu'un grand corps de troupe combat sans ordre, ils suyoient tous ensemble, avec autant de lâcheté qu'ils avoient témoigné de furie en

attaquant.

Telle étoit la milice des Indiens; & ce fut en cet ordre & cet appareil, que les Espagnols virent approcher peu à peu cette nombreuse armée, qui paroissoit inonder toute la campagne. connut bien le peril où il étoit engagé; cependant il ne perdit point l'esperance de s'en tirer avec honneur. Il anima ses Soldats d'un air gai, & prit son poste à l'abri d'une petite éminence qui l'empêchoit d'être envelopé par derriere, & d'où l'artillerie découvroit à plaisir les ennemis. Pour lui, il monta à cheval, suivi de quinze autres, & se jetta assez avant dans un taillis; à dessein de charger les Indiens en flanc, quand il en seroit tems. Les ennemis étant à la portée des fleches; firent leur premiere décharge; aprés quoi ils fondirent sur le bataillon des Espagnols avec tant de furie, & en si grand nombre, que les arquebuses & les arbalêtes ne pouvant les arrêter on en vintaux coups de main. Cependant l'artillerie faisoit un horrible fracas dans leurs bataillons

Comme ils étoient fort serrez, elle en abattose des pelotons entiers à chaque coup: mais ils étoient si obstinez, que du moment que la bale avoit fait son effet, ils se rejoignoient, pour cacher à leur maniere, le dommage qu'elle avoit causé; criant avec un bruit horrible, & jettant en l'air des poignées de terre, a sin que les connemis n'apperç ûssent point ceux qui tomboient, & qu'on n'entendît

point leurs plaintes.

Ordaz couroit de tous côtez, s'acquittant fort bien des devoirs d'un sage Capitaine, sans oublier ceux d'un brave Soldat : mais le nombre des ennemis étoit si effoyable, que les Espagnols n'avoient pas peu de peine à soûtenir leurs efforts. Déja il paroissoit que la partie n'étoit pas égale, lors que Cortez sortit hors du bois, & donna à toute bride dans les bataillons les plus épais. Il n'avoit pû venir plûtôt au secours des siens, à cause de quelques fossez qu'il avoit rencontrez. L'effort des chevaux & des Cavaliers ouvrit bientôt le passage. Les Indiens se voyant renversez, & blessez dangereusement, ne songerent plus qu'à fuir, jettant les armes, qu'ils ne consideroient plus que comme un embarras qui les rendoit moins legers.

Ordaz reconnut l'arrivée du secours, en voyant molir la furie de l'avant-garde qui l'avoit attaqué, & qui commençoit à reculer à cause du défordre des dernieres troupes. Il s'avança avec son bataillon, & chargea ceux qui le pressoient, avec aant de vigueur, qu'il les poussaient en combattant toûjours, jusqu'au lieu d'où Cortez & les autres Capitaines avoient déja chassé les ennemis. Ils se joignirent ensemble pour saire un dernier effort: & il sut necessaire de doubler le pas : car les Indiens se retiroient fort vîte, faisant neanmoins toûjours tête, & lançant leurs dards. Cette forme de combat dura quesque tems; & ils con-

einuerent à faire la retraite enordre, jusqu'à ce qu'étant poussez en un lieu plus étroit, & chargez brusquement, ils se mirent en désordre, & prirent

ouvertement la fuite.

Cortez commanda qu'on fist alte, se contentant de sa victoire, sans répandre encore le sang de ces miserables. Il ordonna seulement qu'on fist quelques prisonniers, ayant dessein de s'en servir à faire un traité de paix : car il n'avoit point d'autre but en cette expedition, qu'il ne regardoit que comme un moyen pour parvenir au capital de son entreprise. Il demeura plus de huit cens Indiens morts sur la place, & le nombre de leurs blesser ut beaucoup plus grand. Les nôtres ne perdirent que deux Soldats; mais il y en eut soixante & dix de blesser.

Les Auteurs qui ont parlé de cette bataille rapportent que l'Armée des ennemis étoit de quarante mille hommes : & ces gens, quoi que Barbares , & nuds, fuivant les réflexions de quelques Auteurs étrangers , avoient neanmoins des mains & des armes ; & quand ils n'auroient pas eu cette valeur pure qui est propre aux hommes civilisez, ils ne manquoient pas de ferocité, qui est le partage des bêtes.

Ainsi quoi que l'envie en air publié, cette action de Tabasco est vraiment digne de la memoirre qui s'en est conservée, en bâtislant une Egliso sous le nom de Nôtre-Dame de la Victoire: ce qui marque encore le jour auquel on avoit combattu: & ce même nom sut donné pour le même sujet à la premiere Ville que les Espagnols sonderent en cette Province. Cet heureux succez se doit atribuer principalement à la vigueur des Soldats qui suppléerent par leur fermeté & par leur courage à l'inégalité de leur nombre, comparé à celui des Indiens. Il est vrai qu'ils avoient l'avantage d'être postez & conduits avec

beaucoup d'ordre, contre des ennemis sans aucune discipline militaire. Cortez ouvrit le chemin à la victoire, en rompant avec les chevaux ce grand corps d'Indiens; action dans laquelle il ne témoigna pas moins de conduite que de valeur, puisqu'on ne peut nier qu'un General n'acquiert pas moins de gloire à former un grand dessein, qu'à l'executer. Il faut avoiier que les chevaux même eurent part à l'action, les Indiens ayant conç û une frayeur horrible de voir ces animaux qu'ils ne connoissoient pas, & qui dans la premiere surpris furent pris par eux pour des monstres composez d'un homme & d'une bête; de la même maniere que l'antiquité se figura des Centaures, sur quoi elle

étoit beaucoup moins excusable.

On a écrit que l'Apôtre saint Jacques combattit ce jour-là en faveur des Espagnols, montez sur un cheval blanc: & onajoûte que Cortez, poussé par la dévotion particuliere qu'il avoit, attribuoit ce secours à un autre Apôtre, c'est-à-dire à saint Pierre. Cependant Bernard Diaz rejetta ce miracle, en assurant que ni lui, ni aucun autre de ses compagnons ne l'avoient remarqué, & qu'il ne s'en étoit rien dit alors. C'est l'excez d'un zele pieux, d'attribuer au Ciel ces évenemens qui succedent contre l'apparence, & contre ce qu'on en esperoit: & j'avouë que je n'ay pas beaucoup de penchant à donner dans ces excez. Je laisse volontiers aux causes naturelles ce qui peut leur appartenir dans les évenemens extraordinaires; néanmoins il est certain que ceux qui liront l'histoire des Indes, y trouveront plusieurs veritez qui leur paroîtront des exagerations, & plusieurs action qui ne peuvent attirer la créance, que sous le titre de miracle.

### CHAPITRE XX.

On fait la paix avec le Cacique de Tabafco: Et les Espagnols, aprés avoir celebré en cette Province la Fête du Dimanche des Rameaux, se rembarquent, & continuent leur voyage.

F E lendemain, Cortez sit amener en sa présen-L ce tous les prisonniers, entre lesquels il y avoit deux ou trois Capitaines. Ils marquoient sur leur visage une extrême frayeur, croyant que le vainqueur les traiteroit avec les mêmes cruautez que celles dont ils usoient contre leurs captifs. Cependant le General les reçût avec beaucoup de douceur : & aprés les avoir rassurez par ses discours & par des caresses, il les mit en liberté. Il leur sit même quelques presens peu considerables, en leur disant, Que comme il scavoit vaincre, il scavoit encore pardonner. Ce témoignage d'humanité fit un si bon effet, que peu d'heures aprés quelques Indiens vinrent au camp, chargez de mayz, de poules, & d'autres provisions, afin de faciliter par ce regale les ouvertures de la paix, qu'ils venoient proposer de la part du Cacique de Tabasco, qui étoit superieur aux autres. Ceux qui portoient cette parole étoient du dernier ordre du peuple, & mal propres; ce qui fut remarqué par Aguilar: l'ordre de ce pays étant de ne donner de semblables commissions qu'à des Indiens du premier rang, qui venoient avec toutes leurs parures. Ainsi, encore que Cortez souhaitat la paix, il ne voulut pas recevoir la proposition, qu'elle ne fût dans les formes. Il ordonna donc, qu'on renvoyat les Indiens, sans qu'ils l'eussent Tome I.

Histoire de la Conquête
vû: & le Truchement les avertit de dire à leur Cacique, Que s'il soubaitoit la paix, & l'amitié du
General, il falloit qu'il l'envoyât demander par des
hommes plus raisonnables plus qualifiez. Cortez
scavoit bien qu'on ne doit pas se dispenser de ces
formalitez exterieures qui soutement l'autorité,
ni soussirique des personnes qui viennent en état
de supplians, sissent des fautes d'inadvertance contre le respect auquel ils sont obligez; parce qu'en
cette sorte d'affaires, les manieres sont presque
aussi considerables que le fonds.

Le Cacique reconnut sa faute, & pour la reparer il envoya le lendemain trente Indiens plus qualifiez, parez de plumes & de colliers, & de ces autres choses à quoi toute leur magnificence se réduit. Ils étoient accompagnez d'autres Indiens, qui portoient un regale semblable au premier,

mais bien plus abondant.

Le General leur donna audience, environné de tous ses Capitaines, affectant un air grave & severe ; parce qu'il crut que sa douceur & son agrément naturel n'étoient pas à propos en cette action. Ils se presenterent avec de grandes soumisfions; & aprés avoir fait la ceremonie qui leur étoit ordinaire, lors qu'ils vouloient témoigner la derniere vénération, ils exposerent le sujet de leur ambassade. Cette cérémonie étoit d'encenser avec des petits brasiers où ils faisoient brûler du copalanime, & d'autres parfums. Leurs discours commença par dés excuses frivoles de la guerre qu'ils avoient faite, & ils le conclurent en demandant la paix. Le General leur representa gravement les justes sujets qu'il, avoit d'être offensé de leur procedé, afin 'que la vuë de leurs fautes donnât un plus grand lustre au pardon qu'il en accordoit, avec la paix que ces Ambassadeurs reçurent. Ainsi ils se retirerent tres-satisfaits, & même enrichis à bon marché, par des du Mexique.

presens de peu de valeur, & qu'ils estimoient

beaucoup.

Peu de tems aprés, le Cacique suivi de tous ses Capitaines & de ses Alliez, vint saluer le General, faisant porter un présent de mantes de coton, de plumes de diverses couleurs, & d'autres bijoux d'un or bas, & dont le travail surpassoit de beaucoup la matiere. Il commença par offrir son présent, comme s'il eût voulu s'en faire un merite, afin d'être mieux reçû. Cortez le carefsa fort; & toute la visite se passa en complimens, & en des protestations reciproques d'une sincere amitié, qu'ils se firent par le moyen de l'Interprete. Les Capitaines Espagnols firent le même traitement aux Indiens qui accompagnoient le Cacique: on ne voyoir que des marques de paix, & des démonstrations de joie & de franchise, qui s'expliquoient par des gestes, au défaut de la langue.

Le Cacique prit congé du General, aprés avoir marqué un jour pour une autre entre-vûë: & afin de fignaler la confiance & fa bonne-foi, il commanda à ses sujets de retourner incessamment à Tabasco avec toutes leurs familles, pour rendre-

fervice aux Espagnols.

Le jour suivant il revint au camp, suivi des mêmes Indiens, outre vingt Indiennes fort parées à la maniere du pays. Il dit au General, qu'il lui en faisoit un present, afin qu'elles eussent soin durant son voyage, d'apprêter à manger pour lui & pour ses compagnons: Qu'elles étoient des plus habiles à assaissonner délicatement tous les divers mets dont leur table étoit couverte, & particulierement à faire le pain de mayz, ce qui étoit un emploi destiné de tout tems aux femmes.

Elles faisoient moudre ce grain entre deux pierres semblables à celles dont l'usage du chocolat

I ij

nous a donné la connoissance, & lorsqu'il étoit réduit en farine, elles en faisoient de la pâte, sans avoir besoin de levûre ou de levain. Elles étendoient cette pâte sur des especes de tourtieres d'argille ou terre cuite, dont elles se servoient pour le mettre au feu, & lui donner la cuisson. C'est ce qui tenoit lieu de pain dans toute cette partie du nouveau Monde, où le mayz croissoit en abondance, par la providence de Dieu, qui réparoit par ce moyen le défaut du froment', dont ils n'avoient aucune connoissance. Ce pain de mayz est un aliment agréable au goût, & qui ne charge point l'estomach. Il y avoit entre ces femmes une Indienne d'une condition relevée, fort bien faite, & d'une beauté qui pouvoit passer pour rare. Elle fur baptisée que que tems aprés, sous le nom de Marine: & nous verrons dans la suite ce qu'elle contribua à la conquête de la Nouvelle Espagne.

Cortez tira à part le Cacique & les principaux Indiens de sa suite, & il leur sit un discours, par le moyen de son Truchement. Il leur apprit, Qu'il étoit Sujet & Ministre a'un Monarque tres-puissant: Que son dessein étoit de leur procurer toute sorte de bonheur, en leur proposant d'obéir à ce grand Prince, de reconnoître la veritable Religion, & de renoncer aux erreurs de leur I dolâtrie. Il appuya ces deux propositions de toute son éloquence naturelle, & de son autorité : en sorte que si les Indiens ne furent pas entierement persuadez, au moins sentirent-ils du penchant à se rendre à la raison. Ils répondirent : Qu'ils s'estimeroient fort heureux d'obeir à un Monarque dont le pouvoir & la grandeur se faisoient connoitre par des Sujets d'une valeur si extraordinaire. Ils s'expliquerent avec plus de retenuë sur le sujet de la Religion.

La défaite de leur armée par un si petit nombre d'Espagnols, leur étoit un motif tres-pressant, de L'outer si nos gens n'étoient point assistez par queldu Mexique.

que Dieu superieur à ceux qu'ils adoroient. Cependant ils ne pouvoient se résoudre à le confesser : & quoi qu'ils sentissent ce doute, ils ne se mirent pas beaucoup en peine de rechercher la verité.

Les Pilotes pressoient le départ de la flotte, disant que le retardement la mettroit en danger de se perdre, suivant leurs observations. Ainsi quoique le General eût du chagrin de quitter cette nation, sans la voir mieux instruite des veritez de nôtreReligion, il se vit obligé d'avancer son voyage. Comme on étoit proche du Dimanche des Rameaux, il marqua ce jour-là pour l'embarquement, disposant avant cela toutes choses, afin de celebrer cette Fête suivant l'usage de l'Eglise : car il donnoit toûjours ses premiers soins aux devoirs de la Religion. On éleva donc au milieu du camp un Autel couvert de ramée en forme de Chapelle ; & ce Temple rustique, mais fort propre, eut le bonheur d'être la seconde Eglise de la Nouvelle Espagne. Cependant on embarquoit les vivres & les munitions necessaires pour le voyage. Les Indiens étoient d'un grand secours ; & le Cacique accompagnoit toûjours le General avec ses Capitaines, marquant toûjours la même veneration pour lui par une obéissance tres-soumise. Frere Barthelemi d'Olmedo, & le Licentié Jean Diaz prirent plusieurs fois cette occasion, pour estayer de leur faire goûter les ouvertures que le General leur avoit faites par son discours. Ils se servoient adroitement de ces désirs qu'ils marquoient, d'aller à la verité. Ils trouvoient en eux une docilité de gens convaincus, & beaucoup d'inclination à recevoir un autre Dieu, mais sans vouloir laisser aucun de ceux qu'ils reconnoissoient. Ils écoutoient avec plaisir; il paroissoit même qu'ils souhaitoient se rendre capables de comprendre ce qu'on leur disoit : cependant, à peine leur volonté avoit-elle donné entrée à la raison, que leur entendement la

rejettoit. Tout ce que les deux Prêtres pûrent obtenir, fut de les laisser en d'assez bonnes dispositions, & de reconnoître que cet ouvrage demandoit plus de tems, pour préparer ces esprits rudes

à reconnoître leur aveuglement.

102

Le Dimanche au matin une foule incrovable d'Indiens accourut de tous côtez pour voir la Fête des Chrétiens. La benediction des Rameaux étant faite avec les solemnitez accoûtumées, on les distribua entre les Soldats, & l'on commença la Procession, où ils assistererent tous, avec autant de modestie que de dévotion: spectacle digne de paroître aux yeux d'un peuple Chrétien, quoiqu'on puisse dire que la vûë de ces Infideles en relevoit l'éclat, ainsi que la lumiere tire son lustre de l'opposition des ombres. Cependant il ne laissa pas d'édifier en quelque maniere ces Indiens : car Aguilar les entendit s'écrier plusieurs fois : Ce Dieu à qui des hommes si braves rendent tant de respect, doit être un grand Dieu. La verité faisoit quelque impression dans leurs esprits; mais leurs consequences etoient mal tirées.

Aprés la Messe, le General prit congé du Cacique & de ses Capitaines, renouvellant la paix & l'amitié par des offres obligeantes; aprés quoi il alla s'embarquer, laissant ces peuples plus obésseans, que sujets à l'égard du Roy, & à l'égard de la Religion, en cette disposition qui consiste à désirer les remedes, ou plûtôt à ne ressentir point de

repugnance pour ceux que l'on propose.



### CHAPITRE XXI.

La flotte arrive à S. Jean d'Ulua. Les Soldats descendent à terre ; & Cortez reçoit une Ambassade de la part des Officiers de Motezuma. Quiétoit Dona Marina.

Es Espagnols mirent à la voile le jour sui-vant, qui étoit le Lundi aprés le Dimanche des Rameaux. Leur route étoit au couchant, suivant toûjours la côte. Ils reconnurent, sans s'arrêter, la Province de Guazacoalco, la riviere des Bannieres, ou Rio de Banderas, l'Isse des Sacrifices, & les autres lieux que Grijalva avoit découverts, & abandonnez en même tems. Les Soldats qui avoient suivi ce Capitaine, se faisoient un plaisir de pouvoir apprendre aux autres les diverses avantures de cette expedition : & le General les écouroit lui-même avec d'autant plus d'attention, qu'il s'instruisoit encore par le recit du malheureux succez que cette entreprise avoit eu, de ce qu'il devoit suivre ou éviter dans la sienne ; par cette regle de la prudence, qui nous apprend à tourner à nôtre avantage les fautes mêmes des autres. Enfin, ils aborderent à S. Jean d'Ulua le Jeudi Saint à midi. A peine avoient-ils jetté l'ancre, entre l'Isle & la terreferme du côté du Nord, que l'on vid venir de la côte voifine deux de ces gros canots que les Indiens appellent Piraguas. Ils en portoient quelques-uns, qui s'avançoient vers la flotte sans marquer aucune défiance. Ce procedé, avec certains signes qu'ils firent en s'approchant, fit connoître qu'ils venoient comme amis, & qu'ils demandoient audience.

Lorsqu'ils furent assez prés du vaisseau du General pour s'en faire entendre, ils commencerent un discours en une langue inconnue à Jerôme d'Aguilar. Cortez se trouva fort embarasse, de voir que son Truchement lui manquoit, lorsqu'il lui étoit le plus necessaire. Ce défaut lui parut un obstacle considerable à ses desseins, mais Dieu, qui fait éclater les effets de sa providence sous ce que les hommes aveuglez attribuent mal à propos au hazard, ne lui refusa point son secours en cette necessité. Cette Indienne, que nous appellerons désormais Donna Marina, n'étoit pas éloignée de Cortez & d'Aguilar; & elle reconnut l'embaras où ils étoient, par la surprise qui paroissoit sur leurs visages. Elle dit à Aguilar en la langue d'Iucatan, que ces Indiens parloient celle de Mexique, & qu'ils demandoient audience au General. Cortez aïant appris cela d'Aguilar, commanda qu'on les fist monter sur son vaisseau; & revenant de sa surprise, il rendit graces à Dieu; reconnoissant qu'il étoit redevable à sa bonté infinie, du bonheur de rencontrer, contre son esperance, un sujet si propre à se faire entendre dans un pays où il avoit souhaité d'arriver avec tant de passion.

Donna Marina étoit fille du Cacique de Guazacoalco, Province sujette à l'Empereur de Mexique, & voisine de celle de Tabasco. Certains incidens rapportez diversement par les Auteurs,
l'avoient fait enlever dés ses premieres années, à
Xicalango, place forte sur la frontiere d'Iucatan, où il y avoit alors une garnison de Mexicains.
Elle y étoit élevée dans un état qui ne convenoit
pas à sa naissance, lorsque par une nouvelle injure de la fortune, elle devint, par vente ou par
conquête, esclave du Cacique de Tabasco, qui
en fit un présent à Cortez. On parloit à Guazacoalco, & à Xicalango la langue generale de

du Mexique. Mexique, & à Tabasco celle d'Iucatan qu'Aguilar sçavoit. Donna Marina parloit l'une & l'autre de ces langues: ainsi elle expliquoit aux Indiens en celle de Mexique, ce qu'Aguilar lui faisoir entendre en celle d'Iucaran, Correz étant obligé d'attendre que ces paroles eussent fait ce tour, jusqu'à ce que Donna Marina ent appris le Castillan, ce qu'elle sit en peu de jours. Elle avoit l'esprit vif, la memoire heureuse, & d'autres bonnes qualitez qui marquoient une illustre naislance. Herrera dit qu'elle étoit née à Xalisco, l'amenant ainsi de fort loin à Tabasco, puisque Xalisco est sur la Mer du Sud au fond de la nouvelle Galice. Il pouvoit avoir pris cette vision dans Gomara: surquoi je ne comprens pas pourquoy en cela, & en d'autres circonstances plus essentielles, il s'écarte de la Relation de Bernard Diaz del Castillo; car Herrera avoit en main le manuscrit de cet Auteur, qu'il suit & qu'il cite en plusieurs endroits de son Histoire, Ce sut en cette occasion que Donna Marina commença d'entrer dans la confidence du General, à quoi elle appliqua toute l'adresse de son esprit, en lui servant de Truchement avec une fidelité tres-rare. Il est vrai que Cortez l'y engagea par des manieres que la pureté ne permet pas, aïant eu d'elle un fils nom= mé Dom Martin Cortez, qui ne laissa pas d'obtenir l'habit de Chevalier de saint Jacques, en consideration de la noblesse de sa mere. Les Politiques ont beau chercher des prétextes pour déguiser le vice de Cortez, en disant que c'étoit pour s'assurer d'autant plus de la fidelité d'une personne dont il dépendoit necessairement. Bien loin de recevoir ces excuses, on reconnoît en cette action l'emportement d'une passion déreglée; quoi qu'on soit accoûtumé dans le monde à voir donner le titre specieux de raison d'Etat, à ce qui n'est en effer qu'une foiblesse de raison.

Les Indiens étant en présence du General, lui dirent : Que Pilpatoé & Teutilé, le premier Gouverneur de cette Province, & l'autre Capitaine General pour le grand Empereur Motezuma, les avoient envoyez au Commandant de la flotte, pour scavoit à quel dessein il étoit venu mouiller l'ancre en ce rivage, & afin de lui offrir leur secours, en tout ce qui lui seroit necessaire pour continuer son voyage. Cortez carella fort ces Envoyez : illeur fit un préfent de bijoux. On les régala par son ordre, de confitures & de vin d'Espagne; & aprés avoir ainsi disposé leur esprit en sa faveur, il leur répondit: Qu'il venoit comme ami, traiter d'affaires tres-importantes à leur Prince & à tout son Empire ; Qu'il verroit sur ce sujet le Gouverneur & le General; & qu'il esperoit de leur honnêteté , un accueil aussi favorable que celui qu'on avoit fait l'année précedente à quelques personnes de sa nation. Ainsi, après avoir tiré de ces Indiens quelque connoissance generale de la puissance de Motezuma, de ses richesses, & de la maniere dont il gouvernoit son Etat, Cortez les renvoya satisfaits & pleins de confiance.

Le jour suivant, quiétoit celui du Vendredi Saint au matin, tous les Soldats descendirent sur le rivage le plus proche de la flotte. Le General donna ordre que l'on tirât promptement hors des vaisseaux, les chevaux & l'artillerie, & que les Soldats, par brigades, allassent faire des fascines pour se retrancher, sans oublier de mettre de bons corps de garde sur les avenuës. Il sit dresser des barraques en nombre sussiant pour désendre les Soldats des ardeurs du Soleil, qui étoient insupportables. On mit l'artillerie en un poste qui commandoit sur toute la campagne; & chacun sut bien-tôt logé, parce que plusseurs Indiens envoyez par Teutilé, vinrent aider aux Espagnols, & leur apporterent beaucoup de vivres, par l'or-

du Mexique. dre exprés du General. Ces Indiens furent d'un grand secours à nos gens avec leurs haches & leurs autres instrumens garnis de pierres à fuzil. Ils en coupoient des arbres propres à faire des palissades, & aprés les avoir enfoncez fort avant dans la terre, ils entrelançoient des branches & des feiilles de palmier, & élevoient ainsi en peu de tems les murailles & le toit même d'un logis , avec une adresse & une diligence surprenante : car ils étoient grands maîtres en cet art, n'a ïant point, en plusieurs endroits, d'autre architecture pour leurs bâtimens, dont ils regloient la structure & la capacité sur leurs besoins; peut-être moins barbares en cela, que ceux qui élevent de vastes Palais, où neanmoins leur vanité se trouve encore trop à l'étroit. Les Indiens apporterent aussi des mantes de coton, dont ils couvrirent les barraques des Officiers, afin qu'elles fussent encore moins penetrables aux ardeurs du Soleil. Cortez choisit celle qui étoit la mieux bâtie & la plus grande, pour y faire élever un Autel fort paré, sur lequel il mit une Image de la tres-sainte Vierge, & il fit planter une grande Croix devant la porte de cette Chapelle. C'est ainsi qu'il se preparoit à celebrer la Fête de Pâques; & ses soins pour le Service Divin, ne le cedoient en rien à ceux des Ecclesiastiques. Bernard Diaz assure, que le jour même du débarquement on dit la Messe sur cet Autel; mais je ne crois pas que le Pere Barthelemi & le Licentié Diaz fussent si mal instruits de l'Office de l'Eglise, qu'ils ignorassent qu'on ne dit point de Messe le jour du Vendred? Saint. Cet Auteur avance quelquefois les choses fort temerairement, parce qu'il se fie trop à sa memoire: mais cela ne surprend pas tant, que de voir que cet article ait été copié mot à mot par Herrera; & c'est en tous les deux une méprise, que je ne rapporte pas tant à dessein de censuger

que pour m'en faire une leçon sur ce qu'on doit apprehender des libertez que l'on se donne dans la

chaleur de la composition.

Cortez apprit cependant par ces Indiens, que Teutilé étoit en cette Province, en qualité de General d'une armée tres-forte, afin d'achever de soumettre par les armes à l'Empire de Motezuma quelques places conquises depuis peu dans ce Gouvernement, dont Pilpatoé avoit la conduite pour ce qui regardoit le civil. Les offices qu'ils firent d'en voyer des vivres, & des hommes pour travailler, n'étoient point volontaires, ainsi qu'on en put juger par la suite; mais de gens étonnez, & pour ainsi dire étourdis par les nouvelles qui s'écoient répanduës de l'action de Tabasco. Ces deux Mexicains confideroient prudemment. qu'ils se trouvoient avec des forces bien moindres que celles des Caciques qui s'étoient assemblez contre nous : c'est pourquoi ils eurent recours. aux présens & aux honnêtetez, afin de se créer quelque obligation, sur des gens qu'ils ne pouvoient chasser par la force; & c'est ainsi que la crainte sçait prendre ses précautions, & qu'elle inspire la liberalité à ceux qui n'ont pas la hardiesse de déclarer leur haine.

Fin du premier Livre.





## HISTOIRE

DE LA CONQUESTE

# MEXIQUE,

OU DE LA NOUVELLE

### ESPAGNE

LIVRE SECOND.

CHAPITRE PREMIER.

Tentile General des troupes de Motezuma; & Pilpatoé Gouverneur de la Province, viennent visiter Cortez de la part de Motezuma. Ce qui se passe entrieux, & avec les Peintres qui tirent le portrait des Espagnols, & dessinent leur armée.



ETTEnuit & le jour suivant se passerent dans une grande tranquillité, qui n'empêcha pas qu'on ne se tint fort sur ses gardes. Les Indiens venoient toûjours au camp; les uns pour travailler, les autres pour troquer des vi-

vres contre des merceries, sans qu'ils arrivat rien de nouveau, iusqu'au jour de Paques, que Teutile & Pilpatoé arriverent, suivis d'un grand cortége, pour saluer le General. Il les reçut au milieu de tous ses Capitaines, & des autres Officiers qui étoient autour de lui dans un grand respect, parce qu'aïant à traiter avec les Ministres d'un Prince bien au-dessus des simples Caciques. il étoit de la bienseance de marquer plus d'autorité. Après les premiers complimens, dont les Indiens furent prodigues,& Cortez plus reservé, il les conduisit à cette barraque qui servoit de Chapelle, parce qu'il étoit tems de celebrer le Service Divin. Aguilar & Marine dirent aux Mexicains, Qu'avant que de traiter du sujet de son voyage, le General vouloit s'acquitter des devoirs de sa Religion, & recommander à son Dieu, Seigneur de tous leurs Dieux, le bon succez de sa proposition.

La Messe sur dire avec toute la solemnité que le tems & le lieu pûrent permettre. Le Pere Olmedo officia, assisté du Licentié Diaz, & de Jerôme d'Aguilar. Quelques Soldats instruits dans le chant de l'Eglise tinrent le chœur, & les Indiens assistent à toutes ces ceremonies avec une attention, qui n'étant qu'un effet de la nouveauté, avoit neanmoins l'air de dévotion. On revint de l'Eglise au logis du General, qui traita superbement les deux Officiers de Motezuma, croïant qu'il falloit donner quelque chose à l'offentation.

Après le repas, Cortez prenant un air grave & fier, dit aux Mexicains par l'organe de les Truchemens: Qu'il venoit de la part de Dom Charles d'Autriche Monarque de l'Orient, traiter avec l'Empereur Mote Zuma de matieres de grande importance, non-seulement à la personne de l'Empereur & à sen Etat; mais encore à tous ses Sujets en particulier; Que cette affaire ne pouvoit être proposée qu'en présence de l'Empereur même: Qu'ainsi il

du Mexique. Livre II. falloit necessairement qu'il le vid; & qu'il esperoit en être reçu avec toute la civilité & la consideration qui étrient dues à la grandeur du Prince qui l'envoyoit La proposition de Cortez donna à ces deux Officiers un chagrin qui parut jusques sur leur visage: mais avant que d'y répondre, Teutilé commanda qu'on apportat un régale qu'il avoitpréparé; & ausu-tôt on vid entrer trente Indiens, ou environ, chargez de vivres, de robes de coton tres-fin, de plumes de differentes couleurs. & d'une grande caisse ou corbeille pleine de divers bijoux d'or, travaillez avec la derniere délicatesse. Teutilé présenta ces choses au General de fort bonne grace: & voyant que Cortez les recevoit agréablement, & qu'ils les estimoit; il se tourna vers lui, & lui dit, par les mêmes voie des Interprêtes: Qu'il le prioit d'agréer ces témoignages de l'affection de deux esclaves de Motezuma, qui avoient o rdre de régaler ainsi les étrangers qui abordoient sur les terres de son Empire, pourvu qu'ils fussent dans la résolution de continuer leur voyage, le plutôt qu'ils le pourroient faire : Que le dessein de voir l'Empereur souffroit trop de difficultez ; ego qu'ils ne croyoient pas lui rendre un mediocre service de lui ôter cette pensée avant qu'il en eut éprouvé tous les inconveniens.

Cortez, d'un air encore plus sier, repliqua: Que les Rois ne resuseint jamais audience aux Ambas-fadeurs des autres Souverains; & que leurs Ministres ne devoient point se charger du succez d'un resus si dangereux, sans en avoir des ordres bien précis. Que leur devoir en cette occasion, étoit d'avertir Motezuma de son arrivée: Qu'il leur accordoit du tems pour saire cette diligence, pourvir qu'ils assurassent en même tems leur Empereur, que le General des étrangers avoit résolu fortement de le voir, & de ne point sortir de son Pays avant cela, ne devant pas endurer qu'on sist cet assurat à la personne du Roy.

qu'il répresentoir. Les deux Indiens furent si étonnez de la maniere dont Cortez leur expliqua ses intentions, qu'ils n'oserent lui contredire. Ils le prierent seulement, avec beaucoup de soumission, de ne faire aucun mouvement avant qu'ils eussent reçû la réponse de Motezuma, offrant cependant de l'assister des choses dont il auroit besoin.

Ces Officiers de Motezuma avoient amené avec eux des Peintres Mexicains, qui travailloient durant cet entretien avec une diligence admirable, à répresenter les vaisseaux, les soldats, les chevaux, l'artillerie, & generalement tout ce qui étoit dans le camp. Pour cet esset, ils avoient apporté des toiles de coton preparées & imprimées, où ils tracoient des sigures, des païages & d'autres sujets, d'un dessein & d'un coloris qui pouvoient meriter quelque approbation des conno sseurs.

Bernard Diaz s'est diverti à exagerer l'habileté de ces Peintres, lors qu'il dit qu'ils tirerent les portraits au naturel de tous les Capitaines Espagnols. Celas'appelle outrer la verité; car quand les Indiens auroient possedé à fonds l'art de la Peinture, ils n'eurent pas assez de rem pour prendre toute la diversité des traits, qui est méanmoins necessaire à donner une parfaite ressemblance.

Les peintures se faisoient par l'ordre de Teutilé, qui vouloit donner à Motezuma une connoisfance entiere de tout ce qui regardoit les Espagnols. Les Peintres y ajoûtoient en certains endroits quelques caracteres, à dessein, comme il sembloit, d'expliquer ce qui pouvoit manquer aux figures. C'étoit leur maniere d'écrire; car ils n'avoient point encore l'usage des lettres, ni cet art qui par des signes ou des élemens que les autres nations ont inventez, peint la voix, & rend visibles les sons.

Ils ne laissoient pas neanmoins de se faire entendre avec le pinceau, en répresentant les objets

mate

du Mexique. Livre I I. materiels par leurs propres images, & le reste par des nombres, ou par d'autres signes, avec une disposition si juste, que le nombre, le caractere, & la figure s'entr'aidoient reciproquement à exprimer la pensée, & formoient un raisonnement entier. On peut juger du genie de ces Peuples, par la subtilité de cette invention; semblable aux hieroglyfes des Egyptiens: mais avec cette difference, que ces derniers Peuples ne s'en servoient que par ostentation, & pour faire parade de leur esprit; au lieu que les Mexicains en faisoient un usage ordinaire, & qu'ils pratiquoient cette maniere d'écrire avec tant d'habileté, qu'ils avoient des livres entiers de ce stile, où ils conservoient la memoire de leurs antiquitez, & donnoient à la posterité les annales de leurs Rois.

On avertit Cortez du travail de ces Peintres. Il sortit pour les voir, & fut surpris de la facilité avec laquelle ils executoient leurs desseins. On lui dit qu'ils exprimoient sur ces toiles nonseulement les figures, mais encore la conversation qu'il avoit euë avec Teutilé; afin que Motezuma fût instruit de tout, & sçût en même tems le dessein & les forces de l'armée Espagnole. Sur quoi Cortez, qui vouloit soutenir la fierté qu'il avoit témoignée, & qui avoit l'esprit vif & present, comprit d'abord, que ces images sans action & lans mouvement, donneroient une idée qui ne seroit pas avantageuse à ses desseins. Il résolut d'animer la répresentation, enfaisant faire l'exercice à ses Soldats, pour faire paroître leur adresse & leur valeur, & donner en même tems une

grande vivacité à la peinture.

Il ordonna donc de prendre les armes : & ayant formé un bataillon, & mis toute son artillerie en batterie, il dit aux Mexicains, Qu'il vouloit leur faire les mêmes honneurs que l'on faisoit en son Païs aux personnes de dissinction. Après quoi étaux

Tome I.

monté à cheval avec tous les Capitaines, il commença par des courses de bagues; & puis ayant partagé sa troupe en deux escadrons, ils firent entre-eux une espece de combat, en caracolant, & faisant tous les differens mouvemens de la cavalerie. Les Indiens surpris, & comme enlevez hors d'eux-mêmes, regarderent d'abord avec frayeur la fierté de ces animaux, qui leur paroissoient si terribles: & voiant en même tems leur docilité & ces effets de leur obéissance, qu'ils ne comprenoient pas, ils conclurent, que des hommes qui les rendoient si soumis à leurs volontez, avoient quelque chose de surnaturel. Mais quand Cortez aïant donné le fignal, les Arquebusiers firent deux ou trois décharges, suivies du tonnerre de l'artillerie, la peur fit une si forte impression sur leurs esprits, que quelques-uns de ces Indiens se jetterent par terre : les autres s'enfuirent, sans sçavoir où ils alloient: & les plus assirez cacherent autant qu'ils purent leur fraieur, sous le masque de l'admiration.

Cortez les rassura bientôt. Il s'approcha d'eux d'un air galant & agreable; & leur dit en riant, Que c'étoit ainsi que les Espagnols faisoient des fêtes militaires, pour honorer leurs amis. Cependant il ne visoit qu'à leur faire comprendre, à quel point ses armes étoient redoutables dans une veritable action, puisqu'un divertissement, qui n'en étoit que l'image, causoit tant de fraïeur. On vid alors les Peintres Mexicains inventer de nouvelles figures & de nouveaux caracteres, pour donner de nouvelles expressions de ce qu'ils venoient de voir. Les uns dessinoient les Soldats armez, & rangez en bataille : les autres peignoient les chevaux dans le mouvement du combat. Ils figuroient un coup de canon par du feu & de la fumée : & même le bruit, par quelque chose qui répresentoit un éclair, sans oublier au du Mexique. Livre II.

TIS

eune de ces terribles circonstances qui pouvoient exciter les soins, ou satisfaire la curiosité de leur

Empereur.

Aprés l'exercice, Cortez ramena à son logis les deux Officiers Mexicains, qu'il regala d'un présent de ces bijoux qui se font en Castille, pendant qu'on en préparoit un bien plus considerable pour être offert de sa part à Motezuma. Ce présent consissoit en diverses pieces curieuses de verre ou de crystal, une chemise de toile de Hollande, un bonnet de velours cramoisi, enrichi d'une medaille d'or qui representoit Saint George, & une chaize de tapisserie, d'un ouvrage dont les Indiens firent tant d'estime, qu'elle sut mise entre les meubles les plus precieux de l'Empereur. Par ce témoignage de liberalité, quoique peu considerable, & néanmoins magnifiqueaux yeux des Mexicains, Cortez voulut adoucir en quelque maniere le chagrin que sa résolution leur donnoit : & il les renvoïa aussi satisfaits de son honnêteté, que surpris & embarassez du dessein qu'il témoignoit.

### CHAPITRE II.

La réponse de MoteZuma arrive avec un tres-riche présent ; mais il refuse la permission que CorteZ lui demandoit d'aller à Mexique.

Es Mexicains s'arréterent affez prés du camp des Espagnols; & sur ce qui arriva depuis, on jugea que c'étoit pour déliberer de la manière dont ils devoient se conduire en cette rencontre: car après la conference, Pilpatché s'ar-

Ř, ij

116 reta en ce lieu, sans doute afin d'observer de plus prés les démarches des Espagnols. Le champ fut partagéen un instant. Aussi-tôt on vid élever un grand nombre de barraques; & en peu d'heures cette campagne déserte devint un gros bourg fort peuplé. Pilpatoé prit des mesures afin de prévenir la jalousie que cette nouveauté pouvoit causer à Cortez, en lui mandant qu'il ne prenoit ce poste que pour être plus en état de lui fournir des régales pour sa personne, & des provisions pour son armée. Quoi qu'on eût penetre facilement l'artifice de cet Indien, on lui laissa tout le plaisir de croire qu'il nous l'avoit fort bien caché, puisqu'on en tiroit tout le profit; car ils nous apportoient des vivres en abondance: & la crainte qu'ils avoient que leur défiance, & leurs soupçons ne fussent découverts, redoubloit encore les soins qu'ils prenoient de ne laisser manquer d'aucune chose.

Teutilé alla jusqu'à son camp; d'où il envoya en diligence à Motezuma, les avis de tout ce qui se passoit en cet endroit là, avec les tableaux faits

par son ordre, & le présent de Cortez.

Les Rois de Mexique tenoient pour cet effet un grand nombre de couriers disposez sur tous les grands chemins de leur Empire. On choifissoit pour cet emploi les plus legers entre les indiens; & on les exerçoit avec beaucoup de soin des leur premiere jeunesse. Il y avoit des prix tirez du trésor public, pour celui qui arriveroit le plûtôt à un lieu défigué. Le Pere Joseph d'Acosta, qui a observé & rapporté trés-exactement les coutumes des Mexicains, dit que la principale école ou on dressoit ces couriers, étoit le premier Temple de la Ville de Mexique, où étoit une Idole au haut d'un escalier de six-vingt degrez de pierre, & que celui qui arrivoit le premier aux pieds de l'Idole, emportoit le prix. Cet exercice poudu Mexique. Livre I I.

voit être enseigné ailleurs que dans un Temple; néanmoins c'étoir le plus doux & le plus raisonnable qui fût pratiqué au lieu qui servoit à cette carrière, je veux dire sur ces degrez, qu'ils soülloient fort souvent du sang des victimes humaines. Ces couriers se relayoient de distance en distance, à peu prés comme nos chevaux de postemais ils alloient encore plus vîte; car en se succedant les uns aux autres sans aucun retardement, avant qu'ils sussent de la courie duroit sans interruption jusqu'à la fin de

la carriere. L'Histoire generale rapporte, que Teutilé por= ta lui-même ses depêches, & qu'il revint au bout de sept jours. Ce seroit une belle diligence pour un General, mais cela choque un peu la bienséance; outre qu'il y a soixante lieuës de Mexique à Saint Jean d'Ulua par le chemin le plus court. On n'a pas moins de peine à croire, que cette réponse fut apportée par un Ambassadeur exprés, que Bernard Diaz nomme Quintalbor, & que le Recteur de Villahermosa qui a publié cette Histoire de Diaz, fait accompagner par cent Nobles Mexicains: mais cela n'est pas important. Au fond, tous les Auteurs conviennent que la réponse vint en sept jours, & que Teutilé l'apporta au camp des Espagnols. Il la faisoit preceder par un présent de Motezuma, porté sur les épaules de cent Indiens, & avant que de prendre au dience, il fit étendre contre terre des nattes qu'ils appellent Petates en leur langue, faites de feuille de palmier; sur quoi on étala par son ordre, comme sur un buffet, toutes les differentes pieces qui composoient ce présent.

Ces pieces étoient des mantes de coton, si fincs & si bien travaillées, que leur différence avec la soye ne se reconnoissoit qu'en les maniant; plusieurs garnitures de plumes, & d'autres curiose

£18

tez de même matiere, dont les diverses couleurs produites par la nature, & recherchées avec beaucoup de choix sur des oiseaux que ce pays nourrit, étoient alliées ensemble avec tant d'adresse & descience, qu'en ménageant tous les differens jours, & mélant les clairs & les bruns, ces Indiens osoient en former des tableaux, & répresenter les objets au naturel, sans avoir besoin du pinceau ni des couleurs artificielles. Aprés cela on produisit diverses sortes d'armes, comme des arcs, des fléches & des rondaches, tout cela d'un bois precieux & rare, & suivi de deux grandes plaques rondes d'un travail singulier. La premiere, répresentant le Soleil en bosse, étoit d'or: & l'autre d'argent, répresentoit la Lune. Après quoi on vid paroître quantité de joïaux d'or, & quelques-uns enrichis de pierreries. Ces pieces étoient des colliers, des bagues, & des pendans d'oreilles à leur maniere: mais il y en avoit encore d'un plus grand poids, & toutes d'or travaillées en figures d'oiseaux & d'autres animaux; si délicatement, que le merite de l'ouvrage surpassoit de beaucoup le prix du métail.

Aprés que Teurilé eut exposé ces richesses aux yeux de tous les Espagnols, il se tourna vers leur General, & lui dit, Que le grand Empereur Motezuma lui envoyoit ces curiostex, pour lui témoigner sa reconnoissance du présent qu'il lui avoit envoyé, & less equ'il pas à propos d'accorder la permission qu'il ne jugeoit pas à propos d'accorder la permission qu'il demandoit d'aller à sa Cour, parce que l'état de ses affaires ne le permettoit pas Teutilé sit tout ce qu'il pût pour donner des prétextes honnêtes à ce refus; disant que les chemins étoient tres difficiles; qu'on rencontroit sur la route des Nations barbares & indomtables, qui ne manqueroient pas de prendre les atmes, assin de s'opposer au passage des Espagnols; alleguant encore d'autres

du Mexique. Livre II.

raisons tirées de si loin, qu'il étoit aisé de comprendre qu'il y avoit du mystere, & quelque motif bien pressant, qui empêchoit Morezuma de se

laister voir aux Espagnols.

Cortez reçut le présent avec des marques d'un profond respect; aprés quoi il répondit au General Mexicain: Qu'il n'avoit pas dessein de déplaire à Motezuma en negligeant ses commandemens 3 mais qu'il lui étoit impossible de retourner en arriere, sans blesser l'honneur de son Roy; en qu'il devoit poursuivre l'execution des ordres qu'il lui avoit donnez, avec tout l'empressement qu'il étoit obligé d'avoir, pour la gloire d'une Couronne reverée par les plus grands Princes dn Monde. Il s'étendit un peu sur cet article avec tant de vivacité & de résolution, que les Mexicains n'oserent lui repliquer. Ils offrirent seulement de redoubler leurs instances auprés de l'Empereur: & le General, en leur donnant congé, les chargea d'un autre présent de même valeur que le premier qu'il avoit fait. Il les asfura qu'il attendroit encore en ce lieu la réponse de leur Maître; mais qu'il auroit beaucoup de chagrin si elle tardoit à venir, & s'il se voïoit obligé à la solliciter de plus prés.

Tous les Espagnols admirerent également la richesse du présent de Motezuma; mais les jugemens qu'ils en firent furent bien disferens; & cette contrarieté s'augmentoit tous les jours dans la chaleur de la dispute. Les uns concevoient de hautes esperances d'une fortune avantageuse, & d'un heureux succez, sondé sur de si beaux commencemens. Les autres mesuroient la puissance de Motezuma sur la valeur de son présent; d'où ils passoient aux raisonnemens sur la disficulté de cette entreprise, condamnant de temerité le desseus de la pousser plus avant avec si peu de forces. On opposoit à ces raisons, la valeur & la fermeté du General, qui les assiriot du

fuccez. Enfin, chacun parloit suivant le mouvevement de ses passions, avec des exagerations ordinaires aux gens de guerre, entre lesquels on connoîtmieux qu'ailleurs, ce que peut la vigueur de l'esprit, lorsqu'elle est soutenuë par celle du cœur. Cortez les laissa discourir, sans déclarer son sentiment, jusqu'à ce que le tems eut calmé ces premiers mouvemens: aprés quoi, afin d'occuper les Soldats, ce qui est la meilleure voye pour faire cesfer leurs raisonnemens, il commanda deux vaisseaux pour aller reconnoître la côte, & chercher un port ou un ancrage plus sur : car la rade où ils se trouvoient étoit batuë du vent du Nord. Ils avoient encore ordre de choisir un lieu plus fertile que celui où ils étoient postez, afin d'y transporter le camp, en attendant la réponse de Motezuma. Il disoit que les Soldats souffroient trop sur ces sables brûlans, où la reverberation du Soleil rendoit la chaleur insupportable, & où leur repos étoit troublé durant la nuit, par une infinité de mosquites, ou cousins, qui les persecutoient horriblement. Cortez nomma pour Commandant de ces deux vaisseaux François de Montexo; & il choisit lui-même les Soldats qui devoient l'accompagner, mélant adroitement entre les autres, ceux qui avoient paru les plus grands raisonneurs sur les difficultez de cette expedition. Il ordonna à Montexo, d'aller le plus loin qu'il se pourroit, sur la route qu'il avoit déja tenuë avec Jean de Grijalva: qu'il marquat les lieux peuplez qu'il découvriroit au long de cette côte, sans les reconnoître de prés; & qu'il revint au bout de dix jours. Ainfi le General pour vût à ce qui étoit necessaire : il donna de l'occupation aux esprits inquiers, & entretint les autres dans l'esperance de se voir bien - tôt soulagez. Cependant il n'étoit

### CHAPITRE III.

La proposition de Cortez est tres-mal reçüe à Mexique. Qui étoit Motezuma, la grandeur de son Empire, & l'état où il se trouvoit lorsque les Espagnols arrive-rent en ce pays-là.

A seconde nouvelle de la résolution de Cortez, alarma terriblement la Cour de Mexiue. Motezuma dans les premiers transports de a colere, se proposoit d'exterminer ces Etraners qui avoient l'insolence de s'opposer à ses voontez: mais aprés avoir examiné de sang froid n dessein si violent, ce Prince tomba dans un ccablement horrible; & la tristesse & l'irresoition succederent à sa colere. Il assembla tous s Ministres & ses parens, & tint avec eux des onseils dont on cachoit les déliberations avec eaucoup de mystere. On sie des sacrisices pulics dans tous les Temples; & le peuple à on ordinaire, prit l'effroi de cette désolaon dans l'esprit du Roy, & de ceux qui avoient art au gouvernement. De-là il passa à des mur-Tome I.

mures, & ensin à des discours trop libres sur la ruine dont l'Empire étoit menacé par des présages qui l'annonçoient, suivant leurs anciennes traditions. Mais il est tems de faire voir quel étoit Motezuma; en quel état son Empire se trouvoit alors; & encore le sujet de ce trouble que la venue des Espagnols jetta dans son esprir, & dans celui de

ses Peuples. L'Empire de Mexique étoit alors au plus haut point de sa grandeur, puisque toutes les Provinces qui avoient été découvertes jusqu'à ce temslà dans l'Amerique Septentrionale, étoient gouvernées par ses Ministres, ou par des Caciques qui lui paroient tribut. Sa grandeur, du Levant au Couchant, étoit de plus de cinq cens lieuës; & sa largeur, du Midi au Septentrion, s'étendoit jusqu'à deux cens lieuës en quelques endroits. Le Pays fort peuplé par tout, riche, & abondant en toute sorte de commoditez. Ses bornes étoient du côté du Septentrion, la Mer Atlantique, que l'on appelle maintenant Mer du Nord, qui lave ce long espace de côte qui s'étend depuis Panuco jusqu'à Iucatan. L'Ocean que l'on nomme Asiatique, ou Golfed'Anian, bornoit cet Empire du côté du Couchant, depuis le Cap Mindorin jusqu'aux extremitez de la Nouvelle Galice. Le côté du Sud, ou Midi, occupoit cette vaste côte qui court au long de la Mer du Sud, depuis Acapulco jusqu'à Guatimala, & revient auprès de Nicaragua, vers cet Istme ou détroit de terre qui divise l'Amerique en deux parties, attachées ensemble par cet Istme. Celui du Nord, ou Septentrion, s'étendoit jusqu'à Panuco, comprenant cette Province entiere: mais ses limites étoient resserrées considerablement en quelques endroits, par les montagnes dont les Chichimeques & les Otomies s'étoient emparez. Ces Peuples farouches & barbares, sans avoir entre eux aucune du Mexique. Livre II. 125
forme de Gouvernement, habitoient ou dans quelquestrous sous terre, ou dans les cavernes des rochers; vivant de ce que la chasse leur sournissoir, & des fruits que leurs arbres produisoient sans culture. Cependant ils se servoient de leurs seches avec tant d'adresse & desorce, & ils sçavoient fribien se prévaloir de l'avantage qu'ils tiroient de la situation & des désilez de leurs montagnes, qu'ils avoient soûtenu & repoussé plus d'une fois toutes les forces des Empereurs de Mexique: mais ils n'aspiroient à vaincre, que pour ne devenir

pas sujets, & pour conserver leur liberté entre les bêtes sauvages.

L'Empire de Mexique avoit commencé, ainse que plusieurs autres, sur des fondemens peu considerables, & étoit néanmoins parvenu à cette grandeur en l'espace de cent trente années; pare que les Mexicains, adonnez aux armes, & portez à faire la guerre par leur inclination, evoit assujetti par force les autres Nations qui seuploient cette partie du nouveau Monde. Le premier de leurs Capitaines fut un homme treshabile & tres-brave, qui en sit de bons Soldats, n leur inspirant la connoissance & l'amour de ette gloire qui s'acquiert par les armes. Depuis ls élûrent un Roy donnant l'autorité souveraine celuiqui étoit estimé le plus vaillant; parce ju'ils ne connoissoient point d'autre vertu que la valeur; ou s'ils en connoissoient quelqu'autre ls ne lui accordoient que le fecond rang. Ils oberverent toûjours inviolablement cette coûtume. le prendre le plus brave pour leur Roi, sans avoir gard au droit de succession acquis par la naissaue: néanmoins, lorsque le mérite étoit égal, ils djugeoient la préference à celui qui étoit du sang Roïal. C'est ainsi que la guerre, qui faisoit leurs lois, élevoit aussi peu à peu & augmentoit leur impire. D'abord l'emploi de leurs armes fut souHistoire de la Conquête tenu par la justice d'une légime défense contre les attaques de leurs voisins, qui vouloient les opprimer; & le Ciel les favorisa par des succez avantageux: mais à mesure que leur puissance s'accrut, ils renoncerent à la justice, & s'érigerent

en Tyrans.
Nous verrons les progrez & les conquêtes de Cette Nation, quand nous parlerons de la suite de leurs Rois, & que celle de nôtre Histoire en sera moins interrompuë, Motezuma, selon les peintures de leurs Annales, sut l'onzième entre ces Rois, & le second de ce nom: & même avant qu'il sût ésû, ses grandes qualitez lui avoient acquis l'estime & la veneration de tous les Mexicains.

Il éroit du sang Roïal, & dés sa plus tendre jeunesse il avoit fait la guerre, où par de grandes actions il s'étoit élevé jusqu'aux premiers emplois, avec l'approbation generale. Comme sa vanité trouvoit son compte en cette haute reputation, il revint à la Cour; où se voïant applaudi, & consideré comme le plus grand Capitaine de l'Etat, il crut qu'on ne pouvoit luy refuser le Sceptre à la premiere élection: & il commença de se regarder comme un homme digne de la Couronne, parce qu'il avoit osé y porter ses pensées & ses desseins.

Dés ce moment il emploïa tout ce qu'il avoit d'adresse à se faire des amis, qu'il consideroit alors comme le plus grand bonheur de la vie; suivant en céla les maximes de la plus sine politique, qui toute science qu'elle est, ne dédaigne pas quelquesois de se mêler entre les Barbares, ou plûtôt qui en fait elle-même, lorsque ce qu'ils appellent raison d'Etat prend le dessus sur la droite raison. Il affectoit en toute sorte de rencontres, de marquer une grande obéissance, & beaucoup de veneration pour son Roi. Sa conduite étoit sage & modeste; toutes ses actions & ses pa-

du Mexique. Livre II.

125

coles étoient composes; ses manieres grayes se son procedé toûjours égal; en sorte que les Indiens disoient, que le nom de Motezuma lui convenoit sort bien, parce qu'en leur langue il signific le Prince severe; mais il sçavoit sort bien tempeter cette severité, en gaguant les cœurs par ses liberalitez.

Cette conduite lui attivoit une grande confideration, qui étoit encore beaucoup relevée par le zele qu'il témoignoit pour sa Religion, le plus sûr & le plus puissant des moïens dont on se sert pour se rendre le maître des esprits, qui ne s'attachent qu'aux apparences. Pour cet esset Motezuma choisit le Temple le plus frequenté, où il sit construire un appartement en maniere de tribune, exposéà la vüë de tout le peuple, lorsqu'il emploïoit plusieurs heures à recevoir les applaudisemens qu'on donnoit à sa fausse pieté, & à consacrer entre ses Dieux l'idole deson ambition.

Des manieres si concertées lui attirerent l'estime & la veneration de tout le monde; en sorte qu'aprés la mort du Roy, il fut choisi tout d'une voix par les Electeurs, & le peuple confirma leur choix par des démonstrations d'une excessive joie. Toutes les grimaces de l'hipocrisse ne luy manquerent pas, pour colorer une feinte réfistance: il se fit chercher long-tems, en mourant de peur qu'on ne le trouvât pas; & il ne donna son consentement à l'élection, qu'après toute la repugnance qui pouvoit le faire valoir. Mais à peine se vit-il sur le Trône, que l'artifice cessant tout à coup, il sortit d'un état qui faisoit tant de violence à son naturel; & il laissa paroître tous les vices qui s'étoient revêtus jusqu'alors des apparences de la vertu.

La premiere action où son orgueil se déclara, fut en renvoïant tous les Officiers qui composoient la Maison du Roi, & qui étoient tirez des

familles populaires, ou d'une mediocre condition. Motezuma ne voulut plus que des Nobles pour entrer dans toutes les Charges de son Pa lais, même pour les plus vils emplois, sous le prétexte de la hien-featice. Il ne se laissoit voirpar ses Sujets que tres-rarement, & par ses Ministres & les Domestiques, qu'autant qu'il étoit necessaire de se communiquer; faisant entrer ainsi le chagrin de la solitude dans la composition de la Majesté. Il inventa de nouvelles reverences, & des ceremonies inusitées, pour ceux qui approchoient de sa personne, en poussant insolemment le respect jusqu'aux bornes de l'adoration : & se figurant que la vie & la liberté de ses Sujets dépendoient souverainement de son caprice, il exerça contre quelques-uns des cruautez horribles, afin que personne ne pût douter de son pouvoir.

Il créa denouveaux impôts, sans que la necesfité des affaires de l'Etat.l'y obligeât. Ces impôts se levoient par tête, sur cette prodigieuse multitude de peuple, & avec tant de rigueur, qu'on forçoit jusqu'aux pauvres mendians à reconnostre leur dépendance, par le miserable tribut de quelques haillons, ou d'autres choses de cette nature, qu'ils venoient jetter à ses pieds, & que

l'on portoit à son tresor.

Ces violences avoient jetté une grande fraïeur dans l'esprit de tous les Sujets de Motezuma: mais comme la crainte & la haine ne se séparent gueres, quelques Provinces se revolterent; & Motezuma voulut aller en personne chârier leur rebellion; car la jalousse qu'il avoit de son autorité, ne lui permettoit pas de mettre quesqu'autre que soi à la tête des armées; & l'on ne peut douter qu'il n'est: tous les talens necessaires pour les commander. Les seules Provinces de Mechoacan, de Tlascala, & de Tepeaca se main-

du Mexique. Livre II.

tinrent dans la revolte : & Montezuma disoit qu'il avoit differé de les sonmettre, parce qu'il avoit besoin d'ennemis pour se fournir d'esclaves, dont il faisoit les miserables victimes de ses cruels sacrifices; l'inhumanité de ce Prince paroissant jusque dans sa tolerance, & lors même qu'il épargnoit les châtimens.

Il y avoit quatorze années qu'il regnoit suivant tes maximes, lorsque Hernan Cortez aborda sur les côtes de son Empire. La derniere de ces années fut toute remplie de présages & de prodiges affreux, que le Ciel envoia ou permit, pour amolir la ferocité de ces Barbares, & pour rendre moins difficile aux Espagnols ce grand ouvrage, auquel la Providence les conduisoit par des voies si cachées, & avec des moiens si disproportionnez à la grandeur de l'entreprife.

### CHAPITRE IV.

On rapporte les divers prodiges, & autres signes qui parurent à Mexique avans l'arrivée de Cortez, & qui firent connoître aux Indiens que la ruine de ces Empire étoit proche.

Prés avoir donné cette connoissance de la 🗖 personne & de l'Empire de Motezuma, il taut encore apprendre les raisons de la resistance opiniatre que ce Prince & ses Ministres témoignerent à rejetter les propositions de Cortez; cette premiere difficulté qui traversa son entreprise, étant un des premiers efforts que le Demon fit pour s'y opposer. Lorsque Jean L iiii

de Grijalva aborda les côtes de Mexique; & que l'on reçût dans la Ville capitale la premiere connoissance de cette nouveauté, tant de differens prodiges parurent en même tems par tout l'Empire, que Motezuma en prévoïant la ruine prochaine & comme assuré, tomba dans un terrible abbattement, qui se communiqua bien-tôt

Une effroïable comette parut durant plusieurs nuits, comme une piramide de seu, commençant à minuit, & s'avançant jusqu'au plus haut du Ciel, où la venuë du Soleil la faisoit disparoître. Elle sut suivie d'une autre comette, ou nuée claire, en sigure d'un serpent de seu à trois têtes, qui se levant en plein jour du lieu où le Soleil se couche, couroit avec une extrême rapidite jusqu'à l'autre horison, où elle disparoissoit, aprés avoir marqué la trace de son chemin dans toute cette étenduë, par une insinité d'étincelles, qui

s'évanouissoient en l'air.

à tous les Sujets.

Le grand Lac de Mexique rompit ses digues, & inonda les terres qui sont sur ses bords, avec une impetuosité que l'on n'avoit point encore remarquée. Quelques maisons furent emportées par ce torrent, d'où l'on voïoit sortir comme des bouillons à plusieurs reprises, sans qu'il fûr arrivé aucune tempête de vent, ou d'autre mauvais tems, à quoi l'on pût attribuer un mouvement si extraordinaire. Un temple de la Ville s'embrasa, sans qu'on pût découvrir la cause de cet incendie, ni trouver des moyens pour en appailer la fureur, qui consuma jusqu'aux pierres, & le réduisit tout entier en cendres. On entendit dans l'air, en differens endroits, des voix plaintives qui annonçoient la fin de cette Monarchie: & toutes les réponses des Idoles repetoient ce funeste pronostic, le Demon prononçant par leurs organes ce que la science qu'il a des causes natu-

du Mexique. Livre II. 126 relles, qui étoient alors en grand mouvement, luy peut découvrir par conjectures dans l'avenir, ou peut-être ce qu'il avoit appris par l'Auteur même de la Nature, qui lui donne quelquesfois pour supplice, d'être l'instrument de la verité. On apporta à Motezuma plusieurs monstres de differentes especes, & tous horribles à voir, qu'il regarda comme de malheureux presages : En effet, si ces signes ont été nommez monstres par les anciens, à cause qu'ils montrent ou désignent quelque chose, on ne doit pas s'étonner qu'ils paslassent pour présages entre des Barbares, dont l'ignorance n'étoit pas moindre que la superstition. Deux prodiges fort remarquables entre les autres, rapportez par les Historiens de Mexique, acheverent d'accabler l'esprit de Motezuma; & l'on ne doit pas les oublier, puisque le Pere Joseph d'Acosta, Jean Botero, & d'autres Auteurs graves & judicieux, ne les ont pas jugez indignes d'être remarquez. Quelques Pêcheurs rencontrerent au bord du Lac de Mexique, un oiseau d'une grandeur extraordinaire & d'une figure monstreuse. Ils s'en saisirent, & crurent qu'ils devoient le présenter à l'Empereur, à cause de la rareté du fait. L'oiseau étoit hideux à voir, &il avoit sur la tête comme une lame luisante en façon de miroir, où la reverberation des rayons du Soleil produisoit une lumiere triste & affreuse. Motezuma attacha d'abord ses yeux sur cette lame; & en s'approchant pour l'éxaminer de plus prés, il apperçût au dedans la répresentation d'une nuit, & des étoiles qui brilloient en quelques endroits, d'espace en espace, à travers l'obscurité; le tout si naturellement, qu'il se retourna vers le Soleil, comme s'il ent douté qu'il fût jour en ce moment. Mais quand il revint au miroir, il y trouva d'autres objets bien plus effroyables, au lieu de la nuit. Il vit des gens inconnus & ar-

mez, qui venoient du côté de l'Orient, & qui faisoient un horrible carnage de ses Sujets. Il sit appeller ses Prêtres & ses Devins, pour les confulter sur ce prodige; & l'oiseau demeura immobile, jusqu'à ce que plusseurs d'entr'eux eussent fait la même experience, & puis il s'échapa en un moment d'entre leurs mains, leur laissant un nouveau sujet de fraïeur, par une suite si prompte & si brusque.

Peu de jours aprés, un Laboureur, homme simple & grossier, vint au Palais, demanda d'être introduit à l'audience de l'Empereur, avec tant d'instance & d'empressement, qu'il parut qu'il y avoit du mystere. On tint conseil sur ce sujet ; & on conclut qu'il falloit l'écouter. Après qu'il eut fait ses reverences, cet homme, sans paroître ni étonné, ni embarassé, fit un discours en son langage rustique, mais avec une liberté & une éloquence qui parurent être l'effet d'un transport surnaturel, comme si quelqu'autre eut parlé par sa bouche, Seigneur, dit-il au Roy, j'étois hier au soir occupé à cultiver mon heritage, lorsque je vis fondre sur moi avec impetuosité, un aigle d'une grosseur extraordinaire. Il me prit entre ses serres ; & m'enlevant durant un assez long espace, il me mit enfin à l'entrée d'une grotte, où un homme étoit en habit Royal, dormant entre des fleurs & d'autres parfums, & tenant en la main une pastille allumée. Je pris la hardiesse de m'approcher, 🔗 je vis, ou vôtre figure, ou vôtre propre personne ; surquoi je n'oserois rien assûrer, sinon qu'il me paroit encore que j'étois alors d'un sens rassiséé fort libre. La crainte Gle respect me poussoient à me retirer promtement, lorsque je fus arrêté pur le commandement d'une voix, qui me parlant avec beaucoup d'autorité, ne me causa pas moins de frayeur, en m'ordonrant de prendre la pastile de vôtre main, & de l'appliquer en un endroit de vôtre cuisse qui étoit à déconvert. Je me défendis autant que je le pus, de

du Mexique. Livre II.

TIT

sommettre une action qui me paroissoit si insolente; mais la même voix d'un ton effroyable, me força d'obéir. Moi-même, Seigneur, sans pouvoir resister à cet ordre, la frayeur me rendant hardi, j'appliquai la pastille brûlante à vôtre cuisse; & vous Souffrite la brûlure sans vous éveiller, ni faire aucun mouvement. J'aurois crû que vous étiez mort, si au milieu de la tranquilité de vôtre sommeil qui vous ôtoit le sentiment, le mouvement de la respiration ne m'eut assuré de vôtre vie. Alors la voix, qui paroissoit se former dans le vent, me dit : C'est ainsi que ton Roi s'endort, en s'abandonnant aux délices & aux vanitez, lorsque le corroux des Dieux gronde sur sa tête, & que tant d'ennemis viennent d'un autre Monde, pour détruire son Empire & sa Religion. Dis-lui qu'il s'éveille , pour apporter, s'il se peut, du remede aux malheurs qui le menacent. A peine la voix eut-elle fini ce discours, qui a fait une si forte impression dans mon esprit, que l'aigle me reprit dans ses serres, & merapporta dans mon champ, sans me faire aucun mal. C'est l'avertissement que je vous donne, suivant l'ordre des Dieux: Reveillez-vous, Seigneur; votre orqueil & votre cruanté les irritent. Reveillez-vous, encore une fois: & regardez combien vôtre assoupissement est dangereux, puisque ce feu, que vôtre conscience y applique en maniere de cautere, n'a pas la force de vous en faire revenir. Cependant, vous ne pouvez plus ignorer, que les cris de vos Peuples ne soient parvenus jusqu'au Ciel, avant que d'arriver à vos preilles.

Aprés ces paroles, ou d'autres semblables prononcées par ce Parsan, ou par l'esprit qui l'inspiroit, il tourna le dos, & sortit si brusquement, qu'aucun des Officiers de Motezuma n'eur la hardiesse de l'arrêter. Le Prince, neanmoins, suivant le premier mouvement de sa ferocité naturelle, alloit ordonner qu'on taillât en pieces cet inso-

lent, s'il n'eût été empêché par le mouvement d'une douleur extraordinaire qu'il fentit à fa cuiffe. Il y fit regarder, & tous ceux qui étoient préfens apperçurent les marques d'une brûlure recente, dont la vûz effraya Motezuma, & lui fit faire plufieurs réflexions, sans quitter le dessein de châtier le Païsan, en le faisant servir de victime pour appaiser la colere de ses Dieux: D'où l'on void ces avertissemens qui venoient du Demon, marquez du vice de leur origine; puisqu'ils portoient plûtôt à la colere & à l'obstination, qu'à la correction, & à la connoissance de sa faute.

Deux évenemens si extraordinaires peuvent avoir été exagerez par la credulité de ces Barbares, qui les ont rapportez aux Espagnols. La foi, en ces occasions, a toûjours son recours à la verité, qui ne nous défend pas de croire que le Demon ne mît toute sorte d'artifices en ulage, pour irriter Motezuma contre les Espagnols, & pour susciter des obstacles à la prédication de l'Evangile : car supposant que Dieu lui donne le pouvoir de se servir de toute l'étenduë de sa connoissance, il est certain qu'il a pû feindre ou former ces fantômes, ou apparences de monstres ; soit en leur donnant des corps visibles d'un air épaissi & mêlé avec les autres élemens, soit en corrompant les sens, & en trompant l'imagination; ce qui lui est plus ordinaire, & dont nous avons dans la Sainte Ecriture des exemples, qui autorisent ce qui se trouve de même nature dans les Histoires prophanes.

Ces fignes, ou plûtôt ces prodiges qui parurent, tant dans la Ville de Mexique, qu'en plufieurs autres lieux de cet Empire, avoient tellement abbatu l'esprit de Motezuma, & si fort étonné les plus sages de son Conseil, quand la seconde nouvelle de la résolution de Cortez arriva du Mexique. Livre II.

qu'ils crurent voir fondre en ce moment sur leurs têtes tous les malheurs dont ils étoient menacez. Ils tinrent plusieurs assemblées extraordinaires, où les avis furent differens : les uns vouloient que l'on traitât comme ennemis, ces Etrangers qui entroient armez sur les terres de l'Empire, en un tems où tant de prodiges éclatoient de tous côtez; parce qu'en les recevant, & en leur témoignage de la confiance, c'étoit s'opposer à la volonté des Dieux, qui n'avoient envoié ces avertissemens avant de les frapper, qu'afin de leur marquer ce qu'ils devoient faire pour éviter le châtiment. Les autres, plus prudens ou plus timides, voulant prévenir les malheurs qui pouvoient naître de la guerre, exageroient la valeur de ces Etrangers, la violence de leurs armes, & la fierté de leurs chevaux. Il répresentoient le furieux carnage qu'ils avoient fait? Tabasco, dont l'Empereur avoit eu des avis bien assûrez: & quoi qu'ils n'accordassent point une foi entiere à ce que les vaincus publioient, que les Espagnols étoient immortels, neanmoins ils n'osoient encore les considerer comme des hommes ordinaires. Ils trouvoient même en eux quelque ressemblance avec leurs Dieux, fondée sur ces foudres qui partoient de leurs mains, pour aller terrasser leurs ennemis; outre l'empire qu'ils avoient sur ces bêtes si feroces, qui entendoient leurs commandemens, & qui combatoient en leur faveur.

Après avoir écouté ces différentes opinions, Motezuma prenant le milieu entre l'une & l'autre, conclut qu'il falloit refuser absolument à Cortez la permission de venir à la Cour, & lui mander qu'il eût à se retirer au plûtôt de dessus les Terres de l'Empire: & pour l'obliger à obéir de meilleure grace, il résolut de lui envoyer un présent de même valeur que le premier 3.

ajoutant que si les voyes douces ne réufsissoient pas, on auroit recours aux violentes, en levant une armée si forte, & de si bons Soldats, qu'on n'eût pas sujet d'aprehender la même disgrace que celle qui étoit arrivée au Cacique de Tabasco. Qu'il ne falloit pas que la vûë du petir nombre de ces Etrangers fit naître du mépris pour eux, ou une vaine confiance; puisque leur valeur extraordinaire & leurs armes épouvantables, étoient des avantages tres-confiderables : sur tout aprés leur arrivée en ce Pays, en un tems funeste & malheureux, par l'apparition de ces divers prodiges qui devoient redoubler l'attention que l'on faifoit sur les forces de ces Etrangers, redoutables jusqu'à ce point, que les Dieux employoient leurs soins à en prevenir les effets, en les annonçant,

## CHAPITRE V.

François de Montexo revient, aprés avoir reconnu la Ville de Quiabissan. Les Ambassadeurs de Motezuma arrivent, & s'en retournent avec peu de satisfaction. Les Soldats Espagnols se mutinent, & Cortez les appaise par son adresse.

Urant que la Cour de Motezuma étoit occupée à ces tristes réslexions, Hernan Cortez s'employoit à acquerir tous les jours des connoissances plus particulieres de ce Pays-là, à gagner l'affection des Indiens qui venoient à son camp, & à élever le cœur de ses soldats, par l'esperance de cette haute sortune que le ssen lui promettoit. François de Montexo revint alors de son voyage, aprés avoir suivi la côre du Mexique. Livre II. 135 durant quelques lieues, & découvert un Bourg d'Indiens, fitué en un endroit où la terre étoit fereile & cultivée, & oû la Mer formoit une espece d'ance ou de Port, que les Pilotes jugerent être propre pour mettre les vaisseaux en seureté, à l'abri de quelques rochers fort élevez qui rompoient la force du vent. Ce lieu étoit éloigné de Saint Jean d'Ulua d'environ douze lieues; & Cortez le regardoit déja comme un poste où son armée seroit campée plus commodement; mais avant qu'il ent pris la résolution d'y aller, il regût la réponse de Motezuma.

Teutilé arriva, suivi de deux Officiers Generaux de l'armée qu'il commandoit. Ils portoient des brasiers, où ils faisoient brûler un baume aromatique appellé copal. Aprés que leurs cérémonies se furent exalées, pour ainsi dire, en fumée, Teutilé fit produire le présent, un peu moindre que celui qui fut fait à la premiere ambassade, mais composé de pieces de même espece & valeur, excepté quatre pierres vertes, en facon d'émerandes, qu'ils appelloient Chaleuites. Le Mexicain appuyant sur cet article du présent, dit à Cortez avec beaucoup de gravité : Que Motezuma envoyoit ces pieces expressément pour le Roi desEfpagnols, & qu'elles étoient d'un prix inestimable. Mais on devoit faire peu de cas de ces exagerations, en un pays où le verre passoit pour quel-

La harangue des Ambassadeurs sut courte & désagréable; & la conclusion de renvoyer leurs hôtes sans replique. Il étoit déja tard : & comme Cortez alloit leur répondre, on sonna l'A-ve Maria, à la barraque qui servoit d'Eglise. Austrate le General se mit à genoux, & tous les autres Espagnois firent la même chose à son imitation. Leur silence, & cette marque de dévotion surprirent Teutilé; & il pria Marine de lui apprirent Teutilé; & il pria Marine de lui apprirent surprirent surpr

que chose de fort rare.

136

prendre ce que c'étoit que cette cérémonie. Cortez comprit ce qu'il demandoit, & crut qu'en satisfaisant à la curiosité de l'Indien, il seroit fort à propos de lui dire quelque chose de nôtre Religion. Le Pere Barthelemi d'Olmedo embrassa cette occasion avec beaucoup de joye; & tâchant de s'accommoder à la foiblesse des yeux de ces Infideles, il leur découvrit quelques lumieres des mysteres de nôtre Foi. Il employa son éloquence à leur faire concevoir : Qu'il n'y avoit qu'un Dieu, qui étoit le principe & la fin de toutes choses : és qu'en adorant leurs Idoles, ils rendoient ce culte au Demon, mortel ennemi du genre humain. Il appuya sa proposition de quelques-unes de ces raisons que l'on comprend aisément, & que les Indiens écouterent avec cette espece d'attention, qui marque que la force de la verité se fait sentir à l'esprit. Ce fut sur ce principe que Cortez répondit à Teutilé : Qu'un des sujets de son ambassade, & le principal motif qui obligeoit son Roi d'offrir son amitié à Motezuma, étoit l'obligation que les Princes Chrétiens ont de s'opposer aux erreurs de l'Idolatrie. Qu'un de ses plus ardens désirs étoit de lui faire recevoir ces instructions, qui conduisent à la connoissance de la verité, & de lui aider à sortir bors de la servitude du Demon, invisible tyran de (on Empire, qui exerçoit une tyranie réelle sur l'Empereur même, dont il faisoit son esclave, quoi qu'à l'exterieur il fut un si puissant Monarque. Que comme il venoit d'un pays si éloigné pour des affaires de telle importance, de la part d'un Rei plus puisfant encore que Motezuma, il ne pouvoit se défendre de faire de nouveaux efforts, & de poursuivre fortement les instances qu'il avoit faites, jusqu'à ce qu'il eût obtenu une audience favorable, puisqu'il n'apportoit que la paix; ainsi qu'il étoit aisé de le juger par ceux qui l'accompagnoient, dont le petit nombre ne pouvoit donner aucun ombradu Mexique. Livre II. 13.

ge, ni faire croire qu'il cût d'autres desseins. Teutilé eut peine à attendre la fin de ce discours : il se leva brusquement; & marquant sur son visage de l'impatience mêlée de chagrin & de colere, il dit: Que ju qu'alors le grand Motezuma avoit mis la douceur en usage, en le traitant comme son hôte: mais que s'il s'opiniâtroit à faire toujours la même réponse, ce seroit sa faute s'il se trouvoit traité comme un ennemi. Alors, sans attendre d'autre replique, ni prendre congé, il sortit à grands pas, suivi de Pilpatoé, & des autres Indiens de son Cortege. Un procedé si cavalier embarassa un peu Cortez; mais il revint en un moment : & en s'adressant à ses Officiers il leur dit en riant : Nous verrons comment ils soutiendront la gageure. En tout cas, nous scavons la maniere dont ils se battent; & les menaces ne sont souvent que des marques d'une prudente crainte. Et pendant qu'on serroit les diverses pieces du présent, il railloit encore, en disant : Que des Barbares n'achetoient pas à si juste prix la retraite d'une Armée Espagnole; 692 que ces richesses offertes à contre-tems, étoient des gages de foiblesse, bien plus que de liberalité. C'est ainsi qu'il sçavoit saisir jusqu'aux moindres occasions d'animer les Soldats: & cette même nuit il doubla par tout ses corps-de-garde, quoi qu'il ne fût pas vrai-semblable que les Mexicains eussent uns Armée toute prête pour attaquer son camp; mais il regardoit comme possible tout ce qui pouvoit arriver. Et en effet, jamais un Capitaine n'eue trop de ces soins que la vigilance inspire; & souvent les heures qu'on croit qu'il donne au repos dans Ion Cabinet, font celles qui paroissent le mieux employées quand il en sort.

Le retour du Soleil découvrir une nouveauté confiderable, qui fit naître quelque alteration dans nôtre camp. Les Indiens qui peuploient les barraques construites auprés des Espagnols sous l'ex-

Tome J.

dre de Pilpatoé, s'étoient retirez plus avant dans les terres; & il ne paroissoit pas un seul homme en toute cette campagne. Ceux des Villages ou des Bourgs voifins qui apportoient des vivres tous les jours, cesserent aussi tout d'un coup d'en apporter: & ces commencemens d'une necessité que la crainte fit sentir plutôt que l'effet, furent neanmoins suffisans pour dégoûter quelques soldats, qui commencerent à regarder comme une temerité mal concertée, le dessein de peupler un Païs si sterile. Ces murmures hausserent le ton à quelques partisans de Diego Velasquez: ils ne se cachoient plus pour dire dans les conversations; Que Cortez jouoit à les perdre, & que son ambition prenoit un vol que ses forces ne pouvoient soûtenir. Qu'on ne pouvoit sauver du blâme de témerité, le dessein de se maintenir avec si peu de monde, sur les terres d'un si puissant Monarque. Qu'il falloit que tout le monde s'unit, pour crier que le retour étoit necessaire en l'Isle de Cuba, afin de fortifier la flotte & l'armée, & donner un fondement plus assuré à cette entreprise.

Cortez bien averti de ces bruits, employa tous ses amis & ses confidens pour pénétrer les sentimens des Soldats en general; & il trouva que le plus grand nombre & les plus braves étoient de son parti. Sur cette confiance, il permit aux malcontens de venir le trouver, pour lui répresenter leurs raisons. Diego d'Ordaz porta la parole pour tous les autres, & d'un air assez déconcerté & chagrin, il dit au General: Que les Soldats étoient désespenez, & en termes de franchir les bornes de l'obeissance & de la discipline; parce qu'ils avoient entendu dire, qu'on parloit de suivre cette entreprise où ils se voyoient engagez: & qu'il falloit avoiler que teur chagrin n'étoit pas tout-à-fait déraisonnable; puisque ni le nombre des soldats, ni l'appareil des vaisseaux, ni le fond des vivres en de munidu Mexique. Livre II.

tions n'avoient aucune proportion avec le dessein de conquerir un Empire si puissant, & d'une si vaste étendne. Que personne n'étoit assez ennemi de soimeme, pour vouloir se sacrifier au caprice d'aurruis. A qu'il étoit necessaire que l'on songeat à se retirer à Cuba, afin que Diego Velasquez pourvuit la sorte d'un renfort considerable, & reprêt le dessein de

cette conquête avec plus d'ordre & de forces. Cortez ecouta la harangue, sans paroître choqué, ni de la duret é de cette proposition, ni de celle du stile dont on lui parloit : & répondit à Ordaz d'un sang froid admirable : Qu'il lui étoit obligé de son avis, parce qu'il n'avoit point encore appris le dégoût de ses soldats, qu'au contraire il croyoit qu'ils devoient être contens, & pleins de confiance, puisqu'en cette expedition ils n'avoient point encore eu de lujet de se plaindre de la fortune ; si ce n'étoit qu'ils fussent fatiguez de l'excez de ses caresses. Qu'un voyage sans traverses, favorisé de la Meréndes vents des succez tels que leurs désirs même ne pouvoient s'en figurer de plus beureux : l'assistance du Ciel, qui s'étoit déclaré pour eux à Cozumel, une grande victoire à Tabasco, le bon accueil & les regales qu'on leur avoit faits en ce Pays-là, n'étoient pas des principes dont on dut attendre une conclusion si desagreable : attendu même que l'éloignement fait paroître les obstacles plus grands qu'ils ne sont, es que ces monstres de l'imagination se dissipent souvent, quand on y porte la main. Neanmoins, que si les soldats avoient si peu de confiance & de courage s somme on lui disoit, ce seroit une grande folie de compter sur leur secours, dans une entreprise de cette nature. Qu'il falloit donc prendre ses mesures pour retourner à l'Ise de Cuba, ainsi qu'ils lui proposoient: mais qu'il vonloit bien leur avouer, qu'il se trouvoit force à cette résolution par le conseil de ses amis, bien plus que par l'inclination de s soldats & du menu Peuple. Il ajoûta encore d'autres paroles, par lesquelles il désarma la malice de cetre faction de murinez, sans leur laisser aucun sujet de la faire éclarer, jusqu'à ce qu'il prit son tems pour les désabuser: & cet art de dissimuler, dont on permet quelquesois le bon usage à la prudénce, fit voir qu'il sçavoit se relâcher quand il étoit necessaire, pour revenir avec de plus grandes forces à l'execution de ses desseins.

## CHAPITRE VI.

On publie le retour en l'Ise de Cuba. Les Soldalts que Cortez avoit mis dans ses interêts font des protestations contre ce retour. Le Cacique de Zempoala recherche l'amitié des Espagnols; & on fonde la Ville de Vera Cruz.

Uelques heures aprés qu'Ordaz & ceux de sa L cabale eurent présenté leur requête à Cortez, il fit publier par le camp, que tout le monde se tint prêt à s'embarquer le lendemain au matin, pour retourner à Cuba : & il donna pour cet effet des ordres aux Capitaines, de remonter avec leurs compagnies sur les mêmes vaisseaux qu'ils avoient déja commandez. Cette résolution ne fut pas plûtôt divulguée parmi les Soldats, que ceux qui étoit prévenus & gagnez en faveur du General, s'emurent en criant : Que Cortez les avoit trompez, en leur faisant croire qu'ils alloient s'établir en ce Pays-là, & le peupler. Qu'ils ne voulsient ni le quitter, ni retourner à Cuba : ajoûtant, que s'il avoit dessein de se retirer, il pouvoit l'executer, avec ceux qui avoient pris leurs mesures pour le suivre. Que pour eux, ils ne manqueroient point de Comman-

du Mexique. Livre II. dant ; & qu'il se trouveroit encore quelque brave Cavalier qui voudroit bien en prendre la charge, Le bruit de ces discours s'augmenta jusqu'à ce point, que plusieurs de ceux que la faction contraire avoit entraînez dans ses sentimens, revinrent au parti du General. Ces gens crierent plus haut que les autres; & les amis de Cortez, qui avoient soulevé ce premier mouvement, se trouverent embarassez à appaiser le dernier. Ils approuverent leur résolution, & offrirent d'en parler à Cortez afin de l'obliger à suspendre celle qu'il avoit prise pour le retour. En effet, ils partirent ausli-tôt pour aller le chercher, afin de ne laisser point refroidir cette nouvelle ardeur. Ils y allerent accompagnez de la plus grande partie des Soldats; & lors qu'ils furent en sa présence, ils lui dirent: Que toute l'armée étois prête à se soulever à cause d'une nonveauté si surprenante. Ils se plaignirent (ou feignirent qu'on se plaignoit) Qu'une résolution de cette consequence eut été prise sans demander l'avis des Capitaines. Ils appuyoient sur la honte & l'injure que le nom des Espagnols souffriroit, en abandonnant une entreprise, au seul bruit des difficultez qui pouvoients'y rencontrer; & en tournant le dos sans tirer l'épée. Ils répresentoient à Cortez ce qui étoit arrivé à Grijalva : Que le chagrin de Velasquez avoit été fondé sur ce que Grijalva n'avoit pas fait d'établissement dans le Pais qu'il avoit découvert : Que c'étoit le sujet que Velasquez avoit pris pour traiter ce Commandant de lâche, & pour lui ôter la conduite de la flotte. Enfin, ils n'oublierent rien de tout ce qu'il leur avoit lui-même dicté; & il les écouta comme des gens qui le surprenoient, en lui apprenant un incident tout nouveau. Cependant Cortez fit toutes les facons qui étoient necessaires. Il se fit beaucoup prier d'accorder une chose qu'il souhaitoit passionnément: à la fin, témoignant qu'il se rendoit, il

142

dit : Qu'il avoit été mal informé, par quelques personnes engagées bien avant dans l'intrigue d'une certaine faction. (Il ne nomma personne, afin de paroître discret. ) Ces gens lui avoient assuré que les Soldats étoient désolez, & crioient qu'il falloit absolument abandonner ce Pais, & retourner à Cuba. Que comme il avoit donné dans cette résolution contre son goût, & par pure complaisance pour les Soldats ; il demeureroit en ce Pais avec une satisfaction d'autant plus grande, qu'il les voyoit en des sentimens qui s'accordoient parfaitement avec le service du Roy, & l'obligation que de veritables Efpagnols se font, d'aimer l'honneur plus que la vie: Mais qu'ils devoient comprendre qu'il ne vouloit que des Soldats de bon gré ; & que la guerre n'étoit point un emploi de forçats. Qu'ainsi, quiconque trouveroit bon de se retirer à Cuba , le pouvoit faire sans aucun obstacle; & que dés ce moment il donneroit ordre qu'il y eût une embarcation sûre, & des vivres préparez pour tous ceux qui ne se sentiroient pas disposez à suivre volontairement sa fortune. Cette resolution fut reçue avec de grands applaudissemens. Le nom de Cortez retentit par tout; & on vid des chapeaux voler en l'air de tous côtez, qui est une maniere dont les Soldans expliquent leur joie. Les uns la produisoient comme ils la sentoient : les audres en montroient, pour ne se pas marquer par une mauvaise distinction; & personne n'osa contredire la proposition d'un établissement. Ceux mêmes qui avoient appuyé les plaintes des mécontens, n'eurent plus la hardiesse de se déclarer. Ils firent des excuses à Cortez, qui reçût leurs raisons sans les approfondir, réservant à s'en plaindre en une meilleure occasion.

Il arriva en ce même tems, que Bernard Diaz étant en sentinelle sur les avenues du camp, avec un autre Soldat, ils virent cinq Indiens qui descendoient d'une colline du côté du rivage de la

du Mexique. Livre II. Mer, & qui s'avançoient vers le camp. Comme ils parurent à ces deux Soldats en trop petit nombre pour donner l'alarme, ils les laisserent approcher. Les Indiens s'arréterent à quelque distance, & firent les fignaux ordinaires pour marquer qu'ilsvenoient comme amis, & comme Ambassadeurs vers le General de l'armée. Diaz les prit sous sa conduite, laissant son compagnon au même poste, à dessein d'observer si ces Indiens n'étoient point suivis de quelques troupes. Cortez les reçût agreablement, & donna ordre qu'on les regalât, avant que de leur donner audience. Il remarqua qu'ils paroissoient être d'une Nation differente des Mexicains, à l'air & aux habits, quoi qu'ils eussent comme ces derniers les oreilles & la levre percées où ils faisoient passer de gros anneaux & des pendans, qui pour être d'or, ne laissoient pas de les enlaidir. Leur accent étoit encore different ; en sorte que Marine & Aguilar étant arrivez, on reconnut qu'ils parloient une autre langue que celle de Mexique: & ce fut un grand bonheur qu'un d'entre ces Indiens entendît & parlat cette derniere, avec quelque disficulté. Ce fut par son organe qu'on apprit, qu'ils étoient envoyez par le Seigneur de Zempoala, Province qui n'étoit pas fort éloignée, pour visiter de sa part le Chef de ces braves hommes, dont ils avoient scu les exploits si admirables dans la Province de Tabasco. Que leur Cacique étant Prince guerrier , & aimant les hommes de cœur, lui demandoit sonamitié, insistant fort sur cette estime que son Maître faisoit des Soldats valeureux, comme s'il eut apprehende que l'on n'eût attribué à la peur des avances qui n'etoient que l'effet d'une inclination genereuse. Cortez reçut avec des démonstrations d'estime & de joie, les offres d'amitié & de bonne correspondance qu'ils sui faisoient de la part de leur

Cacique. Il regardoit comme une grace singuliere du Ciel l'arrivée de ces Ambassadeurs, en un tems où il y avoit sujet de se désier des Mexicains: & elle lui parut d'autant plus signalée, qu'il apprit que la Province de Zempoala étoit sur le chemin qu'il falloit prendre pour aller en ce lieu que François de Montexo avoit découvert au long de la côte, & où il avoit dessein de porter son camp, & de s'établir. Il fit quelques questions à ces Indiens, pour s'informer plus particulierement du dessein & des forces de leur Cacique, & entr'autres choses, il leur demanda: Pourquoi étant se voisins, ils avoient tardé se long-tems à lui envoyer cette Ambassade? A quoi ils répondirent: Que ceux de Zempoala ne communiquoient pas volontiers avec les Mexicains, dont ils ne souf-

froient les cruautez qu'avec horreur.

Cette nouvelle plut fort à Cortez; & en poulfant plus avant la recherche, il apprit que Motezuma étoit un Prince violent, & extrêmement haï à cause de son orgueil insupportable, & de la tyrannie, qui tenoit ses peuples soumis par la crainte, bien plus que par le devoir, & qu'en cette partie de son Empire il y avoit quelques Provinces qui ne cherchoient qu'à secouer le joug. Des ce moment, cet Empereur parut moins formidable au General: tous les artifices, & les voïes par lesquelles il pourroit accroître ses forces par le nombre des Alliez, se présenterent confusément à son imagination, & l'animerent extrêmement. Le premier moyen qui s'offrit, fut de se mettre du côté de ces Peuples affligez; jugeant qu'il ne feroit ni difficile, ni dérailonnable, de former un parti contre un Tyran, entre des revoltez contre ses injustices. C'est ce qu'il se proposoit alors, & qu'il executa ensuite; confirmant par cet exemple cette importante verité': Que les plus grandes forces des Monarques sont fon--

du Mexique. Livre I I.

fondées sur l'amour de leurs Sujets. Cortez dépêcha donc promtement ces Indiens, à qui il sit des présens, pour marques de son amirié, en leur promettant qu'il iroit bien-tôt lui-même rendre visite à leur Maître, a sin d'établir entrequix une consiance reciproque, & combattre à son côté, autant de sois qu'il auroit besoin de son assistance.

Le General avoit dessein de passer par cette Province, pour aller reconnoître celle de Quiabistan, où il vouloit fonder son premier établissement, suivant le rapport qu'on lui avoit fait de la fertilité de ce Pays là. Mais il avoit encore an autre but, où il conduisoit insensiblement les esprits: sur quoi il étoit important d'avancer a résolution qu'il avoit prise, de donner une forme au Gouvernement de la Colonie, sur le lieu même où ils étoient campez. Il communiqua cette pensée aux Capitaines qui étoient attahez à ses interêts: & ayant reglé avec eux tout e qui pouvoit adoucir cette proposition, on asembla les Espagnols, afin de nommer les Officiers qui devoient leur rendre la justice. La Conerence fut courte; & ceux qui sçavoient le seret du General emporterent les voix. On nomna pour Alcaldes, ou Chefs du Conseil souveain, Alonse Hernandez Portocarrero, & Franois de Montexo, pour \* Conseillers Alonse d'A-'ila, Pierre & Alonse d'Avarado, & Gonzale de Sandoval. Jean d'Escalante fut Alguazil Major, u Lieutenant Criminel: & on fit Procureur Geeral François Alvarez Chico. On nomma aussi n Greffier pour tenir les Registres du Conseil, d'autres petits Officiers. Sur quoi, aprés qu'ils itent tous fait le serment ordinaire, de garder la aison & la Justice, suivant qu'ils y écoient obliez, par le service qu'ils devoient à Dieu & au

\* Regideres.
Tome I.

Histoire de la Conquête au Roi, ils prirent possession de leurs Charges avec les solemnitez accoûtumées; & ils commencerent à les exercer, en donnant à la nouvelle Colonniele nom de la Villa Rica de Verra-Cruz, qu'elle a toûjours conservé, au lieu où on fonda la Ville. Ils l'appellerent Ville riche, à cause de l'or qu'ils avoient vû en ce pays-là: & le nom de la Vraie-Croix lui sut donné, parce qu'ils étoient descendus en terre le jour du Vendredi Saint, auquel on adore la Croix.

Cortez assista à ces fonctions comme un particulier, entre les autres Habitans ou Bourgeois de la Colonie : & quoi qu'il lui fût difficile de leparer de sa personne cette espece de superiorité qui consiste en la veneration que le merite attire, il vouloit autoriser les nouveaux Officiers, par le respect qu'il leur rendoit, afin de donner à tout le Peuple un exemple de l'obéissance qu'on leur devoit. Sa déference étoit encore fondée sur une raison de Politique. Il avoit besoin de l'autorité de ce Conseil, & de la dépendance des Sujets, afin que le bras de la Justice, & la voix du Peuple pussent remplir les vuides de la Jurisdiction militaire, qui residoit en sa personne, en vertu de la délegation de Diego Velasquez. Mais comme ce Gouverneur l'avoit revoquée, il trouvoit son pouvoir appuyé sur de trop foibles fondemens, pour en user comme il le souhaitoit dans une entreprise de cette consequence. Ce défaut donnoit lieu à plusieurs réslexions, parce qu'il étoit obligé de dissimuler souvent avec ceux qui étoient fous son commandement; & il avoit un double embarras, de songer à ce qu'il devoit commander, & aux moyens de se faire obéir.

## CHAPITRE VII.

Cortez, dans la premiere assemblée qui se tient à Verra-Cruz, renonce à la Charge de Capitaine General que Diego Velasquez lui avoit donnée. La Ville & les Habitans sont une nouvelle élection de sa personne pour commander l'armée.

A U matin du jour suivant, on assembla le Conseil, sous prétexte de traiter des moiens de conserver & d'augmenter la nouvelle Colonie. Quelques momens aprés, Correz demanda la permission d'y entrer, disant qu'il vouloir proposer une affaire qui regardoit le bien public. Les Juges se leverent tous pour le recevoir: & lui aprés avoir fair une prosonde reverence à ces Seigneurs, qui répresentoient le Corps de Ville, alla prendre sa place aprés le premier. Conseiller, & sit un discours à

peu prés en ces termes.

SEIGNEURS, ce Conseil, que Dieu par sa bonté nous a permis d'établir, répresente la persone de nôtre Roi, à qui nous devons découvrir nos cœurs & nos pensées, & dire sans déguisement la verité, qui est de tous les hommages celui que les gens qui aiment l'honneur & la vertu lui rendent le plus volontiers. Je parois donc devant vous, comme se j'étois en sa présence, sans avoir d'autre vue que celle de son service; sur quoi vous me soussirez l'ambition que j'ai de ne le ceder à personne. Vous étes assemblez pour déliberer des moyens d'établir cette nouvelle Colonie, trop heureuse de dépendre de vôtre conduite; & j'ay crú que je n; vous importunerois pas, en vous proposant ce que j'ai medité sur ce sujet, asin que vous ne vous arrétiez pas à

148

des suppositions mal fondées, dont le défaut vous obligeroit à prendre de nouvelles conclusions. Cette Ville, qui commence aujourd'hui à s'élever sous vôtre Gouvernement, est fondée en un pays peu connu & fort peuplé, où nous avons trouvé des marques de résistance qui suffisent pour nous persuader que nous sommes engagez en une entreprise perilleuse, où nous aurons également besoin de la tête, co des mains; & où souvent il faudra que la force acheve ce que la prudence aura commencé.Il n'est pas tems d'emploier la seule politique & les conseils désarmez : Vôtre premier soin doit être de conserver l'armée, qui nous (ert de rempart ; & mon premier devoir est de vous avertir, qu'elle n'a pas tout ce qui lui est necessaire pour établir nôtre sureté, & soutenir nos esperances. Vous sçavez que je l'ai commandé, sans autre titre que la nomination de Velasquez, qui n'a pas été plûtôt expediée en ma faveur, qu'il l'a revoquée. Fe'n'éxamine point ici, l'injustice de ses soupsons & de sa défiance ; il ne s'agit pas de cela ; Mais on ne peut nier que la Furisdiction militaire dont nous avons tant de besoin, ne subsiste plus en ma personne, que contre la volonté de celui qui pouvoit en disposer; ainsi elle n'est plus fondée que sur un titre forcé, qui porte avec soi la foiblesse du principe dont il vient. Les Soldats n'ignorent pas ce défaut. Je n'ai point le cœur assez bas, pour exercer en commandant, une autorité sans vigueur & pleine de scrupules; & l'entreprise que nous avons faite, ne doit point s'entamer avec une armée qui ne se maintient dans l'obéissance que par habitude, plutôt que par raison. C'est à vous, Seigneurs, qu'il appartient d'apporter le remede necessaire à cet inconvenient. Vôtre assemblée, qui répresente la personne du Roi, peut en son nom, pour voir au commandement de ses troupes, en choisissent un sujet qui n'ait point contre soi ces défauts de pour oir. Il y en plusieurs en cette armée digne d'un si bel emploi ; & il sera plus legitime, en quelque du Mexique. Livre I I.

personne que ce soit, qui tiendra son autorité par une autre voie, ou qui le recevra de vôtre main. Pour moi, dés ce moment je me dépouille de tout le droit, qui a pû m' en investir, & je renonce entre vos mains autitre qui me l'a acquise, afin de vous laisser toute la liberté du choix que vous devez faire, & de vous asseurer que toute mon ambition se borne au bon succez de cette entreprise, & que sans me faire aucune violence, cette main qui a porté le baton de General, scaura fort bien se servir de la pique, ou de la lance; puisque si on apprend à communder en obéissant à la guerre, il y a aussi des occasions où le commandement est l'école de l'obéissance. Il finit en jettant sur la table les Provisions qu'il avoit de Diego Velasquez; & aprés avoir baisé le bâton de General, qu'il mit entre les mains d'un des

Chefs du Conseil, il se rezira à sa barraque. L'incertitude de l'évenement ne devoit pas lui causer beaucoup d'inquiétude en cette action; car il avoit pris ses mesures d'une maniere qui laissoit peu de prile au hazard : neanmoins, il faut avoilet qu'il y a quelque chose de noble & de fier en cette adresse dont il se servit, pour rejetter une autorité qui n'avoit plus ni force ni bienseance. Le choix d'un General ne balança pas long-tems dans le Conseil: quelques-uns y étoient entrez fort bien préparez sur ce sujet; & les autres n'avoient rien à opposer. Toutes les voix allerent donc à recevoir la démission de Cortez: mais à condition de l'oblibliger à reprendre le Commandement general de l'Armée : Que le Conseil souverain de la Ville lui en donneroit les Patentes au nom du Roy, jusqu'à ce que sa Majesté ent declaré sa volonté; & qu'on. feroit part au Peuple de cette élection, pour voir comment il la recevroit; ou plûtôt; parce qu'on ne doutoit pas que ce ne fût avec agrément. Le Peuple assemblé par la voix du Crieur public, apprit la renonciation de Cortez au titre de Gene-

N iij

ral, & l'arrêté du Conseil sur ce sujet. Ce dernier article fut reçû avec tout l'applaudissement que l'on avoit ou elperé, ou pratiqué. Quoiqu'il en soit, la joie éclara par de grandes acclamations: les uns felicitoient les Seigneurs du Conseil de leur bon choix: les autres demandoient Cortez pour General, comme si on leur eût refusé; & s'il y en cût quelques-uns qui ne prissent point de part à la joie publique, leurs cris ne laissoient pas d'en donner des marques, quoique feintes, ou du moins ils cherchoient quelque prétexte à leur filence. Aprés cette diligence, les Chefs du Conseil & les Conseillers, accompagnez de la plus grande partie des Soldats, qui répresentoient le Peuple, allerent à la barraque d'Hernan Cortez, où ils lui fignifierent Que la Ville de Verra-Cruz, au nom du Roi Dom Charles, l'avoit élû & nommé pour Gouverneur & General de l'Armée qui étoit en la Nouvelle Espagne en pleine assemblée de son Conseil, avec la connoissance & l'approbation de tous ses Habitans; & en tant que besoin seroit, elle requeroit, & lui ordonnoit de se charger de cet emploi, puisque cela importoit au bien public de la Ville, 🕝 au service de sa Majesté.

Cortez reçût cette nouvelle Charge avec beaucoup de civilité, & même de respect. Il l'appella toûjours nouvelle; afin de marquer par le nom même la difference qu'il faisoit de celle-ci à l'autre, à laquelle il avoit renoncé. Dès ce moment il commença à donner les ordres, avec un certain caractere de grandeur & de consiance, qui sit bientôt impression sur l'esprit des Soldats, pour les

porter à l'obéissance.

Les Partisans de Velasquez témoignerent peu de prudence en cette occasion, il ne prirent aucunes mesures pour couvrir leurs passions, & ils ne sçûrent pas ceder au torrent qu'ils ne pouvoient retenir. Ils tâchoient de ruiner l'autorité

du Mexique. Livre I I. du Conseil, & en même tems le credit du General, en blâmant son ambition, & parlant avec mépris de ces miserables abusez, qui n'en penetrojent pas le fond. Comme le murmure a un venin caché, & je ne sçai quel droit d'autorité sur l'esprit de ceux qui l'écoutent, celui-ci faisoit un progrez fort dangereux dans les conversations. où il ne manquoit pas de gens qui le recevoient, & le poussoient en avant. Cortez fit ce qu'il pût afin d'arrêter ce mal dés sa naissance, appréhendant qu'il n'entraînât les esprits qui étoient en mouvement, ou qu'il n'y mît ceux qui étoient aisez à ébranler. Il avoit éprouvé que sa patience n'étoit d'aucun usage en ces occasions, & que les voies de la douceur produisoient un offet tout contraire, & rendoient le mal plus dangereux: ainsi il se résolut à suivre celles de la rigueur, qui sont toûjours les plus puissantes contre des insolens. Il fit donc arrêter & mettre aux fers dans les vaisseaux, où ils furent conduits, Diego d'Ordaz, Petro-Escudero, & Jean Velasquez de Leon. Ce châtiment porta la terreur dans l'esprit de tous les Soldats; & Cortez trouva bon de l'augmenter, en disant avec une fermeté intrepide: Qu'il les avoit fait prendre comme des seditieux & perturbateurs du repos public; & qu'il leur feroit faire leur procez , jusqu'à ce que leur tête est répondu de leur opiniâtreté. Il se maintint durant quelques jours dans cette severité feinte, ou veritable, sans les pousser en Justice; parce qu'il souhaitoit de les corriger, plutôt que de les punir. D'abord on leur retrancha toute sorte de communication, qu'on leur permit au bout de quelques jours, par la permission du General, qui ne passoit neanmoins que pour une simple tolerance. Il se servit adroitement de cette voie pour leur détacher quelques-uns de ses confidens, qui les ramenerent insensiblement à la raison: N 1111

Histoire de la Conquête en sorte que les chagrins étant dissipez de toutes parts, ils devinrent les plus sidels amis de Cortez, & des plus ardens à combattre auprés de sa personne, en toutes les occasions qui se présenterent.

# CHAPITRE VIII.

L'Armée marche pour aller à Quiabissan, & passe par Zempoala, où le Cacique reçoit les Espagnols avec beaucoup d'honneur. On a de nouvelles connoissances de la tyrannie de MoteZuma.

Ussi-tôt que le General eût fait arréter ces prisonniers, il commanda Pierre d'Alvarado avec cent hommes, pour aller reconnoître le pais, & chercher des vivres, parce qu'on commençoit à sentir le besoin qu'on avoit de ceux que les Indiens apportoient à l'armée. Ce Capitaine avoit ordre de ne faire aucune hoftilité, & de n'en venir point aux armes, à moins que de s'y voir forcé par la necessité de se désendre. Il eut le bonheur d'executer ces ordres sans beaucoup de peine, parce qu'il n'alla pas loin sans trouver quelques Villages ou Hameaux, dont les Habitans avoient laisse l'entrée libre, en se retirant dans les bois. Les maisons abandonnées de leurs maîtres étoient fort bien garnies de mayz, de poules, & d'autres provisions: & les Soldats, sans faire tort aux édifices ri aux meubles, prirent seulement les vivres, dont ils avoient besoin, comme choses acquises par le droit de la necessité; & ils revinrent aux camps, chargez & contens.

du Mexique. Livre I I.

Cortez, sans perdie de tems, donna ses ordres pour faire marcher l'armée, suivant le desfein qu'on avoit pris. Les vaisseaux mirent à la voile, pour aller à Quiabissan; & l'armée suivit par terre le chemin de Zempoala. Elle avoit à droite la côte de la Mer; & l'on sit quelques détachemens pour reconnoître la campagne, a sin de prevenir tous les accidens qui pouvoient arrivre nun Pays, où la constance étoit une negli-

gence condamnable.

Ils se trouverent en peu d'heures sur les bords de la riviere de Zempoala, proche de laquelle on bâtit depuis la Ville de Vera-Cruz. Comme cette riviere étoit profonde, il fallut rassembler quelques canots ou bateaux de pêcheurs, que l'on trouva sur la rive, où l'armée passa, en laisfant nager les chevaux. Certe premiere difficulté étant surmontée, les Espagnols arriverent à un bourg, qu'ils recondurent dans la suite être de la Province de Zempoala. Ils prirent à mauvaise augure de voir que les maisons étoient vuides, non-seulement d'Habitans, mais encore de vivres & de meubles; ce qui marquoit une retraite premeditée, & faite avec ordre. Ils avoient seulement laissé dans leurs Temples quelques Idoles, avec des instrumens, ou coûteaux de bois garnis de pierres à fuzil; & en quelques endroirs, de miserables restes de la peau des victimes humaines qu'ils avoient sacrifiées, & qui causoient en même tems de la pitié & de l'hor-

Ce fut en ce lieu que l'on vid pour la premiere fois, non fans admiration, les livres des Mexicains, dont nous avons déja parlé. Il y en avoit trois ou quatre dans ces Temples, qui contenoient fans doute les ceremonies de leur Religion. Ces livres étoient de toille, enduite d'une espece de gomme, ou du vernis. Leur figure étoit

comme celle des anciens titres, composez de plufieurs peaux de parchemins sort larges, & collées ensemble. Ils plioient cette toile, en sorte que chaque double faisoit une feüille, & tous ensemble composoient le volume. Ils paroissoient, autant qu'on en pût juger à la vûë, écrits de tous côtez, ou plûtôt grisonnez de cette espece d'images & de chissres, dont les Peintres de Teurisé avoient donné une connoissance bien plus

parfaite.

154

L'armée logea dans les maisons les mieux bâties. On passa la nuit avec quelque incommodité, ayant les armes prêtes, & sur toutes les avenues de bonnes sentinelles, qui pussent assurer le repos des autres par leur vigilance. Le lendemain on reprit le même ordre de marche par le chemin le plus frayé, qui descendoit vers le Couchant, en s'écartant un peu de la côte de la Mer. On ne trouva en toute la matinée, personne dont on pût prendre langue; & rien qu'une solitude suspecte dont le silence donnoit beaucoup à penser. Enfin, à l'entrée d'une tres-belle prairie, on découvrit douze Indiens qui venoient chercher le General, chargez d'un regale de poules, & de pain de mayz, que le - Cacique de Zempoala lui envoyoit, avec de treshumbles prieres dene laisser pas de venir dans son Bourg, où il avoit fait préparer des logemens pour toute l'armée, & où il esperoit le traiter avec plus d'abondance & d'honneur. On apprit de ces Indiens, que le lieu de la résidence du Cacique étoit éloigné de celui où ils étoient, d'un Soleil, c'est-à-dire en leur langue, d'une journée de marche: car ils ne connoissoient point la division de l'espace en lieuës; & ils mesuroient les distances par le mouvement du Soleil, en comptant le tems, & non les pas du chemin. Cortez témoigna qu'il estimoit extrêmement le

du Mexique. Livre II.

regale du Cacique; & il lui renvoïa fix Indiens, retenant les autres pour lui servir de guides, & pour tiret d'eux quelques lumieres de ce qu'il desiroit sçavoir, ne se fiant pas encore à ces démonstrations d'honnêteté, qui paroissoint d'autant moins assurés, qu'elles étoient impre-

L'armée passa la nuit dans un Village de peu de maisons, dont les habitans parurent fort empressez à bien traiter les Espagnols. Leur confiance & leur tranquillité firent juger que cette Nation souhaitoit la paix, & les conjectures ne se trouverent pas fausses, quoique l'esperance se flatte quelquefois en de pareilles occasions. L'armée partit le matin, marchant vers Zempoala, sous la conduite de ses guides, qu'on ne fuivoit pourtant qu'avec toutes les précautions necessaires. Sur le soir, à la vûë du Bourg, vingt Indiens équipez fort galamment à leur maniere, sortirent pour recevoir le General; & aprés avoir fait toutes leurs ceremonies, ils lui dirent, Que leur Cacique n'avoit pu venir avec eux , parce qu'il étoit incommodé : Qu'il les avoit envoyez pour lui en faire (es complimens; & qu'il l'attendoit, avec beaucoup d'impatience de connoître des hôtes, dont la valeur faisoit tant de bruit, & de les recevoir dans son amitié, comme ils étoient déja dans son inclination.

Le Bourg étoit grand & peuplé, en une tresbelle situation; entre deux ruisseaux qui arrosoient une campagne tres-fertile. Ces ruisseaux venoient d'une montagne peu éloignée, d'une descente aisée & couverte d'arbres. Les maisons étoient de pierre, couvertes & crépies d'une maniere de chaux blanche, luisante & polie, dont l'éclat faisoit un spectacle fort brillant aux yeux; en sorte qu'un des Soldats détachez revint avec précipitation au gros, criant: Que les murailles

étoient d'argent. Cette visson rejouit l'eaucoup toute l'armée; & tel donna dedans de tout son cœur, qui fur aprés cela le premier à serailler de

la bévût de cer homme.

Toutes les ruës & les places publiques étoient remplies d'Indiens, accourus pour voir l'entrée, en tres-grand nombre, sans aucunes armes qui pussent donner du soupçon, & sans faire d'autre bruit que celui qui naît ordinairement d'une grande multitude de peuple assemblé Le Cacique sortit à la porte de son Palais. Son incommodité étoit une grosseur prodigieuse, qui ne l'embarrassoit pas moins qu'elle le désignroit. Il s'approcha avec peine, appuyé sur les bras de quelques Indiens des plus nobles, du secours desquels il paroissoit tirer tout son mouvement. Sa parure étoit une mante de coton sur ce gros corps tout nud : la mante enrichie de plusieurs joïaux & pierres fines qui pendoient en plusieurs endroits, ainsi que de ses oreilles & de ses levres. Prince d'une tres-curieuse figure, dont le poids s'accordoit fort bien avec la gravité. Cortez eut besoin de toute la sienne pour empêcher les Espagnols d'éclater de rire: & comme il avoit aussi à travailler sur soi, il ajoûta une severité forcée, en donnant cet ordre. Mais à peine eut-on entendu le raisonnement du Cacique, lorsqu'il embrassa le General, & qu'il salua les autres Capitaines, qu'on reconnut son bon esprit, & qu'il gagna par les oreilles ce que les yeux lui refusoient. Son discours étoit juste & concerté. Il trancha ses complimens en peu de paroles, qui marquoient beaucoup d'honnêteré & de discretion, & conclut en disant au General : Qu'il se retirât en son quartier pour prendre du repos, & faire les logemens de son armée: Qu'il iroit lui rendre visite, afin de conferer ensemble plus commodément de leurs interêts communs.

du Mexique. Livre II. Ces logemens étoient préparez sous des portiques ou vestibules de plusieurs maisons, qui occupoient un assez grand espace, où tous les Espagnols trouverent moyen de se loger sans embarras, & où on leur fournit abondamment les choses dont ils avoient besoin. Le Cacique envoya annoncer sa visite par un présent de bijoux d'or, & d'autres curiositez, qui valoient bien deux mille marcs d'or. Il suivit de prés son présent, accompagné d'un superbe cortège, sur une espece de lit de repos que ses principaux Officiers portoient sur leurs épaules; & sans doute les plus robustes étoient alors les plus dignes de cette marque d'honneur. Cortez accompagné de tous ses Capitaines, alla le recevoir hors la porte de son logis; & lui donnant par tout le pas & la main, il le conduisit en son appartement, où il ne retint que ses Truchemens, parce qu'il vouloit lui parler en secret. Après le discours accoûtume sur les motifs de son arrivée en ce Païs, la grandeur de son Roi, & les erreurs de l'Idolatrie, il ajoûta: Qu'un des principaux emplois de la valeur des Soldats qu'il conduisoit, étoit de détruire l'injustice, de châtier la violence, & de se ranger du parti de la justice & de la raison. Il toucha cet article de propos déliberé, parce qu'il prétendoit mettre le Cacique sur la plainte contre Motezuma; & voir ce qu'il pouvoit attendre de son mécontentement, suivant ce qu'il en avoit appris. D'abord le changement qui parut sur le visage de l'Indien, fit connoître au General, qu'il avoit mis le doigt dans la playe: mais avant que de répondre, il sit paroître par ses soûpirs, qu'il avoit de la peine à déclarer ses maux. Enfin la douleur l'emporta; & en déplorant sa misere, il dit : Que tous les Caciques de cette contrée se trouvoient dans un esclavage honteux

es miserable, gemissant sous le poids des cruautez on de la tyrannie de Motezuma; sans avoir ni assez de force pour s'en tirer, ni assez de raison pour imaginer le remede qu'il y falloit apporter. Qu'il (e faisoit adorer & servir par ses vassaux, comme un de leurs Dieux ; & qu'il vouloit qu'on reverât ses injustices & ses violences comme des arrêts du Ciel. Qu'il n'osoit pourtant pas lui proposer une entreprise aussi dangereuse qu'étoit celle de secourir ces pauvres affligez; parce que Motezuma avoit trop de forces, & que Cortez avoit trop peu de sujet de leur être obligé, pour se déclarer onnemi d'un Prince si puissant : & que ce seroit ignorer les loix de l'honnêteté, que de prétendre acquerir son amitié, en lui vendant à un si haut prix le petit service qu'il lui avoit rendu.

Cortez entreprit de le consoler, en lui disant, Qu'il craignoit peu les forces de Motezuma, parce que les siennes étoient favorisées du secours du Ciel, és avoient un avantage naturel sur les Tyrans: mais que comme il étoit obligé d'aller à Quiabistan, ceux qui se sentoient opprimez par quelque violence le trouveroient en cet endroit, en cas qu'ils eussent la raison de leur côté, & qu'ils voulussent l'appuyer du secours de ses armes. Qu'il pourroit cependant communiquer cette proposition à ses amis en à ses confederez, en les asseurant que Motezuma cesseroit de les insulter ou ne le pourroit faire, lorsque lui & ses Soldats auroient entrepris de le proteger. Ils se separerent sur cette assurance; & Cortez donna aussi-tôt les ordres pour suivre sa marche, ayant gagné le cœur & l'esprit du Cacique, & sentant en lui-même une extrême joie de voir cet heureux acheminement à ses desseins; qui sortant alors, pour ainsi dire, des espaces imaginaires,

commençoient à paroître possibles.

#### CHAPITRE IX.

Les Espagnols vont de Zempoala à Quiabiflan. Ce qui se passe à leur entrée dans cette Ville, où l'on est encore informé du mécontentement de ces Peuples. Cortez fait arrêter six Officiers de Motezuma.

Es Espagnols étoient sous les armes, prêts Là partir, lorsque quatre cens Indiens se présenterent pour porter leurs valises & leur bagage, & pour aider à conduire l'artillerie. Ce fecours fut d'un grand soulagement aux Soldats; & ils le regarderent comme une grace particuliere du Cacique, jusqu'à ce que l'on apprit de Marine, que c'étoit un usage reglé, que les Seigneurs assistassent les Armées de leurs Alliez de cette espece de sommiers, qu'ils appelloient Tamenes; qui étoient accoûtumez à marcher cinq ou fix lieuës avec leur charge. Le Pays que l'on découvrit en marchant, étoit fort agréable & riant, couvert en quelques endroits d'arbres; dont l'extrême hauteur faisoit un spectacle admirable; & en d'autres, de toutes sortes de grains, semez & cultivez avec soin. Cette vue réjouit les Espagnols, qui s'estimoient trop heureux de voyager en un si beau pays. Au coucher du Soleilils trouverent un Hameau abandonné, où ils se logerent, afin d'éviter l'inconvenient d'entrer de nuit dans Quiabissan, où ils arriverent le lendema'n à dix heures du matin.

On découvroit de loin les maisons de ce Bourg, assez étendu, sur une hauteur de rochers qui sembloient lui servir de murailles, dans une situation tres-forte par sa nature, dont toutes

les avenues étoient étroites & en pente fort roide : & quoi qu'elles ne fussent défendues de personne, on ne laissa pas d'y monter avec assez de peine. Le Cacique & les Habitans s'étoient retirez, pour s'éclaireir de loin de l'intention de nos gens; & l'armée s'empara de tous les postes, sans trouver personne dont on pût tirer quelque connoissance, jusqu'à ce qu'une compagnie arrivant à la place, où les Temples étoient bâtis, il en sortit quatorze ou quinze Indiens, en équipage de grands Seigneurs à leur maniere. Ces gens, aprés un long prélude de reverences & de parfums, s'approcherent, affectant de paroître en même tems civils & assurez, & de déguiser leur crainte en respect; mouvemens aisez à confondre, par leur ressemblance. Cortez les rassura entierement, par ses caresses. Il leur sit présent de quelques bagatelles de verre peint de bleu ou de verd; dont ceux qui en connoissoient la juste valeur, ne laissoient pas alors d'en estimer beaucoup l'usage. Aprés que ce regale leur eût ôté toute la frayeur qu'ils dissimuloient , ils dirent : Que leur Cacique s'étoit retiré par un dessein premedité, de crainte d'attirer la guerre en défendant l'entrée de sa Ville, ou de hazarder sa personne, en la confiant à une Nation qu'il ne connoissoit pas; & qui venoit le trouver les armes à la main. Qu'il n'avoit pu retenir ses Sujets épouvantez par cet exemple, & moins obligez que lui d'attendre le peril. Que pour eux, qui étoient bien au dessus du vulgaire, & qui devoient avoir plus de cœur, ils avoient offert de s'y exposer. Mais qu'au noment que le Cacique & ses Sujets apprehendroient la douceur & l'honneetté de leurs hôtes, qu'ils honoroient déja beaucoup, ils reviendroient dans leurs maisons, és se feroient un honneur & un plaiser, de servir de se braves gens, & de leur obéir en tout. Le General leur donna toure forte d'assurance: & d'abord qu'ils furent

du Mexique. Livre II. 161 furent partis, il commanda à tous les Soldats de laisser passer librement les Indiens, dont la confiance parut bien-tôt, en ce que quelques familles revinrent dés la même nuit; & peu de tems aprés, la Ville sut repeuplée de tous ses habitans.

Le Cacique arriva le dernier. Il amenoit celui de Zempoala pour être son protecteur: & ils étoient tous deux portez par leurs Courtisans, sur une espece de lit de repos. Zempoala fit des excuses fort adroites pour son voisin; aprés quoi ils tomberent d'eux-mêmes sur les plaintes contre Motezuma, répresentant vivement, & quelquefois avec des larmes, les tyrannies & les cruautez dece Prince, l'oppression de ses Peuples, & le désespoir de sa Noblesse. A quoi Zempoala ajouta cette conclusion : Ce monttre est si superbe & fi fier, qu'aprês nous avoir appauvris & épuisez par ses impôts, s'enrichissant de nôtre misere, il veut encore entreprendre sur l'honneur de ses Vassaux, en nous ôtant par force nos filles & nos femmes, afin de souiller de nôtre sang les Autels de ses Dieux, aprés avoir sacrifié ces infortunées victimes à d'autres usages plus cruels & moins honnêtes.

Cortez tâcha de les consoler, & de les dispofer à faire une étroite alliance avec lui. Comme il
s'informoit de leurs sorces; & du nombre de
ceux qui prendroient les armes pour maintenir
la liberté, il vid entrer deux ou trois Indiens sort
effrayez, qui parlerent à l'oreille aux Caciques s
ce qui les jetta dans un trouble si violent,
qu'ils se leverent aussi-tôt, pâles & éperdus, &
sortirent sans prendre congé, ni achever leurs
discours. La cause de leur émotion parut bientôt, lors qu'on vid passer par le quartier même des Espagnols, six Ministres de Mosezuma,
de cette espece de Commissaires ou Intendans
qu'il envoyoit par tout son Royaume pour recueillir les tributs. Ils étsient richement parez.

I ame I.

de plumes, & de jouaux d'or en pendans, sur des mantes de coton tres-propres & tres-fines, suivis d'un grand cortege de serviteurs, dont quelques-uns tenoient au-dessus d'eux des parasols de plumes, qu'ils remuoient suivant qu'il étoit necessaire, pour donner à leurs Maîtres, par ce mouvement officieux, l'air & l'ombre en même tems. Cortez, accompagné de ses Capitaines, sortit pour les voir, à la porte de son logis; & ces Indiens passerent sans lui faire aucune civilité, d'un air mêlé de colere & de mépris. Cette fierté émut la bille des Soldats ; & ils l'auroient châtiée sur le champ, si le General ne les avoit retenus, se contentant alors d'envoyer Marine, avec une escorte suffisante, afin qu'elle s'informat des intentions de ces Miniftres.

On apprit par cette voye, que les Mexicains avoient établi le Siège de leur Audience en une des maisons de la Ville, où ils avoient fait citer les Caciques. Qu'ils leur avoient fait en public des reprimandes tres aigres de leur infolence, pour avoir reçû dans leurs Villes une Nation étrangere, ennemie de leur Roy. Qu'afind'expier cette faute énorme, il leur commandoit de fournir, outre letribut ordinaire, vingt Indiens propres à être facrifiez aux Dieux.

Sur cet avis, Cortez envoya querir les deux Caciques par quelques Soldats, qui avoient ordre de les amener sans bruit. Lors qu'ils surent arrivez, il leur sit croire qu'il avoit penetré le fond de leurs pensées, a sin d'autoriser par ce mystere, la proposition qu'il vouloit leur faire, ences termes: Qu'il savoit déja la violence de ces Intendans, qui prétendoient leur imposer un nouveau tribut sur le sang humain, sans qu'ils eussent commis aucun crime, mais seulement resu és logé son Armée. Qu'il n'était plus tems d'endurer de sembla-

du Mexique. Livre I I.

bles abominations: É que pour lui, il ne soustrivoir pas qu'on executât devant ses yeux, des commandemens qui donnoient tant d'horreur. Au contraire, qu'il leur ordonnoit absolument, d'assembler leurs troupes, É d'aller prendre ces insâmes Ministres. Qu'il prenoit sur son compte, É sur la valeur de ses soldats, la désense d'une action qu'ils entrepre-

noient par son ordre.

Les Caciques furent embarassez. Ils refusoient de prendre part à cette execution, avant le cœur & l'esprit abattus par l'habitude des souffrances, prets à baiser les verges dont on les fouetoit. Neanmoins, Cortez redoubla son commandement, avec tant d'autorité, qu'ils n'oserent désobéir; & ils allerent se saisir des Ministres de Motezuma, avec une extrême joye de tous les Indiens, qui applaudissoient à cer action. On leur donna une espece d'entraves ou defers, dont ils se servoient dans leurs prisons, & qui étoient fort incommodes: car ils serroient la gorge du prisonnier, & l'obligeoient à soulever à tous momens les épaules, contre la pesanteur du fardeau, afin de se donner la liberté de respirer. Les Caciques vinrent étaler à Cortez leur zele & leur vigueur en cette action. d'une maniere qui avoit quelque chose de fort plaisant. Ils protestoient de leur faire souffrir ce jourlà même, le supplice qui étoit ordonné contre les traîtres; & voyant qu'on ne vouloit pas le leur permettre, ils demanderent au moins, qu'ils pussent les sacrifier à leurs Dieux, comme s'ils leur eussent fait une grande grace.

Cortez s'assura des prisonniers par un bon corpsde garde de Soldats Espagnols, & revint à sonlogis. Il fit de longues restexions sur les moyensqu'il devoit choistr, pour se tirer de l'embarras dans lequel il étoitentré, en promettant auxdeux Caciques de les proteger contre le perilqui les menaçoit, pour avoir obéï à ses ordres,

Oij

car il ne vouloit pas rompre absolument avec Motezuma, ni perdre entierement sa confiance; mais seulement lui donner de la crainte & de la jalousie. Ce n'étoit pas une bonne voye pour arriver à ce but, que d'appuyer de ses armes la delicatesse de quelques Vassaux mécontens de leur Prince, sans être provoqué par un nouvel outrage & de fermer toutes les ouvertures au racommodement sans aucun prétexte. D'ailleurs, il regardoit comme un point de la derniere importance, la necessité de maintenir un parti formé contre l'Empereur, afin d'en être affifté en cas de besoin. Il jugea enfin que le parti le plus sûr étoit de se ménager avec Motezuma, en le faisant un merite auprés de lui; & de suspendre les effets de cette rebellion, en lui faifant connoître qu'au moins il lui rendroit le bon office, de n'appuyer point les revoltez, & de ne point profiter deleur désobéissance, jusqu'à ce qu'il s'y vit forcé. La conclusion de ses reflexions, qui lui déroberent quelques heures de sommeil, fut donc, d'ordonner sur le minuit, qu'on lui amenat deux des Ministres prisonniers, sans les maltraiter. It les reçût fort bien; & comme il ne vouloit pas qu'ils pussent lui attribuer le mauvais traitement qu'on leur avoit fait, il leur dit: Qu'il avoit dessein de les mettre en liberté: & pour leur témoigner qu'ils la recevoient uniquement de sa main, qu'ils pouvoient afsurer leur Prince, qu'il travailleroit au plutôt qu'il lui seroit possible, à lui envoyer leurs compagnons qui étoient entre les mains des Caciques; & qu'il feroit tout ce qui seroit le plus avantageux à son service, afin de les abliger à reconnoître leur faute, & les réduire à son obsissance : parce qu'il souhaitoit la paix, & qu'il vouloit meriter par son respect & par ses actions, toute la civilité qui lisi étoit due, comme Ambassadeur & Ministre d'un tres-grand Prince. Les Mexicains n'osoient se mettre en chemin, de

du Mexique. Livre II. crainte que les Caciques ne les fissent ruer, ou remettre en prison; & Cortez fut obligé de leur donner une escorte de Soldats, qui les conduisirent à la rade, où étoient ses vaisseaux, avec ordre au Commandant, de les faire mener dans un esquif hors des limites de la Province de Zempoala. Les Caciques vinrent au point du jour voir le General, fort alarmez & affligez, de ce que deux de leurs prisonniers s'étoient échapez. A cette nouvelle Cortez témoigna de la surprise & du cha-Il blâma la négligence des Indiens', & prit cette occasion pour commander en présence des Caciques, que les autres Ministres de Motezuma fullent menez à la flotte. Il dit qu'il se chargeoit de les garder: & ordonna aux Capitaines des vaisseaux de les bien traiter, & de les divertir autant qu'ils pourroient. C'est ainsi qu'il se conserva la confiance des Caciques, sans perdre celle de Motezuma, dont le pouvoir si reveré & si redoutable entre les Indiens, lui paroissoit tres-considerable. Il voulut donc, afin de prendre des mefures fur tout, soutenir le parti des revoltez, sans s'y engager trop avant, & aussi sans perdre de vûë les occasions qui pouvoient l'obliger à s'y jetter; Içachant fort bien ajuster les desseins qu'il se proposoit, avec le secret qui leur étoit necessaire, & qu'un habile General doit aller au devant de tous les accidens, & leur ôter par la prévoyance, la force qu'ils peuvent tirer de la surprise & de la nouveauté.

### CHAPITRE X.

Les Caciques de la montagne viennent a sûrer Cortez de leur obéissance, & lui offrir leurs troupes. On fortifie la Ville de Vera-Cruz, où l'on reçoit une nouvelle Ambassade de la part de Motezuma.

E bruit de la douceur des Espagnols, & du bon traitement qu'ils faisoient à leurs Alliez, se répandit bien-tôt par toute cette contrée. Les Caciques de Zempoala & de Quiabissan donnerent des avis certains à leurs Confederez, du bonheur dont ils jouissoient; publiant qu'ils se trouvoient affranchis de toute sorte de tributs, & en possession d'une entiere liberté, sous la protection d'une Nation invincible, qui penetroit jusqu'aux plus secrettes pensées des hommes, & dont l'espece paroissoit fort elevée au dessus d'eux. Ces discours coururent par tout, & furent encore augmentez par la renommée, dont le langage sert toujours de commentaire à la verité, qu'elle mêle souvent avec l'exageration. Deja on disoit publiquement dans toutes les Bourgades de ces Indiens, que leurs Dieux étoient arrivez à Quiabissan, d'où ils lançoient des foudres contre Motezuma: & cette imagination se conserva long-tems entre ces Peuples, dont la veneration, fondée sur ce faux principe, contribua beaucoup à la facilité de cette conquête. Cependant ils ne s'éloignoient pas entierement de la verité, en regardant comme envoyez du Ciel, des hommes qui par un decret admirable de sa Providence, venoient pour être les instrumens de leur salut éternel: Et il y a

du Mexique. Livre II. 167 beaucoup d'apparence que leur imagination, toute rude & toute grossiere qu'elle étoit sur ce sujet, sur neanmoins éclairée alors de quelque lumiere que le Ciel leur envoya, en faveur de leur bonnefoi.

Cette opinion qu'on avoit des Espagnols fit un si grand bruit, & le nom de liberté est si doux à ceux qui se croyoient opprimez, qu'en peu de jours on vid à Quiabissan plus de trente Caciques. Ils commandoient aux Peuples qui habitent les montagnes à la vûë de Quiabislan. Ces Indiens, appellez Totonagues, avoient plusieurs Bourgades fort peuplées. Leur langage & leurs coûtumes étoient bien differentes de celles des autres Peuples de cet Empire. Ceux-ci étoient extrêmement robustes, endurcis à la fatigue, & propres à faire de bons soldats. Les Caciques venoient offrir leurstroupes & leur obéissance, & firent le serment de fidelité & d'hommage au Seigneur des Espagnols, en la forme qu'on le leur proposa, dont on dresla un Acte autentique reçû par le Greffier du Conseil. Herrera soutient que le nombre des Soldats qu'ils offrirent alloit au de là de cent mille; mais Bernard Diaz n'en dit rien, & on n'eut point d'occasion d'assembler ni de compter leurs forces. On ne doute point que le nombre n'en fût grand,.. ce Païs étant extrêmement peuplé d'hommes aisez à soulever contre Motezuma; sur tout, ceux des montagnes, portez naturellement à la guerre, & qui n'étoient assujettis à son Empire que depuispeu de tems.

Aprés cette espece de conféderation, les Caciques se retirerent en leurs Provinces, prêts à suivre les ordres de Cortez. Alors ce General se réfolut de donner une assiette sixe à la Ville de Vera-Cruz, qui jusqu'à ce tems-là avoit été, pour ainsi dire, errante avec l'armée qui la composoit, quoiquelle en sût distinguée par les

fonctions qu'elle faisoit à part. L'assiette de la Ville fut choisie en une plaine; entre la Mer & Quiabislan, à demie-lieuë de ce Bourg. La qualité de la terre sembloit convier à faire ce choix, par sa fertilité, l'abondance de ses eaux, & la beauté des arbres qu'elle portoit, propres à fournir commodément le bois necessaire aux bâtimens. On creusa les fondemens de l'enceinte, en commençant par l'Eglise. Les Officiers de la Ville se partagerent, assistez de tout ce qu'il y avoit de Charpentiers & de Massons, qui avoient néanmoins place de Soldats: & avec le secours des Indiens de Zempoala & de Quiabissan, qui travailloient avec autant d'adresse & d'ardeur que les Espagnols, on éleva les maisons de basse architecture, qui avoit plus d'égard au couvert qu'à la commodité. L'enceinte de la muraille fut bien-tôt achevée, & faite de mortier; rempart suffisant contre les armes des Indiens, & qui soutient fort bien en ce Pays-là, le nom de fortification, qu'on lui donna. Tous les Commandans travaillerent à l'ouvrage, de la main, & des épaules même. Le General ne s'en exempta pas, croyant que le succez de cette fondation rouloit sur son compte, & n'étant point satisfait de quelques legeres marques de diligence, que plusieurs Commandans croyent suffire pour donner exemple.

Cependant on recevoit à Mexique les premiers avis de l'entrée des Espagnols à Zempoala. On assuroit qu'ils avoient été accueillis favorablement par le Cacique, dont on tenoit la sidelité fort suspecte, & les Peuples peu obérssans. Cette nouvelle émût Motezuma jusqu'a ce point, qu'il proposa d'assembler ses forces, & de marcher en personne, pour châtier cette insolence des Zempoales, soumettre toutes les autres Nations des montagnes, & prendre viss les Espagnols, que

101

du Mexique. Livre II. 159

victimes au sacrifice solemnel dont il vouloit re-

mercier ses Dieux.

On commençoit à préparerce qui étoit necessaire pour cette expedition, lorsqu'on vid arriver à la Cour les deux Intendans que Cortez avoit renvoyez de Quiabissan, qui firent leur rapport des avantures de leur prison, publiant qu'ils étoient redevables de leur libarté au General des Etrangers, qui les avoit fair escorter jusqu'en un endroit, d'où ils pûssent se rendre en sûreté à la Cour, afin de témoigner l'inclination qu'il avoit à la paix, & à rendre service à l'Empereur: celebrant d'ailleurs, la douceur & l'honnêteré de leur liberateur, par de si grands éloges, qu'il étoit aisse de juger qu'ils avoient conçû autant de respect pour Cortez, que de crainte pour les Caciques qui les avoient pris.

Cette nouvelle fit prendre d'autres mesures. La colere de Motezuma s'appaisa, on cessa les préparatis de la guerre, & on en revint à la voie de la négociation, tentant par une nouvelle Ambassa de la négociation, tentant par une nouvelle Ambassa de la résolution. Le Prince prit ce temperament d'autant plus aisément, que son orgueil & sa colere n'essacoient point le souvenir des marques du couroux du Ciel, ni des réponses de les Idoles, qu'il regardoit comme des présages funestes à son entreprise, ou du moins qui l'obbligeoient à disserer la rupture; gouvernant sa crainte de maniere, qu'elle parsit aux hommes un esse de sa prudence, & aux Dieux un témoi-

gnage de son respect.

Les Ambassadeurs de Mexique arriverent au camp des Espagnols, justement comme on achevoit de fortisser la nouvelle Ville de Vera-Cruz. Ils amenoient avec eux, deux ensans cousins de Motezuma, gouvernez par quatre anciens Caci-

Tome I. P

Histoire de la Conquête 170 ques, qui les assistoient de seur conseil, & les honoroient par leur respect. Leur cortége étoit magnifique; & ils apportoient un régale de diverses pieces d'or, de plumes, de coton, qui valoit bien deux mille pistoles. Le discours des Ambassadeurs fut: Que le grand Empereur de Motezuma ayant appris la désobéissance de ces Caciques, & leur insolence, poussée jusqu'à prendre & maltraiter ses Ministres, avoit mis sur pied une armée formidable , pour venir en personne châtier ces criminels : mais qu'il avoit suspendul'effet de cette résolution, pour ne se voir pas obligé de rompre avec les Espagnols , dont il souhaitoit l'amitié, & dont il avoit sujet d'estimer le commandant, & de lui témoigner sa reconnoissance des soins qu'il avoit pris, de lui renvoyer ses deux Serviteurs en les tirant d'une fi rude prison. Que l'offre qu'il lui avoit faite, d'en user avec la même generosité à l'égard des autres, avoit été reçûe de sa part avec une extrême confiance. Neanmoins, qu'il ne pouvoit s'empecher de se plaindre amiablement, de ce qu'un homme si brave & si raisonnable pouvoit s'accommoder à vivre entre des revoltez, dont l'insolence croissoit à l'ombre de ses armes. Qu'appuyer la hardiesse des traîtres, étoit à peu prés la même chose qu'approuver la trahison. C'est pourquoi l'Empereur lui demandoit qu'il s'éloignat du Pays, afin qu'il y put faire tomber le châtiment que des rebelles meritent. Que l'amitie qu'il lui portoit l'obligeoit encore à lui donner un avis; Qu'il ne songeât pas à venir à sa Cour, cause de la grandeur des obstacles & des perils qu traversoient cette entreprise. Ils s'étendirent sur cet te derniere consideration, avec une abondance d raisons qui avoient toûjours l'air mysterieux : & l'on voyoit bien que c'étoit-là le principal artic de leur instruction. Cortez fit de grands honneurs à ces Ambassa

deurs, & témoigna qu'il estimoit beaucoup la s

du Mexique. Livre II. chesse du présent. Avant que de faire réponse; il commanda qu'on amenat les quatre Intendans prifonniers, qu'il avoit eu la précaution de faire venir. Ils le remercierent du bon traitement qu'on leur avoit fait sur les vaisseaux : & le General les remit entre les mains des Ambassadeurs, afin de les disposer par cette action, à lui donner une audience favorable. Aprés quoi il leur dit : Que par la liberté qu'il donnoit aux Ministres de Motezuma, la faute des Caciques de Zempoala & de Quiabisan devoit être expiée, & lui fort heureux de trouver cette occasion de signaler son zele pour l'Empereur, és lui donner ce premier témoignage de son obéissance. Qu'il avonoit de bonne-foi, que la prise des Intendans avoit été une action trop hardie, quoiqu'elle se put excuser par la violence de ces Ministres, qui non contens des tributs ordinaires dus à sa Couronne, demandoient de leur propre autorité vingt Indiens, destinez à mourir miserablement dans leurs sacrifices. Qu'une si cruelle proposition étoit un abus qui ne pouvoit être toleré par les Espagnols, enfans d'une autre Religion, plus amie de la pieté & de la nature Qu'il se sentoit extrêmement obligé à ces Caciques, qui lui avoient accordé de fort bonne grace une retraite sur leurs terres, lorsque Teutile & Pilpatoé, qui gouvernoient ces Provinces, l'avoient abandonné si incivilement, en pechant contre les devoirs de l'hospitalité Gle droit des gens, sans ordre de leur Prince, qui n'approuveroit pas leur procedé. Qu'il lui en donnoit seulement avis, parce que n'ayant en vue que la paix, il ne cherchoit point à aigrir les choses par ses plaintes. Que le Pays & les Montagnes des Totonagues ne feroient aucun mouvement contraire au service de Motezuma, & que lui même ne le permettroit pas, parce que ces Caciques étoient ses amis, & ne mépriseroient point ses ordres. C'est pourquoi il se trouvoit obligé d'interceder pour eux, afin que l'Empereur

Histoire de la Conquête
leur pardonnât ce qu'ils avoient fait contre ses Ministres: n'ayant d'ailleurs point de tort, a'avoir resû & logé son armée. Qu'iln'avoit rien à répondre
au reste de leur harangue: mais lorsqu'il auroit le
bonheur de se trouver aux pieds de l'Empereur, on
connoîtroit les motifs & l'importance de son Ambassade. Que les obstacles & les perils qu'ils lui répresentoient, n'auroient pas le pouvoir de le détourner
de ce dessein; parce que les Espagnols bien loin de
connoître la peur, sentoient redoubler leur courage
& leur ardeur à la vûë des dangers, ayant appris
dés leur ensance à les assenters. A chercher la gloire au milieu de ceux qui sont les plus redoutables

C'est ainsi que Cortez répondit aux Envoyez de Mexique, en des termes qui découvroient assez sa fermeté; & l'adresse qu'il avoit, de soûtenir & d'accroître toûjours l'estime & la réputation. Il renvoïa les Ambassadeurs, fort riches de toutes ces bagatelles que l'on fait en Castille, avec un présent plus magnisique, mais de même espece,

pour leur Prince.

On remarqua aisément le chagrin qu'ils avoient, de n'avoir pû obtenir que l'armée se retirât de dessus les terres de l'Empire, ce qui étoit l'unique but de leur négociation. Cependant leur envoi donna une tres-haute estime à Cortez & aux Espagnols, entre ces Peuples. Ils crurent que ce General devoit être quelqu'un de leurs Dieux, & mê. me des plus puissans, puisque Motezuma, dont l'orgueil dédaignoit de plier le genouil dans les Temples même, le recherchoit avec tant de soumission; & sollicitoit son amitié par des présens; qui dans leur imagination n'étoient gueres moins que des sacrifices. Il résulta de cette idée, qu'ils perdirent une gra ide partie de la crainte qu'ils avoient de leur Prince, & qu'ils se donnerent aux Espagnols avec plus de soûmission; & jusqu'à cette haute extravagance, tout fut necessaire, pour rendu Mexique. Livre II. 173 dre possible un ouvrage si admirable, entrepris sur de si foibles sondemens: Dieu permettant ces chosses, asin que ce dessein ne parût pas n'attendre son succez que d'un miracle, ou qu'il ne vînt à se déscrier par la temerité.

#### CHAPITRE XI.

Les Zempoales trompent Cortez, en lui faisant prendre les armes contre les Habitans de Zimpazingo, qui étoient leurs ennemis. Cortez les oblige à faire la paix, & soumet cette Province.

Velque tems aprés le Cacique de Zempoala vint à Vera-Cruz, accompagné de quelques Indiens des plus considerables, qu'il amenoit comme pour êtretémoins de la proposition qu'il vouloit faire. Il dit à Cortez: Que l'occasion se présentoit de proteger & de défendre le Pays qui lui appartenoit, parce que des troupes de l'Armée de Mexique s'étoient emparées de Zimpazingo, Place forte, éloignée de deux soleils, d'où ils faisoient des courses sur ses Sujets, pour ruiner les moissons, & faire d'autres hostilitez, par où ils sembloient vouloir commencer à se venger. Le General se trouvoit engagé à soûtenir les Zempoales, afin de conserver son credit & son honneur. Il crut donc, qu'il lui seroit honteux de laisser impunie cette hardiesle des Mexicains; & qu'en cas que ce fut un détachement de leur armée, il seroit bon de leur imprimer de la terreur, qui feroit perdre le courage aux autres Soldats de leur Nation. Sur quoi il résolut de marcher en personne à cette faction, ou il s'embarqua un peu legerement, parce qu'il ne connoissoir pas encore & les déguilemens, & les

menteries de ces Peuples, qui ont un penchant naturel & invincible à ce vice. Correz s'arrêta donc au vrai-semblable, sans chercher à penetrer le vrai; & il offrit au Cacique, de marcher avec son armée, pour châtier ces ennemis qui troubloient le repos de ses alliez. Il ordonna qu'on lui tînt prêts des porte-saix Indiens, afin de porter le bagage, & conduire l'arrillerie. Ainsi aprés avoir reglé l'ordre de sa marche, le General prit la route de Zimpazingo, suivi de quatre cens Soldats Esoagnols. Le seste sur laissié pour désendre la Ville de Vera-Cruz.

En passant à Zempoala, les Espagnols trouverent deux mille Indiens de guerre, que le Cacique avoit mis sur pied pour servir sous le General en cette expedition. Cette troupe étoit partagée en quatre escadres ou compagnies, avec leurs Chefs, leurs enscignes, & leurs armes; suivant leur discipline militaire. Correz lui sçût sort bon gré de sa prévoyance & de son seconts: & quoiqu'il cût fait comprendre au Cacique qu'il n'avoit pas besoinde ses Soldats, pour une entreprise de si peu de consequence; il les laissa venir à tout hazard: faisant valoit cette permission, comme s'il ne l'eût accordée que pour leur faire partager l'honneur de la victoire.

L'armée passa la nuit en des maisons à trois lieuës de Zimpazingo; & le lendemain, à trois heures aprés midi, on découvrit la Ville, sur le haut d'une colline détachée de ces montagnes, entre des rochers qui cachoient une partie des bâtimens, & qui menaçoient de loin d'un accez tresdifficile. Les Espagnols commencerent neaumoins à surmonter la sierté de ces rochers, avec beaucoup de fatigue, parce qu'ils craignoient de tomber en quelque embuscade; ce qui les obligeoit à doubler les rangs, ou à désifier, suivant que le terrein le permettoit, pendant que les Zempoales, ou plus legers, ou moins embarassez dans ces sentiers,

du Mexique. Livre II.

s'avancerent avec une impetuosité qui auroit pu pass'er pour valeur, quoiqu'elle ne sut en esser qu'un desir de se venger, & de voler. Les troupes de l'avantgarde étoient de ja dans la Ville, lorsque Cortez leur manda qu'ils sissent alte, a sin d'atten-

dre ses gens.

Il s'avança sans resistance jusqu'aux portes, où il déliberoit d'attaquer la place en même-tems par plusieurs endrosts, lorsqu'il en sortit huit Sacrisicateurs fort âgez, qui dirent qu'ils cherchoient le General de cette armée. On les mena en sa présence, où ils firent de profondes soumissions: on n'entendoit sortir de leur bouche que des sons pitoyables, qui sans avoir besoin d'interprêtes, ne marquoient que des protestations d'obéissance. Leur habit, ou leur ornement, étoit une mante noire, dont le bord traînoit à terre, repliée en haut à l'entour du col, en sorte qu'il en sortoit par derriere une piece en forme de capuchon, dont ils se couvroient la tête. Les cheveux qui leur descendoient jusques sur les épaules, étoient horriblement mêlez, & endurcis par le sang des hommes qu'ils immoloient dans leurs sacrifices, & dont par une étrange & abominable superstition, ils conservoient les taches sur leur visage & leurs mains, qu'il ne leur étoit pas permis de laver ; vrais Miniftre de ces sales & impures Divinitez, dont l'ordure se découvroit par cette affreuse difformité.

Ils commencerent leur harangue, en demandant à Cortez: Par quelle resistance, on par quel crime les pauvres Habitans de cette innocente Ville avoient merité le châtiment & l'indignation de ces braves gens, si fameux par toutes ces Provinces, par la réputation de leur clemence & de leur douceur. Le General répondit: Qu'il n'avoit pas desseur de faire tort aux Habitans de cette Ville; mais qu'il prétendoit châtier les Mexicains qui s'en étoient emparez, & qui en faisoient des sorties pour

P iiij.

Histoire de la Conquête 176 ravager les terres de ses amis. Les Indiens repliquerent : Que les troupes de Mexique qui étoient en garnison à Zimpazingo, s'étoient retirées par une espece de fuite, lorsqu'on publia la nouvelle de la prise des Ministres de Motezuma à Quiabistan. Que s'il avoit été poussé à leur faire la guerre par la persuasion des Indiens qui l'accompagnoient, il devoit sçavoir que les Zempoales étoient leurs ennemis : Qu'ils l'avoient surpris, en feignant ces irruptions des Mexicains, afin de le rendre l'instrument de leur vengeance, par la ruine de Zimpazingo... Le discours de ces Sacrificateurs avoit un air de verité, que le trouble & les méchantes excuses de ceux qui commandoient les Zempoales découvrirent aisement; & Cortez ressentit leur imposture, comme un affront fait à ses armes. Il ne se chagrinoit pas moins de sa simplicité, que de la malice des Indiens: cependant sa raison se portant à ce qui étoit le plus necessaire en cette occasion, il commanda d'abord à Christophle d'Olid & à Pierre d'Alvarado, d'aller avec leurs compagnies ramasser tous les Indiens qui s'étoient avancez dans la Ville, & qui étant gorgez de pillage, avoient presque tous fait quelque butin considerable, en or ou en meubles, & enchaîné plusieurs prisonniers. Les deux Capitaines amenerent tous ces pillards à l'armée, chargez honteusement de ce qu'ils avoient dérobé. Les miserables qu'ils avoient dépouillez les suivoient, chacun reclamant son bien par de hauts cris; en sorte que le General, pour les satisfaire & les consoler, fit détacher sur le champ tous les prisonniers, & donner le butin aux Sacrificateurs, afin qu'ils prissent le soin de le rendre à ceux à qui il appartenoit. Aprés quoi il fit venir les Chefs des Zempoales, qu'il reprit publiquement de leur insolence, en des termes rudes & facheux ; en leur déclarant : Qu'ils avoient merité la mort, pour l'avoir obligé par un crime pudu Mexique. Livre II.

nissable, à conduire son armée asin d'exercer leur vengeance. Sur quoi les Capitaines Espagnols, qui étoient avertis, vinrent tous lui demander la grace de ces coupables; ce qu'il leur accorda pour cette sois, aprés avoir sait assez de resistance, asin d'encherir-la faveur singuliere qu'ils tenoient de sa bonté: quoiqu'en esset il n'osat pas les châtier alors par la rigueur, comme ils le meritoient; jugeant qu'on retient bien plus sûrement les nouveaux amis par les voies de la douceur, que par celles de la justice.

Cette action augmenta beaucoup l'estime & le credit de Cortez entre les peuples de l'un & de l'autre Cacique. Il commanda aux Zempoales de s'éloigner de Zimpazingo, où il entra avec les Espagnols, au bruit des acclamations de tous les Habitans, qui publioient qu'ils devoient la vie & la liberté au General des Etrangers. Le Cacique, suivi de plusieurs autres de cette contrée, le visita dans son quartier, avec un grand apreil: & ils lui jurerent tous une amitie inviolable; offrant de lui obéir, & de reconnoître pour leur Prince le Roy d'Espagne, dont le nom, aimé & reveré entre les Indiens, leur donnoit une extrême passion de devenir ses Sujets: & l'horreur qu'ils avoient alors pour la tyrannie de Motezuma, fut un puissant motif pour leur inspirer ces sentimens.

Avant que de partir, Cortez voulut accommodes les differens que ces Indiens avoient avec ceux de Zempoala. La jalousie des Caciques sur les bornes de leurs Provinces, & sur la jurisdiction, avoir fait naître ces disserens, qui avoient passe jusques dans le cœur de leurs Sujets, & les entretenoit dans une haine qui donnoit lieu à des hostilitez reciproques. Cortez dressa une espece de traité de paix, qu'il proposa au Cacique de Zimpazingo; & prenant sur soi l'agrément.

Histoire de la Conquête de celui de Zempoala; il termina toutes leurs querelles, & les rendit amis. Aprés quoi il reprit la route de Vera-Cruz; aïant fortifié son parti par l'alliance de ces nouveaux Caciques, & appaisé entre ses alliez, une division qui pouvoit être préjudiciable au service qu'il en attendoit. Ainsi il ne laissa pas de tirer un grand avantage de cette entreprise, qu'il n'avoit pas concertée d'abord avec la prudence : & c'est le fruit que cette vertu sçait recueillir de l'erreur même où elle tombe quelquefois, & qui sert au moins à lui faire connoître sa foiblesse; puisqu'il arrive souvent que toutes les mesures qu'elle ajuste avec tant de soin, demeurent dans la premiere region des êtres. C'est ainsi que l'Espagnol s'explique, & ce qu'on appelle en François, la simple speculation.

### CHAPITREXII.

Les Espagnols retournent à Zempoala où ils viennent à bout d'abattre les Idoles, après quelque resistance de la part des Indiens: Et le principal Temple de la Ville est changé en une Eglise de la tres-sainte Vierge.

E Cacique de Zempoala attendoit le General à quelques maisons qui n'étoient pas éloignées de son Bourg, & ces maisons étoient fournies, par l'ordre du Cacique, de toutes sortes de vivres & de rafraichissemens pour l'armée. Il avoit cependant beaucoup d'inquiétude & de honte, de ce que la sourbe avoit éclaté à sa confusion. D'abord il voulut s'excuser; mais Cortez ne le permit pas, & lui dit: Que tout son chagrin

da Mexique. Livre II. sur ce sujet étoit dissipé, & qu'il ne souhaitoit que l'amendement, l'unique satisfaction qui soit due aux pechez pardonnez. De là ils allerent au Bourg, où le Cacique avoit préparé un autre présent, de huit filles parées fort gallamment, entre lesquelles étoit sa cousine, qu'il destinoit au General, afin qu'il lui fist l'honneur de l'épouser. Les autres étoient pour les Capitaines; à qui le General devoit les distribuer comme il lui eût plû; afin , disoit l'Indien , que les liens de l'amitié qu'ils avoient contractée entre-eux, fussent encore plus étroitement serrez par ceux du sang. Cortez lui témoigna, Que les marques de son affection en de sa bonne volonté leur étoient tres-acreables; mais qu'il n'étoit pas permis aux Espagnols d'épouser des femmes qui n'étoient pas de leur Religion: qu'ainsi il differoit de les recevoir, jusqu'à ce qu'elles fussent Chrétiennes. Il prit encore cette occasion pour le presser d'abandonner le culte des Idoles, parce qu'un homme ne pouvoit être parfaitement son ami, lorsqu'il lui étoit contraire sur un point si. essentiel. Comme le General avoit trouvé beaucoup de raison en cet Indien, il avoit entamé ce discours, avec quelque confiance de le convaincre & de le réduire: mais le Cacique étoit si mal disposé à recevoir la lumiere de l'Evangile, & à sentir la force de la verité, qu'il osa bien prendre la défense de les fausses Divinirez, sur la vaine présomption qu'il tiroit de la force prétenduë de son raisonnement, qui chagrina bien-tôt Cortez; en sorte que le laissant emporter au zele de la Religion, il lui tourna le dos avec quelque sorte de mépris.

Une de leurs plus grandes fêtes arriva juftement en ce tems-là; & les Zempoales s'affemblerent dans le plus celebre de leurs Temples, le plus fecretement qu'ils purent, à caufe des Espagnols. En ce lieu ils firent un sacrifice d'hommes, qu'ils immolerent par les

mains de leurs Prêtres, qui faisoient cette horrible fonction avec les ceremonies que l'on rapportera en un autre endroit. On vendoit ces miserables victimes par pieces, que les Indiens achetoient & recherchoient comme une viande sa crée : le ragoût n'étant pas moins bestial & moins abominable que la dévotion. Quelques Espagnols, qui virent par hazard cette éxécrable boucherie, en eurent tant d'horreur, qu'ils en donnerent avis à leur General. Sa colere éclata d'abord, par l'émotion qui parut sur son visage. Les raisons qu'il croyoit avoir de conferver ses alliez, cederent à la consideration d'un devoir plus juste & plus pressant: & comme la colere est une passion toujours impetueuse, quand même elle est conduite par la raison, il ne pût retenir les menaces qui lui échaperent dans le premier emportement. Copendant il sit prendre les armes à tous les Espagnols; & ayant commandé qu'on amenat le Cacique & les principaux Indiens qui l'accompagnoient, il marcha avec eux & toute sa troupe en ordre de combat, vers cet abominable lieu, qu'ils appelloient leur Temple.

Les Ministres des sacrifices parurent à la porte; & comme ils avoient des soupçons de ce qui leur devoit arriver, ils pousserent des cris effroyables, à dessein d'appeller le Peuple au secours de leurs Dieux. Au même-tems on vid quelques troupes d'Indiens armez, que ces Sacrificateurs avoient apostez à tout évenement, ainsi qu'on l'apprit depuis: car ils sçavoient que les Espagnols avoient pénetré le mystere de leur sacrissce, ce qui leur donnoit de la crainte. Le nombre des Indiens, qui s'étoient saisse de toutes les avenues, s'augmentoit considerablement; mais le General, qui n'avoit jamais l'esprit plus présent qu'en ces occasions, sit crier par Marine. du Mexique. Livre II.

Qu'à la premiere fléche qui seroittirée, il seroi égorger le Cacique & tous ses Courtisans, qu'il tenoit en son pouvoir; & puis qu'il lâcheroit la main à ses soldats pour châtier cette insolence par le ser spar le seu. Cette menace sit trembler tous les Indiens; & le Cacique tremblant encore plus que les autres, cria de toute sa force: Qu'on mit bas les armes, & qu'on se retirât. Cet odre sur execute avec tant d'empressement, qu'il sut aise de consoitre que les Indiens étoient trop heureux, de saire passer pour obéissance ce qui n'étoit qu'une

veritable crainte. Cortez demeura avec ce Cacique & les Indiens de sa suite, qui par son ordre amenerent les Sacrificateurs. Il leur fit un discours contre l'Idolatrie, avec une éloquence au dessus de la militaire. D'abord il leur ôta la crainte dont il les voyoit saisis, en les rassurant par des termes qui ne marquoient que de la douceur & de l'humanité, voulant les persuader par la raison, sans employer la violence. Il leur témoigna, Combien les erreurs où il les voyoit plongez, lui donnoient de compassion. Il se plaignit, de ce qu'étant ses amis, ils refusoient de suivre son conseil en une affaire de cette importance. Il leur fit connoître qu'il ne cherchoit en cela que leur bien & leur avantage: Et aprés leur avoir touché le cœur par ses caresses, il passa aux raisons qui pouvoient convaincre l'entendement. Il leur rendit sensibles les abus énormes de leur fausse Religion: & aprés avoir exposé la verité presque en forme visible, il leur dit enfin : Qu'il avoit résolu de ruiner tous ces simulacres du Demon; & que s'ils vouloient executer par leurs propres mains un si saint ouvrage, il leur en seroit éternellement obligé. Il voulut alors leur persuader de monter les degrez du Temple pour aller abattre les Idoles; mais ils ne répondirent à cette proposition,

que par des cris & par des larmes : jusques-la, que s'étant tous jettez à terre, ils protesterent: Qu'ils se laisseroient plutôt hacher en mille pieces, que de mettre la main sur leurs Dieux. Cortez ne voulut pas insister davantage sur un point qui leur faisoit tant de peine : il commanda des Soldats pour en faire l'execution; & ils y travaillerent de si bon courage, qu'en un moment on vid sauter en pieces, du haut en bas des dégrez, la principale Idole & toute sa suite, accompagnée des Autels mêmes, & de tous les detestables instrumens de ce culte impie. Les Indiens virent ce débris avec beaucoup d'émotion & d'étonnement. Ils se regardoient, comme s'ils eussent attendu à tous momens le châtiment que le Ciel devoit faire de cette action : mais comme ils virent le Ciel fort tranquille, ils tomberent bientôt dans les mêmes pensées des Indiens de Cozumel, car voyant leurs Divinitez en pieces, sans qu'elles eussent ni la force ni le pouvoir de se venger, ils cesserent de les redouter, & mépriserent leur foiblesse, comme le monde reconnoît par la ruine de ses Puissances, combien il étoit abusé lorsqu'il en faisoit les objets de son adoration.

Cette experience rendit les Zempoales plus dociles, & plus sonmis aux ordres du General : parce que s'ils avoient jusqu'alors consideré les Espagnols comme des hommes d'une espece fort aux dessus de la leur, ils se trouvoient maintenant obligez d'avouer qu'ils étoient encore au dessus de leurs Dieux. Cortez sçachant ce qu'il avoit acquis d'autorité sur leurs esprits par cette execution, leur commanda de netroyer le Temple; ce qu'ils sirent avec tant de joye & de zele, qu'ils jetterent au seu toutes les picces de leurs Idoles, afin de faire voir qu'ils en étoient entierement desabusez. Le Cacique ordonna à ses Architec-

du Mexique. Livre I I. tes de laver les murailles du Temple, afin d'en effacer toutes ces funestes taches du sang des hommes sacrifiez; qui en faisoient le plus bel ornement. On leur donna ensuite une couche de ce gez si blanc & si brillant, dont ils se servoient pour embellir leurs maisons; & on y bâtit un Autel, où l'image de la tres-sainte Vierge fut placée, parée d'une grande quantité de fleurs, & de quelques lumieres. Le jour suivant on y celebra le saint Sacrifice de la Messe, avec toute la solemnité que le tems & le lieu purent permettre. Plusieurs Indiens assisterent à nos ceremonies: mais avec plus d'admiration que d'attention, encore que quelques-uns se missent à genoux, voulant imiter autant qu'ils pouvoient la dévotion des Espagnols.

On ne put les instruire à fond des principes de nôtre Religion, parce qu'il falloit plus de tems pour combattre leur ignorance & leur grossiereté, & que Cortez vouloit aussi commencer par la Cour de Motezuma, à soumettre cet Empire à la Foi. Cependant on les laissa dans des sentimens de mépris pour leurs Idoles, & de respect pour l'Image de la tres-sainte Vierge; offrant de la prendre pour leur Patrone, asin d'obtenir par son intercession l'assistance du Dieu des Chrétiens, dont ils reconnoisson déja le pouvoir par les essets, ou par quelques rayons de cette lumiere naturelle qui sussit pour connoître le mieux, & pour sentir la force de ces secours dont Dieu afsiste toutes les creatures rai-

fonnables.

Onne doit pas oublier ici la pieuse résolution d'un Soldat Espagnol, qui se voyant sont âgé, voulut demeurer seul entre ces Indiens mal reduits, afin d'avoir soin de la sainte Image, couronnant la fin de sa vie par ce saint emploi. Il se nommoit Jean de Torres; Cordoue étoit sa Pa-

184 Histoire de la Conquête trie: & l'action de ce Soldat, où la valeur avoir encore sa part, merite de passer avec son nom à la posterité.

## CHAPITRE XIII.

L'armée retourne à Vera-Cruz. On dépêche des Envoyez à l'Empereur Charles V. pour l'informer de tout ce qu'on avoit fait. Cortez appaise une autre sédition, par le châtiment de quelques mutins; & prend la résolution de faire échouer ses vaisseaux contre la côte.

Es Espagnols partirent de Zempoala, qui Les Espagnois partiteir de Lempon, que fut appellé quelque tems après la Nouvelle Seville; & comme ils arrivoient à Vera-Cruz, un petit vaisseau vint mouiller à la rade, où la flotte étoit sur les ancres. Il venoit de l'Isle de Cuba, sous le commandement du Capitaine François de Saucedo, né à Medina de Rioseco. Louis Marin, qui fut depuis Capitaine pendant la conquête de Mexique, accompagnoit Saucedo; & ils amenoient dix Soldats, un cheval & une jument, ce qui passa pour un secours considerable en cette conjoncture. Aucun de nos Auteurs n'a rapporté le sujet de leur voyage : & il est vrai-semblable qu'ils étoient partis de Cuba dans le dessein de chercher Cortez, & de s'attacher à sa fortune; ce qu'on juge sur la facilité dont ils se joignirent à son armée. On apprit par cette voie, que le Gouverneur Diego Velasquez continuoit à menacer Cortez; avec une chaleur d'autant plus violente, qu'il étoit nouvellement enfié par le titre d'Adelantado de certe Isle, ayant

du Mexique. Livre II. reçû des Lettres qui lui donnoient un plein pouvoir de découvrir & de peupler. Il avoit obtenu. ces avantages par l'intrigue d'un de ses Chapelains qu'il avoit envoyé à la Cour, faire valoir ses services & ses prétentions : & sa nouvelle dignité le rendoit fier & inexorable, étant persuadé que l'accroissement de son autorité étoit un titre de la justice de ses plaintes. Cortez apprit cette nouvelle avec assez d'indifference, au moins à l'exterieur; n'ayant d'ailleurs l'esprit occupe que de la grandeur & de l'importance du dessein qu'il se proposoit : neanmoins il jugea qu'il étoit à propos de se hâter de rendre compte au Roy de ce qu'il avoit fait pour y parvenir. Il prit sur ce sujet des mesures avec les Officiers de Vera-Cruz, afin d'écrire à Sa Majesté au nom de la Ville, & rendre à ses pieds les hommages de ce nouvel établissement. Ils lui faisoient un détail sort exact, des succez de cette entreprise, & des Provinces qui étoient déja soumises à son obéissance; de la richesse, de la fertilité & de l'abondance de cenouveau Monde, & de ce qu'on y avoit avancé en faveur de la Region. Ils ajoûterent un projet de l'ordre qu'ils s'étoient proposé de suivre, pour reconnoître le fond de l'Empire de Motezuma. Le General pria instamment les Officiers du Confeil Souverain, d'appuyer principalement sur la valeur & la constance des Soldats Espagnols qui l'accompagnoient, sans oublier l'injustice & la violence du procedé de Velasquez, laissant d'ailleurs le champ libre à chacun, de parler de sa personne suivant ce qu'ils en pensoient, Ce n'étoit pas tant un effet de sa modestie que de la confiance qu'il avoit en son merite plus qu'en ses paroles mêmes; outre qu'il sçavoit bien que ses louanges ne perdroient rien dir prix qui leur étoit dû, en passant par leurs mains : Tome I.

136

quoi qu'on ne choque point la bien-séance en parlant de ses propres actions, lorsqu'on ne sort point des termes de la verité, sur tout en la profession des armes, où l'on pratique des vertus plus sinceres, & qui se trouvent assez bien recompensées, lorsqu'on ne leur dérobe pas la gloire de leur nom.

La lettre fut dressée dans toutes les formes; & la conclusion étoit une tres-humble supplication de la Ville & de l'armée, à sa Majesté de nommer Hernan Cottez Capitaine General de cette expedition, sans aucune dépendance de Diego Velasquez, & d'autoriser par ses Lettres le titre que la Ville & l'Armée lui en avoient accordé, sous le bon plaisir de sa Majesté. Cortez écrivit à part des lettres, qui contenoient à peu prés les mêmes choses, hors qu'il s'expliquoit plus fortement sur l'esperance qu'il avoit de réduire cet Empire à l'obéssiance de sa Majesté, sur les moyens qu'il se proposoit, de combattere la puissance de Motezuma par ses Sujets mêmes, revoltez contre sa tyrannie.

On choisit pour porter ces dépêches à la Cour, les Capitaines Alonse Hernandez. Portocarrero, & François de Montexo. Il fut résolu au Conseil, qu'ils porteroient tout l'or & les joyaux rares ou précieux qu'ils avoient entre leurs mains, tant des présens de Motezuma, que des dons ou rançous des autres Caciques. Tous les Officiers, & les Soldats mêmes, cederent de bon cœur chacun sa part, afin d'augmenter le régale : & quelques Indiens s'offrirent volontairement à faire le voyage, pour être présentez au Roy, comme des premices de ces nouveaux Sujets qu'on lui acqueroit. Le General envoya un présent à part pour son pere, par un soin tres dique de se trouver entre ceux qui occupoient alors son esprit. On équipa en diligence le meilleur

du Mexique. Livre II. 187 vaisseau de l'Armée, dont on donna la condui-

de l'embarquement fut marqué au seizième de Juillet 1519. & ils mirent à la voile, aprés avoir invoqué l'assistance Divine dans leur voïage, par une Messe solemnelle du Saint Esprit. Ils avoient un ordre précis de prendre leur route droit en Espagne, par le canal de Bahama, sans toucher en aucune maniere à l'Îsse de Cuba, où les bizarreries de Velasquez étoient pour eux un

écueil redoutable. Au même tems, qu'on préparoit ce qui étoit necessaire pour ce voyage, quelques Soldats & quelques Matelots, gens qui ne connoissent gueres les loix de la reconnoissance, firent une nouvelle brigue pour s'enfuir par Mer, & aller avertir Velasquez des lettres & du présent que l'on envoyoit au Roi, au nom de Cortez. Leur intention étoit de prévenir le départ des Envoyez, afin que Velasquez ent le tems de croiser sur leur passage, & de prendre le vaisseau qui les portoit. Pour cet effet ils avoient gagné les matelots d'uns autre navire, & fait provision de vivres & de munitions: mais il arriva que la nuit même qu'ils devoient executer leur dessein, un des conjurez s'en repentit. Cet homme se nommoit Bernardin de Coria. Comme il alloit avec les autres pour s'embarquer, l'horreur du crime le frappa si vivement, qu'il se déroba d'eux, & vint en donner avis au General. D'abord il courut au remede, & disposa toutes choses avec tant de diligence &: de secret, que tous les complices furent saissi dans le vaisseau même, sans qu'ils pussent desavouer leur crime. Il parut à Cortez digne d'une punition exemplaire; puisqu'il ne trouvoit plus de sureré en sa clemence. Le procez dura peu; &c. on jugea à mort deux Soldats, qui furent executez comme principaux auteurs de cette conspira-

Qij

188 tion. Deux autres furent condamnez au fouet & & on pardonna à tout le reste, comme à des gens qui avoient été surpris & trompez ; ce fut le prétexte dont Cortez se servit, afin de n'être pas obligé de se défaire de tous les coupables. Neanmoins il fit encore couper un pied au principal matelot du navire destiné à la fuite des conjurez: supplice extraordinaire, qui parut conforme à la necessité où il se trouvoit, de faire en sorte que le tems ne pût effacer le souvenir du crime, qui avoit merité une si rude punition; la memoire en ces occasions, ayant besoin du sécours des yeux, parce qu'elle retient à regret les especes qui blessent l'imagination.

Bernard Diaz del Castillo, suivi par Herrera, dit, qu'un Ecclesiastique nommé Jean Diaz se trouva embarassé en cette conjuration; & que le respect de son caractere lui sauva la peine qu'il meritoit. Le même respect pouvoit l'exemter de cette notte injurieuse; dautant qu'il est certain que dans la lettre que Cortez écrivit à l'Empereur, dattée du trentième Octobre 1520. & dont nous devons la connoissance à Jean-Baptiste Ramusio, ce General ne dit pas un mot du Prêtre Diaz, quoi qu'il nomme tous les complices de cette mutinerie: Ainsi, ou le crime qu'on lui impute n'est pas veritable, ou la même raison qui obligeoit Cortez à le cacher, nous doit engager

à ne le pas croire.

Le jour que la sentence fut executée contre les coupables, Correz accompagné de quelques-uns de ses amis , alla à Zempoala , ayant l'esprit fort agité par les differentes reflexions qu'il faisoit sur l'état présent de ses affaires. La hardiesse de ces mutins lui donnoit de terribles inquiétudes : il la consideroit comme un retour des émotions qu'il croyoit avoir dislipées, & comme l'intincelle d'un feu mal éteint. Il se voyoit presse d'avancer vers

du Mexique. Livre II. Mexique avec son armée : ce qui pouvoit le jetter dans la necessité de mésurer ses forces avec celles de Motezuma : entreprise trop forte pour être tentée avec des troupes pleines de soupçons & de division. Il songeoit à subsister encore quelques jours avec ces Caciques, qui lui étoient affectionnez : à faire quelques expeditions de peu d'importance, pour donner de l'occupation à son Armée; & à jetter plus avant dans le Pays de nouvelles Colonies, qui pussent se donner la main avec celle de Vera-Cruz: cependant il trouvoit par tout de grandes difficultez. Enfin ces differentes agitations déterminerent son esprit à une action, qui fit particulierement éclater la grandeur de son ame, & la vigueur de son courage. Il prit la résolution de se défaire de sa flotte, en mettant ses vaisseaux en pièces; afin des'assurer par cette voie de tous ses Soldats, & de les obliger à vaincre, ou à mourir avec lui : outre l'avantage qui lui en revenoit, d'augmenter ses troupes de plus de cent hommes, qui faifoient les fonctions de Pilotes & de matelots. Il communiqua ce dessein à ses confidens; & par leur moyen, & celui de quelques présens qu'il répandit à propos, il disposa les choses en sorte, que les matelots mêmes publierent tous d'une voix, que les vaisseaux couloient à fond sans remede, étant entr'ouverts par le sejour qu'ils avoient fait dans ce port, & par la mauvaise qualité de l'eau. Leur rapport fut suivi d'un ordre que le General donna, & qui parut l'effet d'un soin tres-necessaire, de mettre promtement à terre les voiles, les cordages, les planches, & tous les ferremens qui pouvoient. encore servir : aprés quoi il leur commanda de faire échouer sur la côte tous les gros vaisseaux, sans reserver que les esquis; , pour l'usage de la pêche. La conduite & l'execution d'un dessein

si hardi, a été mise avec justice au rang des plui grands exploits de cette conquête; & on aura peine à en trouver une de cette sorce, dans toute la vaste étenduë de l'Histoire ancienne & moderne.

Justin rapporte qu'Agatocles, Roy ou Tyran de Sicile, ayant débarque ses troupes sur les côtes d'Afrique, fit brûler les vaisseaux qui les avoient portez, afin d'ôter à ses soldats la ressource qu'ils croioient trouver dans une retraite. Polyene a celebré la memoire de Timarque Capitaine des Etoliens, par un trait d'une pareille résolution : & Fabius Maximus nous a laissé encore un pareil exemple, entre les autres stratagêmes qui l'ont fait passer pour le plus habile Capitaine de son siècle, au moins si nous devons ajoûter plus de foi au rapport de Frontin, qu'au silence de Plutarque, qui ne dit rien de cette action. Quoi que l'exemple en ces occasions n'ôte rien à la gloire de l'exploit, si nous considerons Cortez suivi d'une poiguée de gens, en comparaison des nombreuses Armées que les autres conduisoient, en un Pays beaucoup plus éloigné & moins connu, sans esperance de secours ; entre des Nations barbares , redoutables par la ferocité de leurs mœurs & de leurs coûtumes, & aïant en tête un Tyran si fier & si puissant, nous trouverons que son action sut soûtenuë d'une résolution encore plus ferme & plus heroïque: & en laissant à ces grands Capitaines la gloire d'être les originaux, parce qu'ils l'ont précedé, nous accorderons à Cortez celle de les avoir surpassez en marchant sur leurs traces.

On a peine à souffrir que Bernard Diaz, avec sa maniere ordinaire, où l'on doute s'il n'entre point autant de malice que de sincerité, se produsse comme un des principaux Conseillers de cette grande action, usurpant sur Cortez la gloire de l'avoir imaginée. Nous autres, dit-il, qui étions de se amis, lui conseillames de ne laisser aucun vais-

du Mexique. Livre II. IST seau dans le port, mais de les faire échouer sur la côte. Cet Auteur n'avoit pas bien concerté sa plume avec sa vanité, puisqu'il ajoûte aprés quelques lignes: Il avoit déja pris la résolution de faire échouer les navires; mais il vouloit qu'elle parût venir de nous. Ainsi Diaz ne peut s'applaudir que d'un conseil, qui arriva aprés une résolution formée. La maniere dont Herrera notte cette execution, est encore moins supportable, puisqu'il assure, Que les soldats demanderent qu'on se défist de la flotte; & qu'ils y furent animez & poussez par la finesse de Cortez : ( il se sert de ce terme ) afin. de n'être pas tout seul obligé à payer les navires, & que toute l'Armée entrât en cette obligation. Il n'y a gueres d'apparence que Cortez se trouvât alors en état ni en lieu de craindre, que Velasquez lui fist un procez sur ce sujet; & cette pensée n'a aucune liaison avec les hauts desseins dont son esprit étoit entierement rempli. Si Herrera a pris cette imagination de Bernard Diaz, qui peut l'avoir forgée dans la crainte de payer sa part des navires brilez, il pouvoit la mépriser, comme une suite de ses murmures, qui ordinairement ont une tache d'interêt. Que si c'est une conjecture de cet. Historien, qui a crû signaler son habileté à penétrer le fond des actions qu'il rapporte, il devoit considerer qu'il les dépouille de toute leur autouté, par la bassesse des motifs qu'il leur attribuë & qu'il peche contre les regles de la proportion, en faisant produire de grands effets par de petites causes.



#### CHAPITRE XIV.

Cortezétant prêt à partir, est averti qu'il paroissoit des navires à la côte. Il va à Vera-Cruz, & fait prendre sept Soldats de la flotte de François de Garay. On semet en marche : & l'Armée, après avoir beaucoup soussert en passant les montagnes, entre dans la Province de Zocothlan.

E débris de la flotte affligea quelques soldats, qui se rendirent neanmoins à la raison, tant par l'exemple des mutins que l'on avoit châtiez, que par les discours de ceux qui avoient des sentimens plus justes. On ne parla donc plus que du voyage de Mexique; & Cortez assembla son Armée à Zempoala. Elle étoit composée de cinq cens fantassins, de quinze cavaliers, & de six pieces d'artillerie. Il laissa cent cinquante hommes & deux chevaux en garnison à Vera-Cruz, & pour Gouverneur Jean d'Escalante, brave soldat, vigilant, & des plus attachez à ses interêts. Il ordonna fort précisément aux Caciques ses Alliez, d'obéir en son absence au Gouverneur, & de le relpecter comme une personne à qui il laissoit toute son autorité: d'avoir soin de fournir des vivres, & des hommes pour travailler au bâtiment de l'Eglise, & aux fortifications de la Ville, dont il prenoit un soin extrême, non pas tant par la crainte de quelque mouvement de la part des Indiens du voisinage, que sur le soupçon de quelque insulte de celle de Diego Velasquez.

Le Cacique de Zempoala tenoit deux cens Ta-

mence

du Mexique. Livre I I. nenes prêts à porter le bagage, & quelques troupes pour joindre à l'armée. Le General en choiit seulement quatre cens hommes, entre lesquels ly avoit quarante ou cinquante Nobles Indiens, les plus considerez en ce Païs-là: & quoiqu'il es traitat des ce moment comme des Soldats, I les conduisoit en effet comme des ôtages, qui ui répondoient de la sûreté de l'Eglise qu'il laisoit à Zempoala, des Espagnols qui demeuroient Vera-Cruz, & d'un jeune Page qu'il avoit laisé auprés du Cacique, afin de lui faire apprenre la langue du Mexique, & servir de Truchenent en cas de besoin. En quoi on peut remarquer comment sa prévoyance s'étendoit sur tout e qui étoit possible, quoique fort éloigné. Tout étoit disposé pour commencer la marhe, lorsqu'il arriva un Courier dépêché par Esalante, qui donnoit avis au General, qu'il y voit des vaisseaux à la côte, qui ne vouloient oint se déclarer, quoiqu'on leur eût fait des sinaux de paix, & toutes les diligences ordinaies en ces occasions. Un incident de cette conseuence n'étoit pas à négliger : aussi Cortez partà l'heure même, avec quelques-uns de ses Ofciers, pour aller à Vera-Cruz; laissant la conuite de l'armée à Pierre d'Avarado, & à Gouzade Sandoval. Lorsqu'il arriva à la Ville, un de es vaisseaux paroissoit à l'ancre, à une distance onfiderable de la terre, & peu de tems aprés, on écouvrit sur la côte de la Mer quatre Espagnols, ui s'approcherent sans aucun soupçon, faisant onnoître qu'ils cherchoient Hernan Cortez. Un de ces hommes étoit l'Ecrivain du vaisseau; les autres venoient pour être témoins d'une finification qu'ils prétendoient faire à Cortez, 1 nom de leur Capitaine. Ils l'avoient par écrit, elle contenoit : Que François de Garay Gouvereur de l'Iste de la Jamaique, ayant ordre du Roy Tome I.

194 Histoire de la Conquête ne découvrir & de peupler, avoit équipé trois navires, montez par deux cens soixante Espagnols, sous le Capitaine Alonso de Pineda, & pris posses

sion de ce Pays du côté de Panuco: É que comme il étoit prét d'établir une Colonie auprés de Naothlan, à douze ou quatorze lieuës du côté du Ponent, ils le lui intimoient, É lui demandoient qu'il n'éten-

tendit point ses Colonies de ce côté là

Le General répondit à cet Ecrivain : Qu'il ne Seavoit ce que c'étoit, que requêt es & significations; Eque cette matiere ne devoit point se traiter par des procedures. Que son Capitaine vint le trouver, & qu'ils ajusteroient ensemble toutes leurs prétentions, puisqu'ils étoient tous Sujets d'un même Prince ; & qu'ils devoient s'affifter réciproquement, lorsqu'il y alloit de son service. Il leur dit de s'en retournes avec cette réponse: mais comme ils n'en vouloient rien faire, & qu'au contraire l'Ecrivain s'emportoit avec peu de respect, disant, Qu'il répondi en forme à sa signification ; le General le fit artêter, & se cacha avec ses gens, derriere quelque dunes ou petites montagnes de sable, dont toute certe côte est couverte. Il y passa toute la nuit & une partie du jour suivant, sans que le vaisseau fist aucune manœuvre, ne paroissant avoi d'autre dessein, que celui d'attendre le retou de ses envoyez: ce qui obligea Cortez à tente par quelque stratagême, s'il ne pourroit poin attirer à terre ceux qui étoient sur ce navire Pour cet effet il commanda qu'on dépouillat le prisonniers, & que quatre Soldats revêtus d seurs habits, s'avançassent au bord de la Mer, dessein d'appeller les gens du vaisseau, en fai sant signe de leurs capes. L'effet de ce stratage me fut, que quatorze ou quinze hommes arme d'arquebutes & d'arbalête, vinrent dans un esquis mais comme les Soldats travestis se retiroient o peur d'être connus, & qu'ils se cachoient le vi du Mexique. Livre I I.

sage en répondant à la voix de ceux qui les appelloient, ces hommes n'oserent pas débarquer; & on ne pût en prendre que trois, qui étant plus hardis ou moins sages que les autres, avoient descendu à terre. Les autres se retirerent au navire, que cet accident obligea à lever les ancres, & à suivre sa route. Cortez avoit apprehendé d'abord, que ces vaisseaux ne fussenr envoyez par Velasquez : ce qui l'auroit contraint de retarder son voyage: mais il ne s'embarassa pas des prétentions de Garay, qui pouvoient s'ajuster plus aisément, avec le tems. Ainsi il revint à Zempoala, avec beaucoup moins d'inquiétude, & quelque profit, puisqu'il amenoit sept Soldats à son armée; un Espagnol étant d'un si grand prix en cette conjoncture, que ces sept furent reçus avec une extrême joie, & considerez comme une

grande recruë.

Tout le monde se mit en état de partir; & le General fit son ordre pour la marche. Il donna l'avant-garde; aux Espagnols; & les Indiens eurent l'arriere-garde, sous le commandement de Mamegi, Teuche, & Tamelli Caciques de la Montagne. Les plus robustes entre les Tamenes furent chargez de la conduite de l'artillerie : les autres portoient le bagage. Le General détacha des coureurs, ou bateurs d'estrade, pour reconnoître devant soi ; & l'armée marcha suivant cer ordre, le seizieme Aoust de l'année 1519. Elle fut reçûë avec joie à Jalapa, Socochima: & Techucia, oû elle prit ses premiers logemens, & dont les Peuples étoient dans nôtre alliance. On jettoit parmi ces Indiens pacifiques quelques semences de nôtre Religion, non pas tant pour les instruire de la verité, que pour leur donner des soupçons des erreurs dont ils étoient abusez. Le General les voyant si dociles & si bien disposez, étoit d'avis qu'on plan-

tat une Croix en chaque Bourg qui se trouveroit sur le passage de l'armée, afin de les accoûtumer au moins à reverer ce signe de nôtre salut; mais le Pere Olmedo & le Licentié Diaz
s'y opposerent, en lui remonttant, Que ce seroit
une temerité, de consier la Croix à des Barbares
mal instruits, qui pouroient la traiter avec indignité, ou peut-être la mettre au rang de leurs Idoles,
s'ils avoient pour elle une veneration superstiteuse,
sans savoient pour elle une veneration superstiteuse,
sans savoie le mystere qu'elle répresentoit. La proposition de Cortez étoit une marque de pieté; &
c'en sut une de bon sens, de se rendre à la raison

san aucune resistance.

On passa de ces Bourgs dans les chemins tresrudes de la montagne, qui fut une des premieres fatigues de ce voyage. Les Soldats y souffrirent beaucoup, étant obligez à traverser durant trois jours des montagnes desertes, par des sentiers étroits, & bordez de precipices. il fallut passer l'artillerie avec des machines, & à force de bras : mais ce qui fatiguoit le plus, étoit un tems desesperé, par un froid cuisant, & des pluies continuelles. Les pauvres Soldats, sans pouvoir élever une seule barraque, passoient les nuits couverts seulement de leurs armes, marchant toujours pour s'échauffer, & obligez à chercher du soulagement dans le travail. Pour comble de misere les vivres manquoient, & leur courage s'abatoit avec leurs forces. Lorsqu'on arriva au haut de la montagne, ils trouverent un Temple, & quantité de bois : mais ils ne s'y arrêterent pas , parce qu'ils découvrirent des habitations de l'autre côté, où les Soldats coururent avec empressement, comme au remede de leurs maux. Ils y trouverent en effet assez de commoditez, pour leur faire oublier ce qu'ils avoient enduré de misere.

La Province de Zocothlan commençoit de cet

du Mexique. Livre I I. endroit : elle étoit fort peuplée & d'une grande étenduë, & le Cacique demeuroit dans la Ville, qui donnoit son nom à tout ce Pays, assise dans une vallée qui bornoit la montagne de ce côtélà. Cortez l'informa de son arrivée & de ses desleins, par deux Indiens qu'il lui envoya, & qui revinrent aussi-tôt avec une réponse favorable. Peu de tems aprés on découvrit la Ville, d'une vûë magnifique, & qui occupoit une grande étenduë de plaine. Ses tours & ses maisons brilloient de loin par leur blancheur éclatante: & parce qu'un Soldat Portugais la compara à Castilblanco en Portugal, ce nom lui demeura pour quelque tems. Le Cacique, fort bien accompagné, vint au devant du General, & lui fit beaucoup de civilitez, mais qui parurent forcées, & où l'artifice avoit plus de part que la volonté. L'accueil qu'il fit à l'armée fut desagreable ; le logement incommode, les vivres fort médiocres: & on reconnut à tout, le peu de goût qu'ils premient à leurs nouveaux hôtes. Neanmoins Corez dissimula le sujet qu'il avoit de se plaindre, & retint le ressentiment de ses Soldats, de peur d'aarmer ces Indiens pacifiques, & de ruiner la connance qu'il vouloit leur donner; puisqu'il n'avoit dessein que de passer plus avant, en conservant la éputation de son armée, qu'il ne vouloit pas ugmenter par des exploits si peu considerables.



### CHAPITRE XV.

Le Cacique de Zocothlan rend une seconde visite à Cortez, & exagere la grandeur & la puissance de Motezuma. On prend la résolution d'aller à Tlascala, & on est instruit à Xacazingo, des Peuples de cette Province, & de la forme de leur Gouvernement.

E jour suivant, le Cacique accompagné d'un grand corrège de ses parens & de ses domestiques, fit une seconde visite à Cortez. Cet Indien . appelle Olinleth, étoit un homme d'un tres-bons sens, Seigneur d'une Province fort peuplée, & tenant le premier rang entre tous les autres Caciques qui étoient ses voisins, & qui avoient pour lui une grande veneration. Le General le reçût avec tout l'éclat dont il soûtenoit ordinairement ses actions de ceremonie; & la visite eut quelque chose de singulier. Après cette sorte de complimens que la civilité demande, sans faire tort à la gravité, le General croyant trouver en ce Cacique, comme en tous les autres, un espritaigni & disposé à la plainte, lui demanda s'il étoit sujet du Roy de Mexique : à quoy l'Indien repartit brusquement: Y a-t'il quelqu'un sur la terre qui ne soit vassal ou esclave de Motezuma? La bruiquerie de cette réponse faite en maniere d'interrogation, pouvoit émouvoir Cortez; mais il sçût si bien se posseder', qu'il repliqua en souriant : Qu'on connoissoit fort peu le monde à Zocothlan, puisque lui & ses compagnons étoient Sujets d'un Empereur & puissant, qu'il avoit plu sieurs Princes

du Mexique. Livre II. bour vassanx, plus grands que Motezuma. Le Cacique ne parut point déconcerté par cette proposicion: & sans entrer en dispute sur la comparaison, il crut qu'il suffisoit de faire connoître la grandeur de son Prince, sans attendre qu'on lui fist des questions sur ce sujet. Il dit donc d'un ton grave : Que Motezuma étoit le plus puissant Prince dont on eut la connoissance dans le Monde qu'ils habitoient. Que l'on ne pouvoit ni conserver, ni retenir dans sa memoire le nombre des Provinces soumises à son Empire. Qu'il tenoit sa Cour dans une Ville inaccessible, fondée dans l'eau, entourrée de lacs, & dont les entrées n'étoient ouvertes que par des digues ou chaussées, coupées en plusieurs endroits par des pont-levis sur des ouvertures par où les eaux de ces lacs se communiquoient. Il exagera les immenses richesses de son Prince, la force de ses armes, & sur tout le malheur de ceux qui ne lui obeissoient pas ; puis qu'ils ne servoient qu'à augmenter le nombre des victimes destinées à ses sacrifices : étant certain que plus de vingt mille hommes de ses ennemis, ou de ses rebelles, étoient immolez tous les ans sur les Autels de ses Dieux. Il n'ajoutoit rien à la vetité, que la maniere passionnée dont il la produisoit. L'on reconnoissoit au ton de sa voix même, les influences de Motezuma; & que cet étalage de grandeur & de puissance visoit plus à donner de l'épouvante, que de l'admiration. Cortez n'eut pas de peine à pénétrer le fond de la pensée de l'Indien : il crut qu'un peu de vivacité étoit necessaire pour renverser tout l'appareil de ce pompeux raisonnement. Il répondit donc au Caci-

que: Qu'il étoit déja informé de l'Empire & des grandeurs de Motezuma ; & que si cet Empereur n'eût été qu'un Prince mediocre, lui qui parloit , ne feroit pas venu d'un Pays si éloigné , lui offrir l'amitié d'un autre Prince encore plus grand que lui. Que son Ambassade étoit pacifique ; & que les ar=

mes qui étoient entre les mains de ceux qui l'accompagnoient, ne servoient qu'à donner plus d'autorité à sa légation, & non pas à faire aucune violence: Mais qu'il vouloit bien que Motezuma & tous les Caciques de son Empire, scussent qu'il désiroit la paix fans craindre la guerre, parce que le moindre de ses Soldats seroit capable de défaire une armée de leur Empereur. Qu'il ne tireroit jamais l'épée, si on ne l'attaquoit: mais du moment qu'elle sera hors du fourreau, je mettrai, dit-il, à feu & à sang tout ce qui se présentera devant moi. La nature produira des monstres en ma faveur, & le Ciel lancera ses foudres, puisque je viens pour soûtenir sa cause, en corrigeant vos vices, é les erreurs de vôtre Religion, 🖒 ces mêmes sacrifices du sang humain, que vous rapportez comme une des grandeurs de vôtre Roi. Il se leva en ce moment, pour rompre la visite; & se tournant vers ses Soldats: Mes amis, dit-il, voila ce que nous cherchons ; de grands perils , & de grandes richesses : Celles-ci établissent la fortune, & les autres la réputation. Ce petit discours rabatit l'orgueil des Indiens, & releva le courage des Espagnols; puisqu'il ne disoit aux uns & aux autres, que ses veritables sentimens, sans aucune façon: car du moment qu'il eut entrepris cette conquête, Dieu remplit son cœur d'une fermeté si grande, que sans mépriser, ou ne pas connoître les plus dangereuses occasions, il y entroit avec la même confiance, que s'il eût été le maître des évenemens.

Les Espagnols demeurerent cinq jours à Zocothlan; & l'on, vid bien que le Cacique avoit pour eux une autre consideration: les vivres arrivoient en plus grande abondance, & les regales ne manquoient point à ses hôtes. La réponse de Cortez lui tenoit au cœur, & l'avoit jetté sur des résexions chagrines & inquiétes; qu'il tiroit de son propre sond, & qu'il communiqua depuis au Pere Olmedo. Il consideroit que ceux

du Mexique. Livre II. qui osoient s'attaquer au grand Motezuma, ne paroissoient pas des hommes bien raisonnables: mais il jugeoit d'ailleurs, qu'ils devoient être plus que des hommes, pour parler de ses Dieux avec tant de mépris. Il joignit à cette consideration, la difference de leurs visages; la nouvelle façon de leurs armes & de leurs vêtemens; & l'obéissance que les chevaux leur rendoient. Il lui sembloit encore, que les Espagnols avoient une certaine superiorité de raison, en ce qu'ils proposoient contre l'inhumanité de leurs sacrifices, l'injustice de leurs loix, & cette brutale licence qu'ils donnoient à la senfualité; si dereglée entre ces Barbares, qu'ils la poulloient julqu'aux derniers outrages, contre la nature même. Sa raison tiroit de tous ces principes, des consequences qui le portoient à croire qu'ils étoient conduits par quelque Divinité: car il n'y a point d'esprit si borné, qu'il ne connoisse la laideur du vice ; soit que la volonté l'embrasse, ou que la coûtume le déguise. Neanmoins la crainte de la puissance de Motezuma possedoit ce Cacique jusqu'à ce point, qu'encore qu'il reconnût & qu'ils avouat le pouvoir que ces considerations avoient sur son esprit, if n'osoit encore se donner aucune liberté. Il se contenta donc de fournir les choses necessaires à la subsistance des troupes: & comme il craignoit de faire connoître sa richesse, il parut fort reservé à faire des présens; & sa plus grande liberalité fut, de quatre filles esclaves qu'il donna au General pour faire du pain, & de vingt Indiens Nobles, qu'il offrit pour servir de guides à l'armée. On disputa sur le chemin que l'on devoit choisir pour la marche. Le Cacique proposoit la Province de Cholula, abondante & peuplée, dont les Habitans, plus portez au trafic qu'à la guerre, ivreroient un passage sûr & commode aux El-

202

pagnols. Il conseilloit au General, avec beaucoup d'ardeur, d'éviter de prendre la route de Tlascala , disant : Que ces Peuples avoient des inclinations fi farouches & fi sanguinaires, qu'ils faisoient consister tout leur bonheur, à se défaire des ennemis. Neanmoins les Indiens qui commandoient les troupes de Zempoala, dirent en secret à Cortez: Qu'il se défiat de ce conseil, parce que Cholula étoit une Ville fort peuplée, de gens traîtres és de peu de foi ; & que les armées de Motezuma logeoient ordinairement en cette Ville, en dans les Bourgs qui en dépendoient. Qu'il y avoit de l'apparence que le Cacique vouloit les engager en quelque peril, & que son intention n'étoit pas droite ; puifqu'encore que la Province de Tlascala fut grande & remplie de Peuples guerriers, ils étoient alliez & amis des Totonagues & des Zempoales, qui servoient dans ses troupes, & toujours en guerre contre Motezuma. Que ces deux raisons devoient lui persuader que le passage seroit plus asseuré par cette Province : & que les Espagnols ne paroîtroient point étrangers à ces Peuples, étant en la compagnie de leurs alliez. Le General approuva leur raisonnement, & trouvant qu'il étoit plus juste de se sier à des Indiens qui étoient ses amis, qu'à un Cacique si attaché à Motezuma, ilordonna qu'on prît le chemin de Tlascala. On découvrit en peu de tems les frontieres de cette Province, qui bornoit celle de Zocothlan; & on n'eut aucune rencontre considerable aux premiers logemens. Il courut ensuite quelque bruit de guerre; & l'on apprit enfin que toute la Province étoit en armes, & qu'on faisoit un mistere de la cause de ce mouvement : ce qui obligea Cortez à faire alte en un lieu medioorement peuplé, appellé Xacazingo, afin de s'informer à loisir des motifs de cet armement.

Tlascala étoit alors une Province extrêmement peuplée, & de plus de cinquante lieuës de circuit.

du Mexique. Livre II. Son terrein inegal s'éleve presque par tout en plufieurs collines, qui semblent naître de cette chaîne de montagnes qu'on appelle maintenant la grande Cordeliere. Les Bourgs, dont les maisons étoient plus solides que belles, occupoient le haut de ses collines, où ces peuples s'étoient logez, tant afin de tirer avantage de la nature de cette situation contre leurs ennemis, qu'afin de laisser les plaines libres pour la culture. Au commencement ils avoient été gouvernez par des Rois, jusqu'à ce qu'une guerre civile leur fist perdre l'inclination qu'ils avoient à l'obeissance, & secouer le joug. Mais comme tous les Peuples incapables de se gouverner par eux-mêmes, sont ennemis de la soûmission, jusqu'à ce qu'ils ayent éprouvé les inconveniens de la liberté; ceux-ci reduifirent enfin leur Etat à une forme de République, & choisirent ainsi plusieurs Princes, pour se défaire d'un seul. Ils partagerent donc leurs Bourgades en une espece de Cantons. Chacun nommoit quelque personne des plus considerables, qui alloient resider à Tlascala: & de tous ces Deputez on formoit le corps d'un Senat, dont ils suivoient les décisions. Exemple remarquable du Gouvernement Aristocratique entre des Barbares, qui doit rabatre quelque chose de la fierté des maximes de nôtre Politique. En cet état ils s'étoient maintenus contre la puissance des Empereurs de Mexique: & ils se trouvoient alors au plus haut point de leur gloire; parce que les tyrannies de Motezuma avoient augmenté le nombre de leurs alliez, & jetté dans leur parti les Otomies, Peuple barbare entre les Barbares mêmes: mais extrémement recherché pour la guerre, où ils confondoient la valeur & la ferocité. Cortez pleinement informé de ces circonstances, & ne voulant rien negliger, résolut d'envoyer quelqu'un vers cette Republique, afin de faciliter

le passage à son armée. Il donna cette commission à quatre Indiens Zempoales, des plus habiles & des plus Nobles; & il les instruissir presque mot à mot, par l'organe de Marine & d'Aguilar, du discours qu'ils devoient faire dans le Senat: en sorte qu'ils l'apprisent par cœur. Il les choissiente eu re ceux qui lui avoient proposé la marche par Tlascala asinqu'ils eussent toûjours leur conseil en vûë, & qu'ils s'interressassent dans le succez de la négociation.

# CHAPITRE XVI.

Les Envoyez de Cortez vont à Tlascala. La manière dont on y recevoit les Ambassadeurs; & ce qui se passe dans le Senat sur le sujet de la paix qu'on leur esffre de la part des Espagnols.

Es Indiens Envoyez de Cortez partirent aussi-tôt, revêtus de toutes les marques de leur dignité. Ces marques étoient une mante ou cape de coton, bordée d'une frange tressée avec des nœuds. Ils portoient à la main droite une seche fort large, les plumes en haut; & au brasgauche une grande coquille en maniere de bouclier. On jugeoit du sujet de l'Ambassade, par les plumes de la fleche. Les rouges annonçoient la guerre, les blanches marquoient la paix; comme les Romains distinguoient par differens simboles, leurs Feciales & leurs Herauts, qui portoit le caducée. Les Ambassadeurs Indiens étoient connus & respetez sur les passages, à la vûë des marques que l'on a dit: mais ils ne pouvoient s'écarter des chemins Royaux de la Province par où ils passoient, à peine de perdre leur droit de jurisdiction & de

du Mexique. Livre I I. 205 ranchife; privileges facrez entre ces Peuples, qui observoient religieusement cette espece de foi publique que la necessité a inventée, & dont le droit

les gens a fait une de ses loix.

Les Zempoales entrerent dans Tlascala avec cet quipage, qui marquoit leur caractere. Du moment qu'il fut reconnu, on les conduisit à la Caloisca, lieu destiné pour le logement des Ambassaleurs. Le lendemain le Senat s'assembla dans une grande salle, où ils tenoient le Conseil, les Senaeurs étoient assis suivant le rang de leur ancienneté, sur des tabourets assez bas, faits d'un bois extraordinaire, & d'une seule piece. Ils les nomnoient Yopales. D'abord que les Ambassadeurs parurent, tous les Senateurs se leverent à demi le leurs sieges, & les reçurent en affectant une ertaine moderation dans leurs civilitez. Les Zempoales tenoient leurs fleches élevées, & avoient a tête couverte de leurs capes, ce qui marque une grande foumition selon leurs ceremonies. Aprés ivoir fait la reverence au Senat, ils s'avancerent gravement jusqu'au milieu de la salle, où ils se etterent à genoux, attendant sans lever les yeux, qu'on leur donnât la permission de parler. Alors le olus ancien des Senateurs leur ayant ordonné d'exoliquer le sujet de leur Ambassade, ils s'assirent ur leurs jambes, & celui qui portoit la parole, comme le plus éloquent, fit ce discours.

Noble Republique, braves & puissans Tlascalteques; le Seigneur de Zempoala, & les Caciques de la Montagne, vos amis & vos alliez, vous salluent: & aprés vous avoir souhaité une recolte abondante & la mort de vos ennemis, ils vous sont savoir, qu'ils ont vû arriver en leur Pays, du côté de l'Orient, des hommes invincibles qui semblent être des Dieux qui ont passé la Mer sur de grands Palais, & qui portent dans leurs mains le grands Palais, & qui portent dans leurs mains le tennerre & la foudre, armes dont le Ciel s'est re-

206

servé l'usage. Ils sont les Ministres d'un Dien superieur aux nôtres, qui ne peut souffrir ni la tyrannie, ni les sacrifices du sang des hommes. Leur Capitaine est Ambassadeur d'un Prince tres-puissant, qui étant poussé par le devoir de sa Religion, désire de remedier aux abus qui regnent en notre Pays; & aux violences de Motezuma. Cet homme, aprés avoir délivré nos Provinces de l'oppression qui les accabloit, se trouve obligé à suivre le chemin de Mexique par les terres de vôtre Republique, & souhaite de scavoir en quoi ce Tyran vous a offensez, afin de prendre la défense de vôtre droit comme du sien propre, Gde la mettre entre les autres sujets qui justifient ses prétentions. La connoissance que nous avons de ses bons desseins, & l'experience que nous avons faite de sa bonté, nous ont obligez à le prevenir, pour vous demander, & vous exhorter de la part de nos Caciques & de toute leur ligue, que vous receviez ces Etrangers comme les Bienfaicteurs & les Alliez de vos Alliez; & de la part de leur Capitaine, nous vous declarons qu'il vient avec un efprit pacifique, qui ne demande que la liberté du paflage sur vos terres, aprés que vous serez persuadez qu'il ne désire que vôtre avantage, & que ses armes sont les instrumens de la justice & de la raison; qu'elles soûtiennent la cause du Ciel; que ceux qui les portent recherchent la paix & la douceur naturellement & par inclination, & n'usent de riqueur que contre ceux qui les offensent par leurs crimes, ou qui les provoquent. Alors les quatre Zempoales le leverent sur leurs genoux; & aprés avoir fait une profonde inclination, ils se rassirent comme ils l'étoient durant la harangue.

Les Senateurs confererent entr'eux durant quelques momens; aprés quoi un de l'assemblée dir aux Ambassadeurs, au nom du Senat : @w'il recevoit avec toute sorte de gratitude la proposition des Zempoales & des Totonaques, dont on estimoit l'allian-

du Mexique. Livre II. se:mais que pour faire une réponse juste au Capitaine de ces Etrangers, cela demandoit une plus mûre deliberation. Sur quoi les Ambassadeurs le retirerent à leur logis, & on ferma les portes de la salle, afin d'examiner à loi sir les inconveniens & les avantages de la proposition que les Ambassadeurs avoient faite de la part des Espagnols. Tous les Senateurs tomberent d'accord de l'importance de cette affaire, qui demandoit toute leur attention ; ensuite les avis furent paragez, & ce parrage fit naître de grandes contestations. Les uns soutenoient que l'on devoit accorder le passage aux Etrangers: les autres vouloient qu'on leur fist la guerre; afin, disoient-ils, de s'en défaire une bonne fois. Il y eut encore un troisième avis, qui étoit de leur défendre le passage sur leur terres, en leur faisant sçavoir qu'on ne s'y opposeroit pas hors des limites de la Province. Cette diversité d'opinions dura quelque-tems ? chacun crioit, sans rien conclure, jusqu'à ce que Magiscatzin, le plus ancien & le plus venerable du Senat, prit la parole : & ayant obtenu audience, la tradition rapporte qu'il s'expliqua en ces termes : Nobles és vaillans Tlascalteques, vous seavez bien qu'aux premiers siécles de nôtre établissement, nos Sacrificateurs connurent par revelation, qui pafse encore maintenant pour un des points de nôtre Religion, qu'une Nation invincible viendroit quelques jours, des Regions Orientales du monde que nous habitons. Que cette Nation auroit un Empire si absolu sur les élemens, qu'elle fonderoit des Villes mouvantes sur les eaux, & qu'elle se serviroit du feu & de l'air pour soumettre la terre : & quoi que les personnes de bon sens n'aient jamais crû qu'ils dussent être des Dieux , ainsi que le vulgaire ignorant se le persuade, neanmoins la même tradition nous apprend, que ces hommes paroitroient descendus du Ciel; & qu'ils seroient si vaillans, qu'un

208

seul en vaudroit mille des nôtres, & si genereux, qu'ils n'auroient point d'autre vue que celle de nous faire vivre selon la justice & la raison. Je ne puis vous dissimuler que mon esprit n'ait été agité, par la conformité que je trouve en ces caracteres, avec ce qu'on nous débite sur le sujet des Etrangers qui sont maintenant à nos portes. Ils viennent des Païs Orientaux; leurs armes sont de feu, & leurs embarcations sont des Villes sur la Mer. Pour ce qui est de leur valeur, la renommée vous a appris ce qui s'est passé à Tabasco, & leur generosité vous est connue, parles obligations dont nos Confederez publient qu'ils leur sont redevables. D'ailleurs, si nous tournons les yeux vers ces Cometes & ces signes que le Ciel envoie coup sur coup sur nos têtes, ne semble-t-il pas qu'ils nous parlent interieurement, & qu'ils viennent comme les avant-coureurs de cette grande nouveauté? Que st c'est-là cette nation prédite par nos Propheties, quelqu'un se trouvera-t-il assez insolent es assez temeraire, pour vouloir éprouver ses forces contre le Ciel, & pour traiter d'ennemis, des hommes dont les armes sont appuyées de ses decrets? Pour moy, je redouterois au moins la colere des Dieux, qui châtient rigoureusement ceux qui se revoltent contre eux, & qui ne semblent envoyer leur foudre que pour nous apprendre l'obéissance : puisque la voix effroyable du tonnerre parle à tout le monde, mais qu'il ne fait du fracas que là où il trouve de la résistance. Je consens neanmoins qu'on appelle effets du hazard, des signes si évidens, & que les Etrangers soient des hommes comme nous; quel mal nous ontils fait, pour nous exciter à la vengeance? Sur quelle injure pouvons-nous fonder cette violence? Tlascala, qui maintient sa liberté par les victoires, qu'elle doit à la justice & à la raison qui accompagnent ses armes, entreprendra-t-elle de gaieté de cœur, une guerre capable de ruiner cette baute estime qu'on a de son gouvernement & de sa valeur?

du Mexique. Livre II. leur? Ces gens apportent la paix; ils ne demandent que le passage sur les terres de nôtre Republique, ils ne prétendent point le tenter sans nôtre permission : où est leur crime? en quoi nous ont-ils offensé? Ils recourent à nôtre protection, par la confiance qu'ils ont en celle de nos Alliez: perdrons-nons nos amis, pour en offenser d'autres qui souhaitent nôtre amitié? Qu'est-ce que nos autres Alliez diront de cette action, si cinq cens hommes nons obligent à prendre les armes? 🖘 pouvons-nous gagner autant de gloire à les vaincre, que nous perdrons de réputation. pour les avoir apprehendez. Mon avis est, qu'on les resoive avec toute sorte d'honnêteté, & qu'on leur accorde la permission qu'ils demandent de passer sur nos terres: puisque s'ils sont des hommes, ils ont la raison pour eux, & s'ils sont quelque chose deplus, ls ont la volonté des Dieux, plus puissante que la raison.

L'avis de Magiscatzin sut reçû avec applaudissenent. Il alloit emporter toutes les voix , lorsqu'un les Senateurs demanda permission de parler. C'étoit in jeune homme de beaucoup d'esprit & de cœur, appelle Xicotencal. Son merite, & plusieurs bonnes ctions à la guerre, l'avoient élevé à la Charge le Capitaine General. Lorsqu'on fut disposé à l'ésouter : Ce n'est pas, dit-il, en toutes les affaires ndifferemment, qu'on peut fonder une résolution ur l'avis d'une tête à cheveux gris, où l'on void beaucoup de reflexions & peu d'entreprise, & qui onseillera toûjours la patience, préferablement à la pardiesse. Fe revere autant qu' aucun autre, l'autorité & les sentimens de Magiscatzin : mais il ne vous paroîtra pas extraordinaire, qu'un homme de non âge & de ma profession ait d'autres vûës moins afinées, & peut-être plus certaines. Quand on pare de faire la guerre, on se trompe sonvent sur ce qu'on appelle prudence ; puisque tout ce qui ressemble à la rainte n'est point une vertu, mais une passion, Il est Tome I.

210

vrai, qu'on attend parmi nous ces Reformateurs Orientaux ; l'esperance de leur arrivée dure encore dans les prédictions de nos Prophetes : mais ceux qui souhaiteroient d'être détrompez sur ce sujet, trouvent qu'elle tarde beaucoup. Cependant je n' ai pas dessein de tourner en ridicule un bruit à qui la tolerance de plusieurs siécles a acquis de la veneration : mais vous trouverez bon que je vous demande, quelle sûreté nous avons, pour croire que ces Etrangers soient ceux qu'on nous a promis? Comptez-vous pour la même chofe, de venir du côté de l'Orient, & de descendre de ces Regions du Ciel d'où nous voyons naître le Soleil? les armes de feu, & les embarcations que vous appellez des Palais sur la Mer, peuvent-elles pas être des ouvrages de l'industrie des hommes, que l'on admire, parce qu'on n'a rien vu de pareil? Ou peut-être n'est-ce rien qu'une illusion de ces prestizes qui imposent à la vuë, semblables à ceux que nous appellons science en nos Enchanteurs. Ce que ces Etrangers ont fait à Tabasco est une action de valeur, qui leur a fait battre une armée beaucoup plus forte qu'eux; mais cela passet-il pour surnaturel à Tlascala, où l'on fait tous les jours de plus grands exploits, avec les seules forces de la Republique? Quant à la generosité dont ils ont usé avec les Zempoales, elle peut être un artifice pour gagner à peu de frais l'affection des Peuples: au moins je la croirois une donceur suspecte, de la nature de celles qui flatent le gout pour faire avaler le foison; puis qu'elle n'a point de rapport avec ce que nous avons appris d'ailleurs, de leur avarice, de leur orgueil, & de leur ambition. Ces hommes (fi peut-être ils ne sont point des monstres que la Mer a vomi sur nos bords ) ces hommes, dis je, vivent suivant les mouvemens de leur caprice, affamez d'or & d'argent, abandonnez à tous les plaisirs de la terre. Ils attentent des nouveautez dangereuses à la justice & à la Religion : ils détruisent nos Tem-

du Mexique. Livre II. ples, & mettent en pieces nos Autels : ils blasthêment contre nos Dieux, & on les croit des hommes descendus du Ciel; on doute si nous devons nous opposer à leurs violences? On entend parler de paix sans se scandaliser? Si les Zempoales & les Totonaques les ont reçus en leur alliance, ils l'ont fait sans nous consulter, & c'est une faute d'attention dont ceux qui prétendent se prévaloir doivent être châtiez. Pour ce qui est de ces impressions & de ces signes funestes en l'air, que Magiscatzin a si fort exagerez ils doivent nous persuader de les traiter comme nos ennemis, d'autant plus, que ces signes annoncent oùjours des malheurs & des afflictions. Le Ciel ne fait point de prodiges pour nous avertir de ce que nous pouvons esperer, mais seulement de ce que nous devons craindre: car le bonheur qu'il nous envoye i'est point accompagné d'horreur; & il n'allume oint des Cometes pour endormir nos soins, & nourir nôtre négligence. Mon avis est donc d'assembler os troupes, & d'exterminer une bonne fois ces Etraners, puis qu'ils tombent entre nos mains, portant e caractere que les étoiles nous ont marqué , de Tyans de nôtre Patrie & de nos Dieux: & qu'ayant gard à leur châtiment, autant qu'à la réputation e nos armes, nous fassions connoître que ce n'est pas a même chose, d'être immortels à Tabasco, & inincibles à Tlascala, Ces raisons firent plus d'impression sur l'esprit des enateurs, que celles de Magiscatzin ; parce qu'els avoient plus de rapport à l'inclination de ces ens, nez entre les armes, & qui ne respiroient que guerre. Neanmoins, lors qu'on remit l'affaire en éliberation, on résolut, par forme de temperaient, que Xicotencal assembleroit les troupes de République, & marcheroit afin de s'éprouver ontre les Espagnols: supposant que s'il les défaipit, c'étoit autant de credit gagné pour la Nation; u'au contraire, s'il étoit battu, la République au-

roit toûjours une voye ouverte pour traiter de la paix, en rejettant la faute de cette insulte sur les Otomies, & faisant croire que c'étoit un désordre & un contre-tems de la ferocité de cette Nation. Pour cet esfet, ils firent retenir les Zempoales, sans qu'il parût neanmoins qu'ils sussent en prison, aïant égard à conserver leurs Alliez; parce qu'ils ne laissoient pas de connoître le peril de cette entreprise, qu'ils faisoient assez brusquement: braves en ce qu'ils en remettoient le succez sur leur valeur, & sages en ce qu'ils ne perdoient point de vûë les accidens de la fortune, qui pouvoit leur être contraire.

## CHAPITRE XVII.

Les Espagnols prennent la resolution de s'approcher de Tlascala, à cause de la détention de leurs Envoyez. Ils combattent contre un gros de cinq mille Indiens, qui leur avoient dresse une embuscade; aprés quoi ils sont attaquez par toutes les troupes de la République.

Es Espagnols demeurerent huit jours à Xacozingo, attendant leurs Envoyez, dont le retardement saisoit déja soupçonner quelque chose de fâcheux, en sorre que Cortez, par le conseil de ses Capitaines & des Chefs des Indiens, qu'il consultoit aussi, afin de les entretenir dans la consiance, résolut de continuer samarche, & de se camper plus prés de Tlascala, asin d'observer les démarches de ces Indiens. Il consideroit que s'ils vouloient la guerre, comme il le jugeoit par plusieurs indices, confirmez par la detention de ses Ambassadeurs, il étoit à propos de leur ôter le tems de faire de plus grands préparatifs, & de les

da Mexique. Livre II. attaquer dans leur Ville même, avant qu'ils eussent l'avantage d'assembler toutes leurs forces, & de lui présenter la bataille à la campagne. Il fit aussitôt marcher l'Armée en bon ordre, sans oublier aucune des précautions que l'on doit prendre en un Pays ennemi. Sa marche étoit entre deux montagnes separées par une valée fort agréable. Il n'avoit pas encore fait deux lieuës, lors qu'il se vid arrêté par une muraille fort haute, qui prenant d'une montagne à l'autre, barroit entierement le chemin. Cet ouvrage étoit également fort & magnifique, & marquoit le pouvoir & la grandeur de son entrepreneur. Elle étoit de pierre taillée en dehors, & liée avec de la terre-glaise forte comme un ciment. Son épaisseur étoit de trente pieds, sa hauteur d'une toise & demie, finissant en parapet, ainsi qu'il se pratique en nôtre maniere de fortisier les Places. L'entrée étoit oblique & fort étroite, la muraille faisant en cet endroit deux avances, qui entroient l'une sur l'autre l'espace de dix pas. On apprit des Indiens de Zocothlan, que cette espece de fortification marquoit la séparation des bornes de la Province de Tlascala, dont les Gouverneurs l'avoient élevée autrefois, à dessein de se garentir des invasions de leurs ennemis. Ce fut un grandbonheur, qu'ils ne s'aviserent point de la défendre contre les Espagnols; soit qu'ils n'eussent pas eu le tems de fortir, pour aller combattre à ce rempart ; soit qu'ils eussent résolu de les attendre en pleine campagne, afin d'employer toutes leurs troupes, & d'ôter au plus petit nombre l'avantage de combattre dans un lieu étroit. L'Armée passa de l'autre côté sans désordre & ans empêchement; & aprés qu'elle eut réformé ses bataillons, on continua de s'avancer peu a peu, jusqu'à ce qu'on trouva un terrein plus étendu, où les gens détachez découvrirent de loin vingt ou trente Indiens, dont les pennaches, qui faisoient en-

connoître qu'il y avoit des gens de guerre en campagne. On en avertie le General, qui commanda qu'on essaitat de les faire approcher, par des signes de paix, sans marquer d'empressement à les suivre; parce que le pays où l'armée se trouvoit étoit inégal, & qu'on y voïoit des hauteurs, & certains rideaux propres à cacher une embuscade. Il suivit ces gens détachez avec huit Cavaliers, donnant ordre aux Capitaines de faire avancer l'Infanterie, sans la presser; puisqu'on ne trouve jamais d'avantage à mettre le Soldat hors d'haleine par une trop grande diligence, & à entrer en une occa-

sion avec des troupes fatiguées.

Les Indiens attendirent dans leur poste les six Cavaliers, qui composoient le détachement à la tête de l'armée; & lorsqu'ils furent assez proche, ils tournerent le dos, sanss'arrêter ni à leur cris, ni aux fignes qu'ils faisoient pour leur persuader qu'on ne demandoit que la paix. En ce moment on découvrit une autre troupe plus éloignée, ou les premiers se jetterent, & tous ensemble firent tête aux Cavaliers, & se mirent en défense. Les quatorze Cavaliers se joignirent,& chargerent cette troupe, plus pour découvrir ce qui étoit derriere eux, que pour aucune raison qu'on ent de craindre un si petit nombre d'Indiens. Cependant ils soûtinrent vigoureusement le choc des chevaux, & se servirent si bien de leurs armes, que sans prendre garde à ceux qui tomboient, percez ou écrasez, ils blesserent deux Cavaliers & cinq chevaux. Un gros de cinq mille hommes qui étoit en embuscade, se découvrit alors, & vint an secours des Indiens. Comme l'Infanterie des Espagnols arrivoit de l'autre côté, elle se mit en bataille pour soûtenir l'effort des ennemis, qui venoient à la charge avec une grande furie; mais à la premiere décharge de l'artillerie, qui fit un grand carnage dans leur gros, ils tour-

du Mexique. Livre I I. terent le dos, & les Espagnols profitant de leur lésordre, les suivirent en bon ordre, & avec tant le vigueur, qu'il abandonnerent le champ de baaille, laissant soixante Indiens tuez sur la place & quelques prisonniers. Le General ne voulut pas mivre la victoire, parce que le jour baissoit, & qu'il ivoit dessein de les épouvantes plûtôt que de les létruire. On se saisset de quelques maisons qui éoient proches du champ de bataille, où les Soldats rouverent des rafraichissemens, & ou ils passerent a nuit avec beaucoup de joïe, sans oublier les soins necessaires en ces occasions, où l'on fait veiller quelques soldats pour assurer le repos des autres. Le jour suivant, on se remit en marche avec le mêne ordre, & on découvrit les ennemis, qui s'avanoient avec plus de précipitation que d'ordre, en un gros plus fort que celui qui avoit été battu. Leurs roupes s'approcherent de nôtre Armée avec beaucoup de fierté & de grands cris, & sans méturer la listance necessaire à la portée de leurs fléches, ils irent une décharge inutile, & en même tems ils se nirent sur la retraite, combattant toujours de oin; particulierement les frondeurs, qui paroifoient d'autant plus courageux, qu'ils étoient les alus éloignez. Cortez connut d'abord, que cette etraite tenoit plus du stratazême, que de la craine; & s'attendant à un plus rude combat, il les suirit avec toutes ses troupes unies, jusqu'à ce u'ayant passé une hauteur qui étoit en son chenin, il vid dans la plaine une Armée, dont le nomore, à ce qu'on publie, passoit celui de quarante nille hommes. Ces troupes étoient composées de liverses Nations, distinguées par les couleurs de eurs devises & de leurs plumes. Les Nobles de l'alcala écoient à la tête, suivis de tous leurs Alliez. Licotencal avoit le commandement general, étant, comme on l'a dit, le Chef des Armées de la Répulique. Ceux qui obéissoient à ses ordres, en-

voyoient des troupes auxiliaires, commandées par leurs Caciques, ou par les plus vaillans d'entr'eux

Il y avoit de l'apparence que les Espagnols seroient étonnez, de se voir en tête une Armée qui surpassoit de si loin leurs forces : mais l'experience qu'ils avoient fait à Tabasco servit beaucoup à les animer en cette occasion. Cortez, qui reconnut sui leurs visages une ardeur qui les poussoit à combattre, ne s'arrêta pas à les haranguer. Ils descendirent l'éminence, d'un air ferme & gai ; & comme le terrain étoit rude & inégal, où il étoit difficile de manier les chevaux, on eut d'abord beaucout de peine à repousser les ennemis. On fit tirer de haut en bas une volée de toutes les pieces d'artillerie, pour faire retirer les troupes qu'ils avoient détachées à dessein de disputer la descente aux Espagnols: mais du moment que les Cavaliers trouverent un terrain favorable, & qu'une partie de l'infanterie se fut avancée dans la plaine, ils gagnerent assez de champ pour placer leur artillerie Le gros des ennemis étoit éloigné un peu plus que de la portée du mousquet sils ne combattoient en core que par des cris & par des menaces; & lors que nôtre Armée fit un mouvement pour les charger, ils se retirerent tout à coup, par une espece de fuite, qui n'étoit en effet qu'un autre stratagême de Xicotencal, qui cherchoit à faire avancer les Espagnols, afin de parvenir au deffein qu'il avoit de les envelopper, & de les attaquer de tous côtez. Or le reconnut bien-tôt : car à peine nôtre Armée eut elle abandonné la hauteur qu'elle avoit à dos, & qu' la couvroit de ce côté là, qu'une partie de celle des ennemis s'ouvrit en deux ailes, quis'étendant par la campagne, occuperent tout le terrein, & formerent comme un grand cercle au tour des Espagnols L'autre partie des Indiens accourut aussi-tôt, avec une diligence incroyable, doubler les rangs de la premiere enceinte, qu'ils resservoient toûjours étan

du Mexique. Livre II. Etant eux-mêmes si pressez & si animez, qu'on fut obligé, afin de faire tête par tout, de donner quatre faces au bataillon, & de songer à se désendre avant que d'attaquer, suppléant par l'union & par le bon ordre, à l'inégalité du nombre. L'air frapé du son d'une infinité de cris, qui faisoient un bruit effroyable, parut en un moment obscurci par la quantité des fléches que les Indiens tiroient sur les Espagnols. Les dards & les pierres tomboient sur eux comme la grêle; mais les ennemis remarquant que tous leurs traits faisoient peu d'effet , en vinrent bien-tôt aux mains, avec leurs massares & leurs épées, quoiqu'on en fist un grand carnage, qui ne diminuoit rien de leur obstination. Cortez à la tête des Cavaliers, couroit aux endroits où le peril étoit le plus presfant, rompant à coups de lance, & dissipant ceux qui s'approchoient le plus prés. Les Arquebusiers ne faisoient pas moins de mal aux Indiens,

avec leurs massues & leurs épécs, quoiqu'on en siste de leur obstination. Cortez à la tête des Cavaliers, couroit aux endroits où le peril étoit le plus pressant, rompant à coups de lance, & dissipaint ceux qui s'approchoient le plus prés. Les Arquebusiers ne faisoient pas meins de mal aux Indiens, qu'ils leur causoient de frayeur: & l'artillerie, qui ne perdoit pas un seul coup, abatoit par son bruit ceux que les bales avoient épargnez. Comme le plus grand point d'honneur entre les Indiens, étoit de désoberaux ennemis la connoissance du nombre de leurs blessez & de retirer les morts, ce soin occupoit tant de gens, que leurs troupes en diminuoient considerablement: en sorte qu'ils éclair cissoient leurs rangs, & qu'ils commençoient à se retirer, & à témoigner moins de hardiesse. Sur quoi Cortez ne voulant pas leur donner le loisir de se reconnoître & de se tallier, afin de serrer encore sa petite troupe, se éssolut de les charger avec cet e partie d'obatail-

yant mis ses Cavaliers sur les aîles du bataillon,

on qui étoit le moins fatigué; à dessein de Souvrir le passage jusqu'à un poste, on il pût opposer aux ennemis toutes ses troupes de front. Il communiqua son dessein aux Capitaines, &

il le fit marcher à grands pas contre les Indiens, en invoquant saint Pierre à haute voix. Les ennen is soutinrent vigoureusement le premier effort, en se servant de leurs armes avec beaucoup d'adresse: mais la furie des chevaux, qui leur paroissoit quelque chose de surnaturel, les jetta dans une si grande frayeur & un si grand désordre, qu'en suyant de tous côtez, ils se heurtoient & se blessoient les uns les autres en se fai-sant eux-mêmes tout le mal qu'ils vouloient éviter.

Pierre de Moron, monté sur une cavale tres-vîte, mais un peu forte en bouche, s'engagea si avant en la mélée, que plusieurs Nobles Tlascalteques, qui s'étoient ralliez ensemble pour ce sujet, l'attaquerent en le voyant séparé des autres Cavaliers; & aprés lui avoir saist sa lance & le bras de la bride, ils donnerent tant de coups à la cavale, qu'elle tomba morte sous lui. Aussi-tôt ils couperent la tête à cet animal : quelques Auteurs ajoûtent que ce fut d'un seul coup d'épée; mais ces exagerations ne rendent point l'action plus considerable. Moron reçût quelques legeres blefsures, & fut fait prisonnier: neanmoins il fut secouru par les autres Cavaliers, qui le mirent en liberté, aprés avoir tué les Indiens qui l'emmenoient. Cet accident nuisit beaucoup au desseir du General, parce qu'il donna aux ennemis le tems de reprendre leurs rangs, dont ils vinren serrer un autre fois les Espagnols, qui étant ex trêmement fatiguez du premier combat, qui avoi duré plus d'une heure, commencerent à doute du succez de celui-ci. Cependant la necessité re doublant leur courage, ils se disposoient à un nouvelle charge, lorsque les cris des ennemis ces serent tout à coup; & un subit & profond si lence tombant sur cette multitude de gens armez on n'entendit plus que le bruit de leurs petites tim du Mexique. Livre II. 216 bales & de leurs cors, qui sonnoient la retraite à leur maniere. On connut en effet qu'ils la faisoient, par le mouvement de leurs troupes vers le chemin de Tlascala, jusqu'àce qu'une colline les déroba à la vûë des Espagnols, à qui ils abandon-

nerent le champ de bataille.

Une avanture si extraordinaire leur donna le moyen de respirer. D'abord elle leur parut une espece de miracle, parce qu'ils ne pouvoient l'attribuer à une cause naturelle : neanmoins on apprit depuis, par quelques prisonniers, que Xicotencal avoit commandé la retraite; à cause qu'il avoit perdu en cette occasion la plus grande partie de ses meilleurs Officiers, & qu'il ne se trouvoit plus en état de faire agir ce grand nombre de troupes, privées de leurs Commandans. Plusieurs Nobles Îndiens perirent aussi dans ce combat, qui leur coûta beaucoup de sang: Neanmoins, malgré certe perte, & leur retraite precipitée, & quoique les Espagnols sussent demeurez les maîtres du champ de bataille, les Tlascalteques firent une entrée triomphante en leurs logemens. Ils croyoient que de n'être pas vaincus, c'étoit avoir remporté la victoire; mais la tête de la cavale faisoit le principal sujet de leur joie, & tout l'appareil du triomphe. Xicotencal la portoit devant soi, sur la pointe d'une lance. Il l'envoya bien-tôt aprés à Tlascala, où il sit présent au Senat de cette redoutable dépouille, qui fut regardée avec beaucoup d'étonnement,& depuis sacrissée solemnellement dans un de leurs Temples: victime fort convenable à ces Autels, & plus pure que les Dieux mêmes qu'ils prétendoient honorer par ce facrifice.

Dix ou douze de nos Soldats furent blessez, & quelques Zempoales, dont le service sur d'un grand secours, l'exemple des Espagnols n'excitant pas moins leur valeur naturelle, que le dépit de voir qu'on avoit rompu & méprisé leur alliance. On

220 decouvroit à queique distance du lieu où on avoit combattu, un petit Bourg fur une hauteur qui commandoit sur toute cette plaine. Cortez voyant que ses troupes, extrêmement fatiguées, avoient besoin derepos, se résolut d'occuper ce poste, ce qu'il fit sans difficulté; parce que les Habitans s'en étoient retirez austi-tôt qu'ils eurent vû la retraite de leurs troupes. Ils y avoient laissé toute sorte de rafraichissemens, qui servirent à renouveller les provisions de l'armée, & à réparer les forces des Soldats. Ils n'y trouverent point assez de couvert pour toutes les troupes; mais les Zempoales remedierent à cette incommodité, par les barraques qu'ils construisirent en fort peu de tems, où on ajouta tout ce que l'art pouvoit fournir de nouvelles fortifications à la nature du lieu, déja fort par sa situation, en faisant des remparts de terre & de facines: & tous les Soldats s'occuperent le reste du jour à cet ouvrage, avec tant d'ardeur & de joie, qu'ils sembloient se délasser par cette preuve de leur diligence. Ce n'est pas qu'ils ne connussent bien le peril où ils étoient engagez; & ils voyoient assez que la guerre n'étoit pas encore terminée; mais ils attendoient du secours du Ciel, tout ce qu'ils n'osoient se promettre de leurs propres forces; & comme ils sentoient par les effets, qu'il s'étoit declaré en leur faveur, tout ce qu'ils croyoient avant cela avoir besoin d'un miracle pour réuffir, commençoit à leur paroître posfible.



## CHAPITRE XVIII.

L'armée de Tlafcala se rassemble, é donne une seconde bataille, où elle est défaite par la valeur des Espagnols, & par un nouvel accident qui la met en désordre.

N parloit fort diversement à Tlascala du succez de cette bataille. On pleuroit en public la mort de tant de Capitaines & de tant de Caciques; & ce sentiment de douleur en avoit fait naître d'autres bien differens entre-eux. Les uns demandoient la paix, en disant que les Espagnols étoient immortels : les autres les chargeoient d'injures & de menaces, en se consolant sur la mort de la cavale, qui étoit l'unique avantage qu'ils eufsent remporté. Magiscatzin se glorifioit d'avoir prevu cet accident : il repetoit à ses amis ce qu'il avoit remontré au Senat, & parloit sur ce sujet comme un homme, qui repaissoit sa vanité du mauvais succez d'un avis contraire au sien. Xicotencal envoyoit demander de nouvelles recruës pour fortifier les troupes, en diminuant la perte qu'il avoit faire, & ne s'en servant que pour exciter le Peuple à la venger. Un des Caciques confederez arriva fortà propos, avec dix mille Indiens de guerre qui étoient ses Sujets; & ce secours parut être un effet de la providence des Dieux. Le courage s'augmenta avec les forces : en sorté que le Senat résolut que l'on feroit de nouvelles levées, & que l'on continuroit la guerre.

Le jour qui suivit la bataille fut employé seulement par Cortez, à fortisser son quarrier par de nouveaux ouvrages, qui pussent soutenir l'avantage qu'il tiroit de sa situation. Il auroit bien voulu remettre sur pied le traité de paix: mais il ne trouvoit point de voie pour reprendre cette negociation; parce que les quatre Zempoales qu'il avoit envoyez à Tlascala, & qui étoient revenus à l'armée par des chemins détournez, y avoient rapporté une extrême frayeur, qui épouventoit rous les autres. Ils avoient rompu, fort heureusement pour eux, une étroite prison, où on les avoit jettez le jour même que Xicotencal se mit en campagne. Ils y étoient destinez à appaiser par leur sang les Dieux de la guerre: & sur le rapport qu'ils faisoient de cette cruauté, il n'étoit ni honnête, ni aisé, d'obliger les autres à s'exposer au même peril.

Le repos même des ennemis donnoit de l'inquietude à nôtre General. Aucun de leurs partis ne paroissoit, & Xicotencal avoit sait sa retraite d'une maniere qui témoignoit que la question n'étoit pas encore décidée. Cortez, suivant les regles de la guerre, devoit conserver son poste, afin d'y trouver une retraite en cas qu'il en eût besoin neanmoins cette résolution n'étoit pas sans inconveniens. Ce soin de fortisser le quartier auroit été attribué par les Indiens, à un désaut de courage; & cette résexion étoit tres-importante, en une guerre où l'on ne combattoit pas moins par la ré-

Pour satisfaire à tout en même tems, le General résolut de sortir le lendemain au matin, à desfein de prendre langue, de reconnoître le pays, & detenir l'ennemi en respect. Il sit lui-même cette saction, à la tête de ses Cavaliers, suivi de deux cens Fantassins, moitié Espagnols, & moitié In-

putation, que par la force des armes.

diens Zempoales.

Il faut demeurer d'accord que ce mouvement n'étoit pas sans une extrême peril, devant un ennemi tres-puissant, & dans un paysoù il étoit difficile d'éviter les embuscades. Cortez pouvoit s'ex-

du Mexique. Livre II. poser moins, puisqu'il hazardoit en même tems. le succez de l'entreprise, & la vie de ceux qui se facrifioient pour lui : & selon nôtre sentiment, cette action, quelque hardie qu'elle soit, n'est pas un bon modele pour ceux qui commandent des armées. Le salut du Public est attaché à leur conservation; & tout l'emploi de leur valeur doit être, d'en inspirer dans le cœur de leurs Soldats. On pourroit l'excuser par plusieurs exemples de Capitaines tres-fameux, que l'on voyoit affronter les premiers dangers à la tête de leurs armées, éxecutant avec l'épée ce que leur bouche ordonnoit: mais quelque excule qu'on apporte en leur faveur, ils sont toujours plus obligez à la fortune. Ainsi nous laisserons Cortez chargé de ce reproche, qui ne le deshonore point, & qui est en effet le meilleur défaut d'un Capitaine.

Il s'avança avec sa troupe jusqu'à des Villages qui étoient sur le chemin de Tlascala où les ioldats trouverent beaucoup de provisions de bouche, & où ils strent quelques prisonniers, dont il apprit que Xicotencal étoit campé à deux lieues de là, assez pres de la Ville, & qu'il assembloit de nouvelles troupes contre les Espagnols. Cette connoissance obligea le General à retourner en son quartier, laissant ces Villages détruits par les Zempoales, qui étant extrêmement irritez du procedé des Tlascalteques, mirent le feu par tout. Cortez n'approuvoit point cet excez de vengeance mais il les en reprit assez foiblement, parce qu'il n'étoit pas fâché que les ennemis sçûssent qu'il ne craignoit point la guerre dont il le menaçoient, puisqu'il les y provoquoit par de nouvelles

hossilitez.

Le general sit mettre en liberté tous les prisonniers qu'on avoit faits à cette sortie; & il les careslà d'une maniere obligeante, & propre à leur faire perdre la crainte qu'ils avoient des Espagnols, &

T iiij

à leur donner de bonnes impressions de la douceur. Il choisit entre ces prisonniers ceux qui lui parure t les plus habiles; & il en chargea deux ou trois de porter une lettre à Xicotencal, qui contenoit. Que le General des Espagnols étoit affligé de la perte que le Peuple de Tlascala avoit faite dans ces derniers combats: mais que cemal ne devoit s'imputer qu'à ceux qui en avoient été la cause, en recevant à main armée, des gens qui venoient leur proposer la paix. Qu'il la demandoit encore, oubliant tous les outrages qu'on lui avoit faits. Que s'il ne recevoit cette grace à l'heure-même; & s'il ne quittoit les armes, il l'obligeroit à détruire la Ville de Tlascala, pour en faire un exemple qui feroit trembler tous les Peuples voisins, en entendant prononcer le nom de cette malheureuse Ville. Les Indiens partirent avec cette lettre, fort satisfaits, & fort bien instruits. Ils promirent de revenir bien-tôt avec la réponse : & en effet, ils ne tarderent pas longtems à s'acquitter de leur parole, en retournant dans un état pitoyable, pleins de sang & couverts de blessures, par la cruauté de Xicotencal, qui avoit crû devoir punir ainsi la hardiesse qu'ils avoient euë, de lui faire une proposition de cette nature. Il n'avoit pas voulu les faire mourir, afin qu'ils parussent en ce miserable état devant les yeux de Cortez, & que cette circonstance expliquât encore mieux sa résolution, qu'ils exposerent en ces termes: Que demain au lever du Soleil, ils se verroient en pleine campagne. Que son dessein étoit de le prendre en vie, avec tous ceux qui le suivoient, 29 de les porter sur les Autels de ses Dieux, pour leur faire un sacrifice agreable de leur sang, en de leurs cœurs. Qu'il l'en avertissoit de bonne heure, afin qu'il eut le tems de s'y préparer. C'est ainsi que cet Indien faisoit connoître qu'il n'étoit pas accoûtumé à diminuer la gloire de ses victoires, en furprenant ses ennemis.

du Mexique. Livre I I. Cortez fut plus irrice qu'éconne, de l'insolence de ce Barbare, sans neanmoins négliger son avis, ni mépriser son conseil. Il sortit donc à la pointe du jour, avec toute son armée, laissant seulement que ques Soldats dans le Fort, pour le défendre. II s'avança environ demi-lieuë, jusqu'à un poste avantageux pour recevoir l'ennemi', où il forma ses bata llons suivant la nature du terrain, & ce que l'experience lui avoit appris de la maniere de combattre contre ces Barbares. L'artillerie fut placée sur les aîles, en une juste distance pour faire une grande execution. En cet ordre, Cortez ayant détaché quelques Cavaliers pour battre la campagne, demeura à la tête des autres, afin de porter du secours où il seroitnecessaire, & attendit le succez de cette journée, avec une intrepidité qui paroissoit sur son visage. Il n'eut pas besoinde Ion éloquence pour animer ses Soldats; parce qu'il les vo yoit marcher avec joie & confiance, l'habitude de vaincre faisant naître dans leurs cœurs un ardent désir d'en venir aux mains. Les batteurs d'estrade revinrent bien-tôt donner avis que l'ennemi s'avançoit, avec une puislante armée; & un moment après ou découvrit son avant-garde. La Campagne étoit comme inondée d'Indiens armez, autant que la vuë pou-

Les batteurs d'estrade revinrent bien-tôt donmer avis que l'ennemi s'avançoit, avec une puisfante armée; & un moment aprés ou découvrit
fon avant-garde. La Campagne étoit comme
inondée d'Indiens armez, autant que la vûë pouvoit s'étendre, & même au-delà des bornes de
l'horison. Leur armée passoit se nombre de cinquante mille hommes, ainsi qu'ils l'avoüerent
depuis; & c'étoit là le dernier effort de la Republique & de tous ses alliez; à dessein de prendre
les Espagnols en vie, & de les conduire chargez
de fers sur les Autels, pour en faire des sacrisices, & ensuite de celebres repas. On voyoit au
milieu de leurs troupes un aigle d'or elevé fort
haut, & qui n'avoit point encore paru dans les
autres combats. C'étoit l'enseigne de Tlascalteques, qu'ils ne portoient que dans les occasions

226

de la derniere importance. Ils s'avançoient avec une diligence incroyable, lors qu'étant à la portée du canon, on leur en fit une décharge, qui modera beaucoup leur ardeur. Ils s'arrêterent quelque tems, suspendus entre la colere & la crainte: enfin la colere prenant le dessus, ils se rallierent, & marcherent jusqu'à ce qu'ils pusfent faire agir leurs frondes & leurs arcs, où ils se virent arrêtez une seconde fois, par la frayeur des coups d'arquebuses, & par l'adresse des Arbalécriers.

Le combat dura long-tems de cette maniere, fort sanglante pour les Indiens, mais peu dommageable aux Espagnols, favorisez par la difference des armes, & par le bon ordre & l'union dont ils combatoient. Les Indiens s'apperçurent enfin, que cete façon de combattre leur coûtoit beaucoup de sang, & ruinoit insensiblement leurs troupes ils jetterent done tout d'un coup sur les Espagnols un gros fort serré, & poussé, comme il sembloit, par ceux qui venoient derriere; & cette épaisse multitude tomba sur nos gens & sur leurs alliez, avec tant d'impetuosité & de fureur, qu'elle rompit les rangs, & mit leurs bataillons en désordre. On eut besoin en cette extrêmité, de toute la valeur des Soldats, de toute la presence d'esprit & diligence des Capitaines, de la furie des chevaux, & de l'ignorance des Indiens dans l'art militaire, afin de pouvoir reformer les bataillons; comme on le fit enfin, avec beaucoup de peine, & un furieux carnage des ennemis qui s'étoient mêlez dans nos rangs.

Un accident semblable à celui qui étoit arrivé à l'autre bataille, sit voir pour la seconde sois, que la providence Divine n'abandonnoit pas sa propre cause. On vid une grande consussion parami les troupes ennemies; elles saisoient divers

du Mexique. Livre I I.

mouvemens opposez les uns aux autres, en se partageant, & se présentant leurs armes. Tout cela aboutit à une retraite en desordre, qui se tourna en une fuite pour ceux qui combattoient à l'avant-garde. Cortez les fit charger & poursuivre, sans néanmoins s'engager trop avant; parce qu'il ne vouloit pas s'exposer à être envelopé, &

à combattre trop loin de son Fort.

On apprit que la cause d'une si étrange revoluton étoit que Xicotencal, homme fier & emporté, qui usurpoit d'autant plus d'autorité, qu'on lui témoignoit de soumission, avoit fait des reprimendes outrageantes à un des principaux Caciques qui servoit sous son commandement, avec dix mille hommes de guerre. Cet insolent General avoit traité le Cacique de poltron & de lâche, parce qu'il étoit demeuré un peu en arrière lorsque les autres Indiens avoient chargé les Espagnols. L'Indien offensé de ces injures, s'en ressentit avec tant de vigueur, qu'il fut prêt d'en venir aux mains avec Xicotencal, qu'il avoit défié au combat fingulier. Tous les Soldats qu'il commandoit prirent part au ressentiment de l'affront fait à leur Cacique; & se mirent en état de le venger: & les autres Caciques amis de l'offense, se souleverent en même tems. Ils résolurent brusquement, de retirer leurs troupes d'une armée où on faisoit si peu de cas de leur zele & de leur valeur: & ils executerent ce dessein avec tant de précipitation & de chaleur, qu'ils mirent les autres troupes en désordre, en sorte que Xicotencal connoissant sa foiblesse, ne songea qu'à sauver ce qui lui restoit de gens de guerre, & abandonna aux Espagnols la victoire & le champ de bataille.

On n'a pas dessein de faire un miracle d'un evenement si extraordinaire, & si favorable aux Espagnols: au contraire, on avoue de bonne foi, que la délobéissance de ces Caciques fut un incident

228

qui peut arriver fort naturellement en une armét commandée par un General superbe, emporté, & peu absolu sur des Peuples qui ne sont pas leurs propres interêts de ceux d'une Republique, dont ils ne sont qu'alliez. Néanmoins lorsqu'on fair réflexion sur la manière dont ces puissantes troupes de Barbares furent rompués & désaites par deux sois, ce qui paroissoit alors impossible à toutes les sorces humaines, on reconnoîtra dans ces accidens le bras du Seigneur, dont la sagesse éternelle sçait appliquer à ses sins, ce que les hommes appellem les effets du hazard, en se servant de ce qu'elle permet, pour executer ce qui est ordonné par les dé-

crets de sa divine Providence. Les Indiens perdirent en cette occasion un grand nombre de Soldars; & celui des blessez fur encore plus grand, ainsi qu'ils l'avoiserent depuis. Les rôtres n'eurent qu'un homme tué sur le champ, & environ vingt blessez, si legerement, que la nuit même il monterent la garde & firent les autres factions. Cependant, quoique cette victoire fut grande, & encore plus complette & plus admirable que la précedente, puisque les ennemis avoient plus de troupes, & qu'ils s'étoient retirez en fuïant, la nouveauté de cet insulte par lequel les Espagnols s'étoient vûs rompus & mis en désordre, fit une tel'e impression sur les esprits des Soldats, qu'ils retournerent au quartier triftes & abattus, en un mot, comme des troupes vaincues. Plusieurs disoient, avec peu de respect : Qu'ils ne prétendoient point courir à une perte évidente, pour satisfaire la vanité de Cortez. Qu'il devoit se résoudre à reprendre le chemin de Vera-Cruz, puisqu'il étoit impossible d'aller plus avant; autrement qu'ils executeroient eux-mêmes ce dessein, en le laissant sans autre compagnie, que celle de son ambition & de sa temerité. Le General entendit ce murmure, & se retira à sa barraque, sans chercher à ramener les

du Mexique. Livre II. 229 sprits chagrins & mucinez, juiqu'à ce qu'ils fairent revenus de la frayeur qui les troubioit, & qu'ils eussent reconnu l'abturdité de leurs propotions: car les remedes précipitez sont moins proposes à guerir les maux de cette nature, qu'à les reiter: parce que la peur est une passion qui agit ur l'esprit des hommes, avec une vioience qui fait es premiers efforts contre la raison.

## CHAPITRE XIX

Cortez appaise une nouvelle mutinerie de ses Soldats. Les Habitans de Tiascala prennent les Espagnols pour des Enchanteurs. Ils consultent leurs Devins : & par leur conseil, ils attaquent durant la nuit le quartier des Espagnols.

T Es chagrins inquiets des mécontens devenoient contagieux, & n'étoient plus retenus, ni par l'autorité des Capitaines, ni par les remontrances des gens bien intentionnez & affectionnez au General: en sorte qu'il jugea que sa présence étoit necessaire, pour les reduire aux termes de la raison. Pour cet effet il commanda que tous les Espagnols s'assemblassent en la place d'armes, sous prétexte de déliberer sur l'état présent de leurs affaires: & ayant donné ordre adroitement, que les plus mutins fussent placez le plus prés de sa personne, asin que cette espece de faveur leur donnât plus d'attention pour ce qu'il diroit : Il n'est pas besoin, dit-il, de s'étendre beaucoup sur ce que nous avons à faire maintenant, aprés avoir gagné en peu de tems deux batailles , où vôtre valeur n'a pas moins paru, que la foiblesse de nos ennemis. Il est vrai que les travaux de la guerre ne sont pas toujours

terminez par la victoire. La maniere d'en profiter a aussi ses difficultez; & on doit au moins se précautionner contre les perils qui accompagnent souvent les bons succez, comme une espece de tribut imposé à la felicité des hommes. F'avoue neanmoins, mes amis, que ce n'est pas là le motif de mon inquiétude; un besoin plus fort & plus pressant me rend vôtre conseil necessaire. On m'a dit que l'envie de retourner en arriere, revient dans l'esprit de quelques-uns de nos Soldats; qu'ils s'animent les uns les autres, à faire cette proposition. Je veux croire qu'elle est fondée sur quelque apparence de raison; mais il n'est pas honnête qu'une affaire de cette importance se traite sourdement, en maniere de caballe. Il faut que chacun dise librement ce qu'il pense sur ce sujet; afin que son zele pour le bien public soit autorisé, lors qu'il n'empruntera point la figure & les apparences d'un crime. Mais afin que chacun raisonne plus nettement sur ce qui convient à tout le monde, il faut avant toutes choses, considerer l'état auguel nous sommes, & prendre pour une bonne fois, une résolution qui ne souffre plus de contradictions. Cette expedition a été approuvée, pour ne pas dire applaudie, par vous autres, d'un consentement universel, Nous avons entrepris d'aller jusqu'à la Cour de Motezuma: nous nous sommes en quelque maniere sacrifiez à ce dessein en faveur de nôtre Religion & de nôtre Roi; aprés quoi il y va de nôtre honneur & de nos esperances. Les Inviens de Tlascala, qui ont voulu s'y opposer avec tout le pouvoir de leur Republique & de leurs Alliez, ont été vaincus & dissipez; & selon toutes les regles de la prudence humaine, il n'est pas possible qu'ils demeurent encore long-tems fans nous demander la paix, ou sans nous accorder le passage libre sur leurs terres Sinous obtenons cet avantage, à quel point doitil élever notre réputation? & quelle place pouvonsnous prétendre dans l'estime de ces Barbares, qui

du Mexique. Livre II. nous en donnent déja une entre leurs Dieux? Motezuma, qui nous attend avec tant de crainte, comme il est aisé de le reconnoitre par l'artifice de ces Ambassades qu'il nous a envoyées plusieurs fois, nous regardera avec bien plus de respect, aprés la défaite des Tlascalteques, qui sont les braves de son Empire, dont ils ont seconé le joug par la force de leurs armes. Il ya beaucoup d'apparence qu'il nous offrira des partis avantageux dans la crainte que nous ne nous joignions à ces peuples revoltez contre lui : & il se peut faire aisément que les traverses que nous avons endurées de leur part, seront l'instrument dont Dieu veut se servir pour avancer nôtre entreprise, en éprouvant nôtre constance; puis qu'il n'est point obligé à faire des miracles en nôtre faveur, sans que nous y contribuions nôtre cœur es nos mains. Que si nous tournons maintenant le dos, outre que nous serons les premiers à qui les victoires auront fait perdre le courage, nous perdrons tout à la fois nos travaux, & le fruit qui les devoit suivre. Aprés cela, que pouvons-nous esperer, ou que ne devons nous pas craindre? Ces mêmes Peuples que nous avons vaincus, & qui sont encore tremblans & fugitifs, s'animeront par nôtre relâchement; & étant les maîtres des défilez d'un Pays difficile, ils nous suivront, & nous déferont pendant nôtre marche. Les Indiens amis qui servent auprés de nous avec beaucoup de courage & de satisfaction, se sépareront de nos troupes, & tâcheront de s'échaper, afin d'aller en leur Pays, publier nôtre honte : & les Zempoales & les Totonaques, qui sont nos Alliez, & l'unique ressource de nôtre retraite, vont conspirer contre nous, aprés qu'ils auront perdu cette haute opinion qu'ils avoient de nos forces. Je reviens donc à dire, qu'il faut considerer tout avec beaucoup d'attention; en mesurant les esperances que nous abandonnons, avec les perils aufquels nous nous exposons. Proposez & déliberez ce qui sera le

Histoire de la Conquête tilus expedient : je laisse toute sorte de liberté à vo sentimens, & j'ai touché ces inconveniens, plutoi pour disculper le mien, que pour le défendre. Le General eut à peine acheve son discours, qu'un de mutins connoissant la raison, éleva sa voix, & dis à ses partisans : Mes amis, nôtre General demand, ce qu'il faut faire; mais il nous l'enseigne en le demandant. Il est maintenant impossible de nous retires Sans nous perdre. Tous les autres témoignerent qu'ils étoient convaincus de cette verité, & confesserent leur faute Le reste de l'armée applaudit à leur retour ; & on résolut par la voie d'acclamation, que l'on poursuivroit l'entreprise. C'est ainsi que l'on vid cesser pour un tems l'inquiérude de ces Soldats, qui souhaitoient de se voir en repos dans l'Isle de Cuba; & un défir si mal fondé fut une des plus grandes difficultez qui travaillerent l'esprit, & exercerent la constance de Cortez en toute cette expedition. La seconde déroute des Indiens affligea extraordinairement le Peuple de Tlascala. Cette nouveauté y cautoir également de l'admiration & de la honte. Le Peuple crioit, que l'on fist la paix ; & les Senateurs ne trouvoient plus de moyens pour continuer la guerre. Les uns proposoient de se retirer aux montagnes avec leurs familles : les autres disoient que les Espagnols étojent des Divinitez, qu'il falloit appaiser par une promte obéissance,& même par l'adoration. Les Senateurs s'assemblerent, afin de chercher quelque remede à tant de malheurs; mais en raisonnant sur ce sujet, ils se trouverent si étourdis, qu'ils avoilerent tous, que les forces de ces Etrangers paroissoient au dessus de la nature. Neanmoins ils ne pouvoient se persuader qu'ils sussent des Dieux, jugeant qu'il étoit contre le bou sens, de s'accommoder en cela à la credulité du peuple : mais ils retemberent dans

la pensée, que les exploits surprenans qu'ils fai-

du Mexique. Livre II. soient, étoient l'effet de quelques enchantemens. Sur quoi ils conclurent d'avoir recours à la mêmescience, afin de les vaincre, & de désarmer un charme par un autre. Pour ce sujet ils firent appeller leurs Magiciens & leurs Sorciers, dont le Demonavoit introduit l'abus & les impostures en ce Pays-là, où ils étoient fort respectez. Le Senar leur communiqua sa déliberation, qu'ils approuverent, en l'appuyant par des reflexions mysterieuses déclarant qu'ils étoient déja informez de l'embarras qu'on venoit de leur expliquer, & qu'ils avoient prévû & étudié cette matiere. Ils ajoûterent, que par le moyen de leurs figures magiques. & l'art de la devination, ils avoient déja découvert & pénétré le secret de ce mystere, qui consistoit en ce que les Espagnols étoient fils du Soleil, produits pas l'activité de ses influences sur la terre des Regions Orientales. Qu'ainsi leur plus grand enchantement étoit la présence de leur pere, dont la puissante ardeur leur communiquoit une espece de force au deslus de la nature humaine, qui les faisoir approcher de celle des immortels : mais que l'influence cessoit lors que le Soleil déclinoit vers le Couchant; qu'ils devenoient alors foibles & fletris comme les herbes des prairies, & rentroient dans les termes de la mortalité, comme les autres hommes: Que par ces raisons il falloit les attaquer durant la nuit, & les exterminer avant que le retour du Soleil les rendît invincibles. Les Senateurs donnerent plusieurs éloges au grand sçavoir des Magiciens, avec une extrême joie de ce qu'ils avoient trouvé le nœud de la difficulté; & frayé le che min pour obtenir la victoire. Cette manière de combattre durant la nuit, étoit tout-à-fait opposée à l'usage de ces Peuples : neanmoins comme les acci. dens extraordinaires ont peu d'égards pour la coûtume, cette importante résolution sut communiquée à Xicotencal, à qui on ordonna d'attaques Tome I.

le camp des Espagnols aprés le Soleil couché, &c de les exterminer avant qu'il se levât. Le General Indien commença à préparer toutes choses pour cette action, ajourant foi à l'impossure des Magiciens, d'autant plus qu'elle alloit à sa décharge, &c qu'il sçavoit qu'elle étoit autorisée par l'avis du Senat.

.. Cependant les Espagnols eurent diverses rencontres de peu de consequence. Quelques troupes des ennemis parurent auprés du camp: mais elles se mirent en fuite avant que de combattre, & on les poussa avec assez de perre pour les Indiens. On sit des sorties, à dessein de faire contribuer les Villages voisins, dont les Habitans reçurent un traitement favorable, qui gagna aux Espagnols le cœur de ces Peuples, & une grande abondance de vivres. Le General donnoit ainsi tous ses soins à empêcher que l'oisiveté d'un campement ne sist relâcher quelque chose de la vigilance des Officiers, & de la discipline militaire. Il posoit plusieurs sentinelles au loin, & faisoit faire la garde à toute rigueur : les chevaux étoient sellez toutes les nuits, avec la bride à l'arçon; & le Soldat qui quittoit ses armes, étoit condamné à dormir armé, on à ne dormir point. Ces regles d'exactitude, qui ne paroifsent superfluës qu'aux negligens, surent alors fort necessaires à Correz, car la nuit destinée à l'assaut étant arrivée ; les sentinelles découvrirent un gros d'ennemis qui marchoit vers le camp, au petit pas, observant un grand silence, contre la contume de cette Nation. Ils en avertirent sans faire aucun bruit: & comme cet incident tomba en un tems où nos soldats étoient sur leurs gardes dans toutes les formes accoûtumées, on garnit promptement le rempart, & on prépara à loisir tout ce qui étoit necessaire pour la défense.

Xicotencal étoit lui-même tellement enyvré de la créance qu'il dompoit au discours des Magiciens,

du Mexique. Livre II. eu'il pensoit trouver les Espagnols languissans & fans aucune force, & les tailler en pieces, avant que le Soleil en eût la moindre connoissance: neanmoins il n'oublia pas de se faire suivre de dix mille Indiens armez, pour aider à tuer les Etrangers, en cas qu'ils ne fusient pas encore entierement fletris par l'absence de leur pere. Nos soldats les laisserent approcher des remparts, sans faire aucun bruit; & le General Indien ordonna trois attaques en divers endroits du quartier. Cet ordre fut executé par les Indiens avec beaucoup de diligence & de hardielle ; mais ils trouverent par tout une résistance, à quoi ils ne s'attendoient pas. On les reçût si vigouteusement, que plusieurs y perdirent la vie; & le reste prit d'autant plus d'épouvante, qu'ils avoient eu de confiance d'attaquer des murailles qu'ils croyoient trouver sans défense. Xicotencal reconnut un peu trop tard l'imposture de ses Sorciers. & la difficulté de cette entreprise : mais il ne confulta là-dessus, que sa colere & son courage. Il ordonna donc qu'on revînt de tous côtez à l'affaut, en poussant tout le gros de son Armée contre les remparts. On ne peut nier que ces Indiens ne témoignassent une valeur extraordinaire en ce combat , qui se faisoit contre l'usage ordinaire, durant la nuit, contre une place forte par l'art & par la nature. Ils s'aidoient des épaules de leurs compagnons pour monter sur le rempartoù ils recevoient sans s'étonner les blessures, qu'ils rendoient plus profondes, en se poussant dans les armes des Espagnols: ainsi les premiers tomboient, sans que ceux qui les suivoient parussent rebutez par leur disgrace. Le combat dura long-tems de cette maniere, où le désordre des ennemis ne nous étoit pas moins favorable, que la différence des armes, jusquà ce que Xicotencal voyant qu'il lui étoit impossible de venir à bout de son dessein, sit sonner la retraite. Alors Cortez, qui avoit l'œil

à tout, connoissant la foiblesse des Indiens, qui se retiroient par troupes sans aucun ordre, sortic avec une partie de ses gens de pied & tous ses Cavaliers, qui se tenoient prêts, ayant garni de sonnettes le poitrail de leurs chevaux, afin que la nouveauté de ce bruit donnât encore plus de terreur aux Indiens. Cette charge imprévûë jetta parmi eux une siterrible frayeur, qu'ils ne songerent qu'à fuir de tous côtez, sans faire aucune résistance. La campagne sut couverte de morts, & de blessez qui ne purent suivre les autres: & il n'y eut de nôtre côté, qu'un Zempoale tué & deux ou trois Espagnols blessez; ce qui parut un miracle à tous ceux qui virent l'effroyable quantité de fleches, de dards & de pierres qui étoient tombées dans l'enceinte du camp. Les Soldats célébrerent une victoire qui leur avoit si peu coûté, par des démonstrations singulieres de joie & de satisfaction; quoi qu'ils ne sçussent pas encore de quelle importance illeur étoit, d'avoir donné une épreuve de leur valeur durant la nuit, ni l'obligation qu'ils avoient aux Magiciens de Tlafcala, dont la sottise leur servir beaucoup en cette rencontre, puis qu'elle éleva la réputation des Espagnols jusqu'au dernier point de gloire, & leur fit obtenir la paix, qui est le meilleur fruit de la guerre.



## CHAPITRE XX.

Le Senat ordonne à son General de faire cesser les hostilitez. Il n'obëit point, & prend la résolution d'insulter le quartier des Espagnols. On découvre & on châtieses espions: & l'on commence à parler d'un traité de paix.

A Prés que les Tlascalteques eurent vû dispa-roître ces grandes esperances, qui n'étoient fondées que sur le succez d'une attaque qu'ils s'imaginoient devoir être favorisée du secours de la mit, le Peuple commença à crier qu'ilfalloit faie la paix: & les Nobles, qui n'étoient pas moins étonnez que le vulgaire, se trouvoient alors dans les mêmes sentimens, quoi qu'ils fissent moins de bruit. Les Senateurs voyoient tous leurs raisonemens vains, & tous leurs expediens malheureux; ce quileur causoit un chagrin, dont le premier effet fut de punir leur sote credulité sur ces Sorciers, qui en avoient abusé. Ce n'étoit pas pour eux une nou « veauté, d'être trompez par ces imposteurs; mais cette, fourbe étoit d'une trop grande consequence, pour ne pas exciter la colere de ceux qui en avoient été surpris. Ils en sacrifierent donc deux ou trois des plus anciens sur les Autels de leurs Dieux; ce qui servit de reprimende aux autres, qui apprirent ainsi aux dépens de leurs superieurs, qu'il falloit mentir en presence du Senat avec plus de précaution, & moins d'effronterie.

Aprés cette execution les Senateurs s'assembletent, à dessein d'examiner serieusement une assaite de cette consequence; & tous conclurent à la

paix. Ils donnerent alors aux lumieres de Magicatzin, l'avantage d'avoir connu la verité: & les plus incredules avoiierent, que ces Etrangers étoient sans difficulté, les hommes celestes prédits par leurs propheties. On ordonna done, qu'on envoyeroit à Xicotencal un ordre exprés de saire cesser toute sorte d'hostilité, & de se tenir seulement sur ses gardes: en lui déclarant que le Senat vouloit saire un traité de paix, qui avoit été résolu dans l'assemblée; & qu'on alloit nomer des Ambassadeurs, afin de la proposer, & de l'arrêter aux meilleures conditions qu'ils pourtoient obtenir en faveur de la Republique.

· Xicotencal étoit si obstiné contre les Espagnols, & si aveuglé par l'estime qu'il faisoit de la force de les armes, qu'il refusa d'obeir à cet ordre, & répondit insolemment : Que lui & ses Soldats étoient te veritable Senat; & qu'ils auroient soin de soutenir la gloire de leur Nation, puisqu'elle étoit abandonnée par les Peres de la Patrie. Il se preparoit à domer un second assaut durant la nuit au camp des Espagnols : ce n'étoit pas qu'il fist encore aucun fondement sur les impostures des Sorciers; mais il croyoit qu'il lui étoit commode de tenir nos gens enfermez, afin de les prendre tous en vie plus aisement. Comme il vouloit marcher à cette action avec plus de troupes & de connoissance, & qu'il sçavoit que l'ardeur du gain attiroit de tous côtez au camp des Espagnols, les Paysans des Villages voisins, pour y porter des vivres, il sit choisir quarante Soldats Indiens, des plus hardis & des plus attachez à ses interêts : il fit déguiler ces soldats en Paysans, & il les envoya au camp, chargez de fruits, de poules, & de mayz, afin qu'ils pussent entrer dans la place, en observer les défauts & les fortifications, & remarquer par quel endroit on pourroit l'attaquer avec plus de facilité. Quelques Auteurs disent que ces Indiens



Histoire de la Conquête souvenir du remede qu'il avoit pris, & qui ne sit son operation que le jour suivant, lorsque le repos du sujet lui rendit toute sa vertu, qui étoit comme suspenduë. On n'auroit pas touché cette circonstance, si Frere Prudence de Sandoval, dans son Histoire de l'Empereur, ne l'avoit débitée comme un miracle, que Dieu, dit cet Auteur, fit en faveur de Cortez. Les Philosophes ne sont pas de cette opinion ; & c'est à cux qu'il appartient de prouver par des raisons, comment en ces ren contres la faculté naturelle peut oublier ses autre fonctions, étant alors uniquement occupée à sui vre les mouvemens de l'imagination, remplie d'au tres objets qui l'émeuvent bien plus puissamment ou comment les esprits se recueillant à la tête 8 au cœur, emportent avec eux toute la chaleu necessaire pour donner de l'activité au remede L'on void d'ailleurs, que le recit sincere du moin dreincident peut être permis à un Historien Iorsqu'il sert, comme ici, à faire connoître com bien ce General étoit appliqué dans le combat aux fonctions de son emploi, qui veritablemen demande un homme tout entier, quelque gran deur d'ame qu'il ait : & ces considerations n sont pas indignes de l'Histoire lorsqu'elles pro posent des exemples qui animent à les imiter. Lorsque le General eut penetré les desseins d Xicotencal, par l'aveu de ses espions, il donn ordre à tout ce qui étoit necessaire pour la dé fense de son camp: aprés quoi il mit en délibe ration, quel châtiment il devoit imposer à ce miserables, qui meritoient la mort suivant le Ioix de la guerre. Neanmoins il jugea que leu supplice ignoré des ennemis, étoit une juste puni tion, mais qu'iln'imprimoit aucune terreur : { comme il étoit alors bien plus utile de se rends

redoutable, que de se satisfaire, il ordonna que l'o coupât les mains à ceux qui avoient été les plu

obsting





du Mexique. Livre II. obstinez à celer la veriré, au nombre de quatorze ou quinze : les autres eurent seulement les pouces coupez. C'est ainsi que Cortez renvoya ces espions à Xicotencal, avec ordre de lui dire de sa part; Qu'on s'ennuyoit de l'attendre : & que le General des Etrangers leur avoit laissé la vie, afin que les observations qu'ils avoient faites sur les fortifications, ne fussent pas perdues pour lui. Ce spectacle sanglant causa tant d'horreur dans l'Armée des Indiens, qui marchoient déja pour l'attaque, qu'ils demeurerent également frapez de la nouveauté & de la rigueur du châtiment : sur tout Xicotencal fut extremement surpris, de-voir ses desseins éventez, & ce fut là le premier coup qui l'atteignit au vif, & qui ébranla sa résolution. Il se mit en tête que les Etrangers n'auroient più connoître ses espions, sans avoir quelque chose de divin. Cette vision commença à le chagriner, & à le faire balancer sur le parti qu'il avoit à prendre. Déja il penchoit du côté de la retraite, lors qu'elle devint une necessité pour lui par un autre incident, qui le força, contre sa volonté, de faire ce que son obstination refusoit d'accorder à la raison. Divers Ministres envoyez de la part du Senat, arriverent en même tems; & ces gens, autorisez par leur caractere, lui ordonnerent de quitter le bâton de General, parce que sa désobérisance & l'insolence de sa réponse avoient obligé l'assemblée à revoquer la nomination en vertu de laquelle il commandoit les troupes de la Republique. Ils défendirent encore aux Capitaines de lui obéir, sous peine d'être déclarez traîtres à la Patrie. Comme ces ordres arriverent au moment que les esprits étoient effrayez par l'horrible spectacle de leurs compagnons estropicz, & Xicotencal étonné de voir son secret pénétré, personne n'osa repliquer; & tout le monde se soumit aux decrets du Senat: en sorte que tout l'appareil de la guerre se dissipa Tome I.

Histoire de la Conquête en un moment. Les Caciques prirent le chemin de leurs Provinces, & 100 Tlascalteques celui de leur Ville, sansattendre d'autre commandement; & Xicotencal, quin'étoit plus si fier, se trouva trop heu reux, qu'on lui ôtat les armes des mains, & se reti ra à Tlascala, accompagné seulement de ses parent & de ses amis, qui le présenterent au Senat, cachan son dépit sous cette démonstration d'obéissance. Les Espagnols passerent cette nuit sous les armes avec beaucoup d'inquiétude; & le jour suivant il se reposerent, sans négliger leur sûreté: parc qu'ils n'étoient pas encore bien informez de rou ces mouvemens, quoique les Indiens qui apportoient des vivres les assurassent que l'Armée de Tlascalteques étoit rompuë, & qu'ils demandoier la paix. Cette incertitude dura jusqu'au lendemair que les sentinelles découvrirent au point du jour sur le chemin de Thascala, une troupe d'Indies qui venoient au camp, & qui paroissoient charge de quelques fardeaux. Cortez ordonna aux senti nelles de se retirer au Fort, afin de laisser aux Ir diens la liberté de s'approcher. Leur troupe éto conduite par quatre personnages venerables, fo parez à leur manière, & dont l'habit & les plum blanches marquoient qu'ils venoient demander paix. Ils étoient suivis par leurs serviteurs; apr

chargez de toutes sortes de vivres. Ils s'arrétoie de tems en tems, comme des gens qui ont de crainte; & ils faisoient de grandes inclinations corps vers le camp des Espagnols, tâchant de se mettre de leur frascur durant cesceremonies. Ils baissoient jusqu'à mettre leurs mains à terre, qu' portoient à leurs levres en se relevant; ce qui st la reverence dont ils usoient seulement en prése de leurs Princes. Lorsqu'ils surent contre la mraille, ils rendirent leurs derniers hommages,

encersant le Fort. En ce moment Marine parut

lesquels vingt ou trente Tamenes marchoien

du Mexique. Livre II.

43

la muraille, & leur demanda en leur langue; de quelle part ils venoient, & pour quelles affaires? Ils répondirent: Qu'ils étoient envoyez par le Senat & par la Républi use de Tlascala, asin de traiter de la

paix; Sur quoi on les laissa entrer.

Cortez les reçût avec tout l'aparat & la severité qu'il jugea necessaire à leur imprimer du respect & de la crainte : & les Indiens, aprés avoir réiteré leurs reverences & leurs encensemens, exposerent le sujet de leur Ambassade, qui se réduisit à diverses excuses de ce qui s'étoit passé; & quoiqu'elles fussent frivoles, elles servirent neanmoins à faire connoître leur repentir. Ils dirent : Que les Otomies 👉 les Chontales, Peuples Barbares qui leur étoient alliez, s'étoient assemblez, & avoient fait la guerre contre la volonté du Senat, dont l'autorité n'avoit pas été assez puissante pour reprimer les premiers mouvemens de la ferocité de ces brutaux. Qu'on leur avoit enfin fait mettre bas les armes ; en que la République souhaitoit ardemment la paix : Qu'ils ne la demandoient pas seulement au nom du Senat; mais encore en celui de la Noblesse & du Peuple. Que le General pouvoit dés ce moment entrer dans leur Ville, avec tous ses Soldats, qui y demeureroient autant qu'il leur plairoit; avec cette assurance, qu'ils y servient traitez & reverez comme les enfans du Soleil, & les freres de leurs Dieux. Ils conclurent ainsi leur discours, dont tout l'artifice ne put déguiser le tort qu'ils avoient sur le sujet de la guerre passée, & qui ne laissa pas de témoigner la sincerité de leur proposition à l'égard de la paix.

Le General conservant toûjours un air grave & severe, & distinulant la satisfaction qu'il recevoir de leur soûmission, répondit : Du ils devoient être persuadez de ce qu'il leur ordonnoit de rapporter de sa part au Senat, quiétoit, que la grace qu'on leur faisoit n'étoit pas une petite marque de sa bonté, qui vouloit bien les recevoir & leur donner audience,

lorsqu'ils avoient sujet de redouter sa colere en qualité de criminels, & de recevoir ses loix en qualité de vaincus. Que la paix qu'ils proposoient étoit conforme à son inclination: mais qu'ils la recherchoient aprés une guerre trop injuste & trop insolente, pour l'obtenir si assément, & pour ne la pas acheter. Qu'on verroit comment ils perseveroient à la déstrer, & comment ils agiroient pour la mériter. Qu'il tâcheroit cependant de xetenir la juste colere de ses Capitaines, en dissimulant les raisons qu'ils avoient de prendere les armes, & retardant le châtiment sans baisser les put faire prospete du tems qu'il y a entre la menace es le coup.

Cortez leur fit cette réponse, afin de prendre le tems de se guerir, & d'éxaminer la sincerité de la proposition qu'ils lui faisoient pour ce sujet. Il jugea à propos de renvoyer ces Ambassadeurs en doute du succez de leur négociation, craignant encore que les Senateurs de Tlascala ne se rendissent plus fiers & plus roides, s'ils le trouvoient facile & relâché sur le sujet de l'accommodement: puisqu'aus affaires de cette nature, ce qui paroît être un détour, est souvent une voie abregée, & que les difficultez adroites font plus que les empressemens.

### CHAPITRE XXI.

Denouveaux Ambassadeurs de Motezuma viennent au quartier, pour esse yer de rompre le traité avec les Tlascalteques Le Senat demeure dans la résolution de rechercher la paix ; & Xicotencal se charge lui-même de la négociation.

A réputation des Espagnols s'accrût extrême ment par ces victoires : & Motezuma inform

du Mexique. Livre I I. exactement de tout ce qui se passoit à Tlascala, par les avis de ses Ministres, & par la diligence de ses Couriers, entra en de plus vives apprehensions du peril qui le menaçoit, quand il vid soumise & vaincuë par un petit nombre d'hommes, cette belliqueuse Nation qui avoit resisté tant de fois à toutes ses forces. Il écoutoit avec admiration le recit des exploits de ces Etrangers, & il craignoit qu'aprés avoir réduit les Tlascalteques à leur obéir, ils n'employassent ses armes de ces rebelles à de plus grandes entreprises, contre les interêts de son Etat. Ce qui merite en cet endroit de grandes reflexions, est qu'au milieu de tant d'inquiétudes & de soupcons, ce Prince ne se souvint point de ses forces, & qu'il n'assembla point d'Armée pour sa défense, & la sûreté de sa personne. Au contraire, sans faire aucuns efforts, ni oser déclarer la guerre, comme s'ils ent été retenu par quelque genie superieur is son esprit, ils'attachoit entierement aux artifices de la politique, ne balançant que sur le choix des moyens les plus doux. Toute son application en cette conjoncture, alloit à rompre l'union qui se formoit entre les Espagnols & les Tlascalteques, & cela n'étoit pas mal imaginé; car lorsque la résoution manque, la prudence en est plus fine & plus éveillée. Pour cet effet, il résolut d'envoyer une nouvelle Ambassade, & un régale à Cortez sous prétexte de se réjouir de l'heureux succez de ses armes, & de le prier de lui aider à châtier l'insolence des Tlascalteques revoltez. Cependant le motif le plus essentiel de cette Ambassade étoit, de faire de nouvelles instances au General des Espagnols afin qu'il abandonnât le desfein de venir a la Cour de Motezuma, en pressant extrêmement sur les raisons qui obligeoient l'Empereur à ne point accorder cette permission. Ils avoient outre cela une instruction secrette, de reconnostre en quel état la guerre de Tlascala se trouvoit: & en cas qu'on

traitât de la paix, & que les Espagnols y eussent de l'inclination, d'essayer de faire naître tant d'obstacles à la conclusion du traité, qu'ils la pussent empêcher; sans néanmoins faire paroître les ombrages que l'Empereur en prenoit, & sans abandonner la négociation, jusqu'à ce qu'ils lui en eussent rendu compte & qu'ils eussent reçû de nouveaux ordres sur ce sujet.

Cinq Mexicains des plus considerables entre les Nobles, étoient les Chefs de cette Ambassade; & aprés avoir passé avec quelques précautions sur les terres de Tlascala, ils arriverent au camp des Espagnols, un peu aprés que les Ministres de la Republique en furent partis. Cortez les reçût avec beaucoup de joye & de civilité, parce que le silence de Morezuma commençoit à lui donner de l'inquiétude. Il leur donna une audience favorable, & témoigna qu'il étoit fort obligé à l'Empereur, de son présent, dont la valeur alloit à deux mille marcs, en plusieurs pieces d'orfevrerie d'un or fort leger, & en d'autres curiofitez, de plumes, & de mantes de coton : néanmoins il ne leur fit point encore de réponse, parce qu'il vouloit qu'avant que de partir ils vissent avec quelle soumission les Tlascalteques lui demandoient la paix Auffi les Ambassadeurs ne se presserent point de solliciter leur dépêche, parce qu'ils avoient ordre de demeurer: mais ils ne furent pas long-tems sans découvrir tout le secret de leur instruction, en publiant ce qu'ils devoient taire, par les questions qu'ils faisoient à contre-tems, si indiscretement, qu'on reconnut facilement toutes les frayeurs de Motezuma, & de quelle importance étoit la paix avec les Tlascalteques, pour amener cet Empereur à la raison.

Cependant la Republique de Tlascala, qui désiroit persuader les Espagnols de sa bonne-soi, envoya un ordre à tous les Bourgs & Villages circon-

du Mexique. Livre II. voisins, de porter au camp toute sorte de vivres, sans en prendre aucun payement, même sous prétexte d'échange. L'ordre fut executé ponctuellement; & l'abondance parut dans le quartier, sans que les Païsans osassent recevoir la moindre récompense. Deux jours aprés on découvrit sur le chemin de la Ville, une troupe considerable d'Indiens qui s'approchoient, avec toutes les marques de Paix. Le General, qui en fut averti, ordonna qu'on leur laissat l'entrée libre; & pour les recevoir, il se fit accompagner par les Ambassadeurs, de Mexique, en leur faisant entendre qu'il confioit à leur discretion, une chose qu'il apprehendoit qu'ils ignorassent. Le Chef des Tlascalteques envoyez, étoit Xicotencal même, qui avoit briqué cette commission; soit pour satisfaire le Senar, en amendant sa felonnie par cette action, soit qu'étant convaincu que la paix étoit necessaire, comme il étoit ambitieux, & qu'il aimoit la gloire, il ne vouloit pas que la Republique fut redevable à quelque autre de cet avantage. Il étoit accompagné de cinquante Cavaliers de sa faction, ou de les parens, tous extrêmement parez à leur maniere. Sa taille étoit au dessus de la mediocre, alsez dégagée, mais forte & robuste. Sa parure étoit une mante blanche, qu'il portoit d'une maniere bizarre & cavaliere, avec quantité de plumes, & quelques pierres rares aux endroits accoûtumez. Les traits de son visage étoient mal proportionnez; cependant ils ne laissoient pas d'imprimer du respect : & un certain air libre & guerrier en rendoit la laideur majestueuse. C'est ainsi qu'il parut en présence du General; où aprés avoit fait les reverences ordinaires, il s'asfit, & commença son discours, en avoiiant qu'il étoit le seul coupable de toutes les hostilitez qui s'étoient comnises; parce qu'il s'étoit imaginé que les Espagnols étoient du parti de Motezuma X iiii

dont le nom même lui donnoit de l'horreur : Mais qu'à présent il se faisoit un grand plaisir, de venir se rendre entre les mains de son vainqueur, comme ayant été le premier témoin de ses merveilleux exploits. Qu'il souhaitoit avec passion, meriter par cette soumission & par cette reconnoissance, le pardon de sa Republique, au nom & par l'autorité de laquelle il se présentoit, non pour proposer, mais pour demander humblement la paix, & pour la recevoir en la maniere qu'il plairoit aux Espagnols de l'accorder. Qu'il la demandoit une , deux, & trois fois, au nom du Senat , de la Noblesse & du Peuple de Flascala; suppliant instamment le General, qu'il lui plût honorer leur Ville de sa présence : Qu'il y trouveroit des logemens préparez pour son Armée, & toute la veneration & tout le service qu'il pouvoit se promettre d'un Peuple, qui étant naturellement fier & vaillant, ne croyoit pas se faire tort, de le prier, & de lui obéir. Qu'il demandoit seulement, non comme une condition de la paix, mais comme une grace que le General leur accorderoit par pitié, qu'on traitat humainement les Habitans, & que la licence des Soldats épagnât leurs Dieux & leurs femmes.

Le discours & la liberté de Xicotencal agréerent tellement à Cortez, qu'il ne pût s'empêcher de le témoigner à ceux qui assistionent à l'audience. L'estime qu'il avoit naturellement pour les braves hommes, lui donnoit ces sentimens; & il voulut que Marine le dît ainsi au General Indien, asin qu'il ne crût pas que l'accueil qu'on lui faisoit sut rendu à sa proposition. Aprés cela, Cortez reprenant un air severe, lui remontra avec un peu de vehemence le peu de raison que la Republique avoit en de lui faire une guerre si injuste; & lui en particulier, de soûtenir cette injustice avec tant d'obstimation. Il s'étendir sur ce sujet, par plusieurs raisons sortes & pressantes.

du Mexique. Livre II. exageré la grandeur du crime, pour faire valoir celle du pardon, il conclut en disant: Qu'il accordoit la paix qu'ils lui demandoient, & que son Armée ne feroit aucune violence, ni aucune extorfion sur son passage. Il ajouta : Que lors que l'occafion se présenteroit d'aller à Tlascala, il leur en donneroit avis, afin qu'ils pussent préparer ce qui seroit necessaire pour son entrée, & pour son logement. Xicotencal sut extrêmement affligé de ce retardement, qu'il regardoit comme un prétexte pour s'assûrer de leur sincerité dans le traité: & en jettant les yeux sur ceux qui assistoient à l'audience; Vous avez raison, dit-il, o grand Teules, (c'est ainsi qu'ils nommoient leurs Dieux) de punir nôtre franchise par vôtre défiance. Neanmoins, s'il ne suffit pas pour être crû, que toute la Képublique de Tlascala vous parle par ma bouche, moi qui fuis le General de ses troupes, & ces Cavaliers qui me suivent, qui sont les plus Nobles & les plus grands Capitaines de sa Nation, resteront ici en ôtage pour vôtre seureté; & nous demeurerons entre vos mains prisonniers, même enfermez, autant de tems que vous serez dans nôtre Ville. Cette offre ne laissa pas d'augmenter la confiance du General; mais comme il ne vouloit pas ceder en generosité, il répondit : Que cette asseurance n'étoit pas necessaire pour tui persuader qu'ils souhaitoient un accord, dont ils avoient tant de besoin : & que les Espagnols n'avoient que faire d'ôtages pour entrer dans sa Ville; & pour s'y maintenir en seuvié, comme ils l'avoient fait au milieu de ses troupes en armes. Cependant, que l'on pouvoit s'asseurer constamment de la paix sur sa parole; & qu'il iroit à la Ville, le plûtôt qu'il lui seroit possible. Cortez finit ainsi l'audience. & conduisit Xicotencal juiqu'à la porte de son logis, où il l'embrassa; & en lui tendant la main, il lui dit : Qu'il ne tarderoit à lui payer sa visite, qu'autant de tems qu'il en fal-

loit tour dépêcher des Ambassadeurs que Motezuma lui avoit envoyé. Ce discours lâché comme par hazard & sans dest in, ne laissa pas d'échausser beau-

coup la négociation de la paix.

2(0

Le General demeura avec les Ambassadeurs Mexicains, qui débuterent par de grandes railleries sur le traité de paix, & sur ceux qui le proposoient. De là ils passerent à blâmer avec trop de présomption la facilité des Espagnols à se laisser persuader. Enfin, s'adressant à Cortez ils lui direut, par maniere d'instruction: Qu'ils admiroient qu'un homme si habile ne connût pas encore les Tlascalteques, gens barbares, qui se maintenoient par leurs ruses, bien plus que par leurs forces. Qu'il prit bien garde à ce qu'il feroit, parce qu'ils ne songeoient qu'à profiter de sa confiance, afin de le perdre, lui & tous ses Soldats. Mais quand ils virent Cortez ferme à maintenir la parole qu'il avoit donnée, déclarer qu'il ne pouvoit refuser la paix à des gens qui la demandoient, ni manquer à ce devoir qui étoit le but de ses armes, ils s'arrêterent quelque tems à rêver profondément: aprés quoi leurs persuasions le convertirent en prieres, à ce qu'il plût au General de differer encore six jours son entrée dans Tlascala, afin que deux des principaux d'entreeux ensient le tems d'aller instruire l'Empereur de ce qui se passoit, pendant que les autres attendroient ses ordres. Cortez leur accorda cette grace ; parce qu'il jugeoit à propos d'avoir des égards pour Motezuma, & de voir ce que cette diligence pourroit produire, n'étant pas impossible qu'elle ne levat les difficultez qu'il faisoit, de se laisser voir Ainsi il mettoit à profit les différentes dispositions des Tlascalteques & des Mexicains; & il encherissoit la paix, en la faisant désirer aux uns , & craindre aux autres.

Ein du second Livre:



## HISTOIRE

DE LA CONQUESTE

DU

# MEXIQUE,

ESPAGNE

LIVRE TROISIEME.

CHAPITRE PREMIER.

Le voyage des EnvoyeZ de Cortez à la Cour d'Espagne. Les contradictions & les embarras qui retardent l'expedition de cette affaire.



premier hommage & le premier tribut de la Nouvelle Espagne. Leur voyage sut heureux, quoiqu'ils en eussent hazardé le succez, pour n'avoir pas suivi au pied de la lettre les ordres qu'ils avoient, dont les interprétations rusient souvent le cours d'une affaire parce qu'elles se rencontrent sort rarement avec l'intention du superieur.

Montexo avoitune Habitation en l'Isle de Cuba, prés de la Havane; & quand le vaisseau se trouva à la vue du Cap Saint Antoine, il proposa à son compagnon & au Pilote Alaminos, qu'il leur seroit avantageux de toucher en cet endroit, afin d'y faire provision de quelques rafraîchissemens, puisque ce lieu étant fort éloigné de la Ville de Saint Jacques, où Velasquez residoit, il n'étoit pas fort important de se relâcher un peu des ordres que le General leur avoir donnez, d'évirer avec soin tous les lieux de la jurisdiction de ce Gouverneur. Montexo vint à bout de son dessein, dont le but étoit de visiter sous ce prétexte son Habitation: & il risqua ainsi, non seulement le vaisseau, mais encore le présent, & toute la négociation dont il avoit la conduite. Velasquez, que la jalousie qu'il avoit du bonheur de Cortez tenoit fort éveillé, avoit répandu des espions en toutes les habitations qu'i étoient sur la côte, afin d'être averti de ce qui se passeroit de nouveau. Il craignoit que Cortez n'envoyat quelque navire à l'Isle de Saint Domingue, à dessein de rendre compte de sa découverte, & de demander du secours aux Religieux de Saint Jerôme, qui gouvernoient cette Iste; c'est ce que Velasquez vouloit prévenir & empêcher. Il apprit par le moyen de ses espions la descente de Montexo en son Habitation, & aussi-tôt il dépêcha deux vaisseaux qu'il avoit tout prêts, bien armez & fort bons voiliers, avec ordra

du Mexique. Livre III.

253

de se saissir à toutes risques, du navire de Cortez.

Ce mouvement se sit avec tant de diligence, qu'on

uit besoin de toute la science & de toute la bon
de fortune du Pilote Alaminos, pour échaper d'un

langer qui mit en grand hazard la conquête de la

Nouvelle Espagne.

En cet endroit Bernard Diaz noircit avec peu de aison, la réputation de Montexo, dont la qualité ela valeur méritoient un meilleur traitement. Diaz e blâme d'avoir mal reconnu l'obligation qu'il levoit à la confiance de Cortez. Il dit: Que Monexo n'alla voir son Habitation, qu'à dessein de rearder le voyage, & de donner à Velasquez le tems le se saisir du navire : Qu'il lui écrivit une lettre dont un Matelot fut chargé ; & que cet homme la porta, nageant entre deux eaux. Ces circonstances & quelques autres, sont rapportées par cet Aueur avec si peu de fondement, qu'il les détruit ui-même, en faisant un détail exprés de la viqueur & de l'activité avec laquelle Montexo, lorsqu'il fut à la Cour, s'opposa aux Agens & aux Parisans de Velasquez. Diaz ajoûte : Que les Envoiez de Cortez ne trouverent point l'Empereur en Espagne: & il avance encore d'autres particularitez, qui font connoître avec quelle facilité il prétoit l'oreille à toute sorte de recits, & avec quel discernement on doit lire ses memoires, sur tout ce qu'il n'a pas vû. Le vaisseau de Cortez couroit risque, s'il n'eût pris sa route par le Canal de Bahama, Alaminos ayant été le premier Pilote qui ait ofé se commettre à la rapidité de ses courans. Il eut alors besoin de toute la violence dont les eaux semblent se précipiter en cet endroit, entre les Isles Lucayes & la Floride, afin de se jetter promtement en pleine Mer, & rendre inuriles toutes les précautions de Velasquez.

Ils eurent un tems à souhait, & arriverent à Seville au mois d'Octobre de cette même année 1519.

La conjoncture ne fut pas si favorable à leurs prétentions. Benoist Martin Chapelain de Velasquez se trouva alors en cette Ville, étant venu, ainsi qu'on l'a dit, solliciter les affaires de ce Gouverneur. Il lui avoit envoyé les provisions de la Charge d'Adelantado, & attendoit à Seville un embarquement pour retourner à Cuba. L'arrivée de ce vaisseau le surprit : & comme il étoit déja connu & introduit auprés des Ministres, il se servit de ces avantages, afin de faire valoir ses plaintes contre Cortez & contre ses Envoyez, auprés des Juges de la Contratation des Indes ; c'est le nom qu'on avoit déja donné à ce Tribunal. Martin leur representoit: Que le navire étoit à son Maître Velasquez : & que toute la charge lui en appartenoit, comme provenant d'un pays dont la conquête lui étoit attribuée en vertu de ses Commissions. Que l'entrée dans les Provinces de la Terre-ferme s'étoit faite furtivement & sans autorité, par Cortez & par ceux qui l'accompagnoient, qui s'étoient soulevez avec la flotte que Velasquez avoitéquipée à ses dépens ; à dessein de faire cette conquête. Que les Capitaines Portocarero & Montexo meritoient d'être punis severement: Qu'au moins on devoit saisir leur vaisseau & toute sa charge, jusqu'à ce qu'ils eussent produit les titres legitimes sur lesquels ils prétendoient fonder Leur Commission. Velaiquez avoit à Seville plusieurs protecteurs, parce qu'il faisoit beaucoup de présens; & cela tient lieu de bonnes raisons, sur tout aux affaires équivoques, dont le droit semble être soumis aux interprétations de la volonté. On -reçût la requête du Chapelain, & on saisit le navire & les effets; permettant neanmoins, comme une grace, aux Envoyez de Cortez, d'enappeller -au Roi.

Les deux Capitaines & le Pilote prirent, avec ce-re permission, le chemin de Barcelonne, où ils croyoient trouver sa Majesté. Ils arriverent au

du Mexique. Livre III. moment que le Roi vencie de partir pour aller à la Coruna, où il avoit convoqué les Etats de Castille, & fait préparer sa flotte, à dessein d'aller en Flandre, pressé par les cris de l'Allen a me, qui l'appelloit à la Courone de l'Empire. Ils ne voulurent point suivre la Cour, afin de ne traiter pas en courant une affaire d'un si grand poids, qui étant mêlée avec les fatigues & les inquiétudes d'un voyage, perdroit l'agrément de la nouveauté, & lemerite de l'attention. Les Envoyez prévoyant sagement ces inconveniens, allerent à Medelin, saluer Martin Cortez, asin d'essayer s'ils pourroient obtenir de lui la grace de les présenter au Roy, & d'autoriser par la présence de ce venerable vieillard, les prieres & les demandes de son fils. Il les reçût avec toute la tendresse que l'on peut se figurer de la part d'un pere affligé, qui aprés avoir pleuré la perte d'un fils qu'il croyoit mort, trouve de si justes sujets d'admirer ses actions, & d'être satisfait de sa fortune.

Il n'eut pas de peine à se résoudre d'accompagner les Envoyez : & aprés s'être informé de l'endroit où ils pourroient trouver l'Empereur ( s'est ainsi que nous le nommerons dans suite de l'Histoire) ils apprirent que ce Prince devoit faire quelque sejour à Tordesillas, où il étoit allé prendre congé de la Reine Jeanne sa mere, & dépêcher quelques autres affaires sur le sujet de son voyage. Martin Cortez & ses compagnons l'attendirent en ce lieu, où ils eurent leur premiere audience: qu'un heureux incident rendit tres-favorable. Les Officiers de la Contratation n'avoient osé comprendre en leur saisse le présent destiné à l'Empereur, à qui ils l'envoyerent précisément en ce tems-là, avec les Indiens du Pays nouvellement conquis. Cette conjoncture fit écourer avec plus de plaisir les nouveautez que les Envoyez débitoient, ce qu'elles avoient de plus étonnant à

l'oreille étant alors' appuyé par le témoignage des yeux: car ces bijoux d'or précieux par leur matiere & par leur façon, ces rares manufactures de plume & de coton, & ces animaux raifonnables, d'une fisionomie si extraordinaire, qu'ils sembloient établir une seconde espece d'hommes, tout cela paroissoit aux Courtisans comme autant de témoins, qui donnoient de l'autorité à la relation des Envoyez, sans qu'ils ces-

sassent de la trouver admirable.

L'Empereur les entendit avec beaucoup de bonté; & le premier monvement de son ame Royale, fut de rendre graces à Dieu de ce qu'on découvroit sous son Regne de nouvelles Regions, où on pouvoit faire connoître son nom, & prêcher son Evangile. Il eur diverses conferences avec les deux Capitaines & le Pilote : il s'informa avec soin de tout ce qui regardoit ce nouveau Monde; du Domaine & des forces de Motezuma; de la qualité & des talens de Cortez. Il fit même des questions au Pilote sur la navigation; & ordonnaque les Indiens fussent ramenez à Seville, afin qu'ils pussent conserver leur santé dans un air plus doux & plus chaud. Enfin il auroit décidé en faveur des Envoyez, selon qu'on en peut juger par l'ardeur qu'il avoit d'avancer cette entreprise, s'il n'eût été alors embarassé par des affaires tres-importantes, qui le touchoient de plus pres.

On voyoit tous les jours arriver de nouvelles lettres de la part des Villes de Castille, avec des propositions peu respectueuses. Cette Province se plaignoit de ce qu'on attiroit ses Etats en celle de Galice. Le Royaume en general témoignoit être jaloux, de se voir moins consideré que l'Empire: l'obésissance étoit mélée de protestations; & cet esprit de licence qu'on voyoit regner dans les Communautez, s'emparoit insensiblement

de

du Mexique. Livre III. e tous les cœurs. Ils aimoient le Roy, & ils peroient le respect qui lui étoit dû : son absence les Migeoit : la crainte de ne le voir plus leur faipit verser des larmes; & cet amour naturel aux ujets, se tournoit en une passion violente, qui tant mal gouvernée, sembloit menacer l'autoité du Prince. L'Empereur fatigué de ces plaines continuelles, voulut s'en délivrer en hâtant on départ, comme il fit. Il croyoit revenir bienôt, & qu'il ne lui seroit pas difficile aprés son etour, d'appaiser les mauvaises humeurs qu'ilissoit en mouvement. Il en vint à bout. Neanioins, sans examiner les motifs importans qui obligerent à ce voyage, on ne peut s'empêcher 'avouer qu'il hazardoit beaucoup; & pour dire verité, ce n'est pas un bon moyen de guerir es maux, qu'un excez de cette confiance qui atend la derniere extrêmité, supposant qu'on ne nanquera pas de remedes. Ces embarras firent renvoyer la requête de Cor-

ez au Cardinal Adrien, & aux conseils des Prélats des Ministres, qui devoient l'assister de leurs vis durant l'absence de l'Empereur. Ils avoient rdre, aprés avoir consulté le Conseil des Inces, de chercher quelque expedient afin de saucer les prétentions de Diego Velasquez; & céendant, de procurer avec chaleur la découerte & la conquête de cette Terre qui commenoità se faire connoître sous le nom de Nouvelle

Spagne.

Tome In.

Le Président du Conseil des Indes, formé depuis peu de jours, étoit Jean Rodriguez de Foncea Evêque de Burgos. Il étoit assisté de Heran de Vega Seigneur de Grajal, de Dom Francois Zapata, de Dom Antoine de Padilla, tousleux du Conseil Royal, & de Pierre Martir d'Angleria Protonotaire d'Arragon. Le President avoit une grande connoissance des affaires des In-

258

des, qu'il manioit depuis long-tems: & tous les Conseillers cedoient à son autorité, & à son experience. Il favorisoit Vekasquez, & ne s'en cachoit pas ; soit qu'il fût prévenu par les raisons du Chapelain, ou par l'estime qu'il faisoit de la personne du Gouverneur. Bernard Diaz a crû qu'il y entroit de la passion, & en rapporte les motifs avec peu de respect, & trop de paroles: mais comme cet Auteur ne dit que ce qu'il avoit appris d'ailleurs, il y en a moins, ou peut-être rien du tout. Ce qu'on ne peut nier est, que la cause de Cortez perdit beaucoup de son merite entre les mains de Fonseca, qui diffama son expedition, en la traiant de crime, dont les consequences étoient dangereuses. Il remontroit, Que Velasquez, en vertu du titre que l'Empereur lui avoit accordé, étoit le Maître de l'entreprise ; & selon les régles de la instice, qu'il l'étoit encore des moyens que l'on avoit employez pour y parvenir. Il appuyoit for sur le peu de confiance que l'on devoit attendre d'un homme revolté contre son Superieur, es ce qu'on pouvoit craindre de ces semences de rebellion, en des Provinces si éloignées. Il protestoit de tous les malheurs qui en arriveroient : enfin il chargea si fort ses remontrances, qu'il ébranla le Cardinal, & les Ministres du Conseil. Ils connoissoient assez qu'on affectoit de donner trop de poids aux raisons de Velasquez : néanmoins ils n'osoient décider sur une matiere de cette consequence, contre le sentiment d'un Ministre si qualifié. D'ailleurs, ils ne jugeoient pas à propos de désoler Cortez, confirmé dans la poslession, & à qui on étoit redevable d'une découverte plus grande, sans comparaison, & plus importante que toutes les autres. Ainsi ces irresolutions retarderent la décisson de l'affaire, jus qu'au retour de l'Empereur, & à l'arrivée des seconds Envoyez de Correz. Tout ce que Mardu Mexique. Livre III.

tin Cortez & ses compagnons purent obtenir, sut qu'on leur délivrât quelque chose pour leur dépense sur les effets qui étoient saiss à Seville, Avec ce mediocre secours, ils surent deux ans à la Cour, suivant les Tribunaux comme des prétendans disgraciez; l'interêt public étant devenu particulier en cette occasion, au lieu quen toutes les autres l'interêt du particulier tâche à passer pour celui du public.

### CHAPITRE II.

Motezuma fait de grands efforts pour rompre le traité de paix. Des Envoyez de la Republique de Tlascala viennent continuer leurs instances pour l'obtenir. Cortez marche avec son armée, & fait son entrée dans la Ville.

Ernan Cortez ne sut informé de ces obstacles, que long-tems aprés. Nous l'avons laisse de la fass son camp auprés de Tlascala, où il demeuta six jours, asin de tenir sa parole aux Ambassadeurs de Mexique: cependant il connoissit, par de nouvelles experiences, l'ardeur que les Tlascalteques avoient de faire la paix, & la jalousse qu'il savoient conçste des offices & des soins de Motezuma. Ses Ministres revintent au jour nommé, & structurent reçus avec les civilitez accoûtumées. Leur nombre étoit augmenté de six Cavaliers de la Maison de l'Empereur, suivis d'un magnisque, sortége, & qui apportoient un présent de mêne qualité, & un peu moindre en valeur, que e précedent. Un d'entre-eux porta la parole, & vii

enflant son discours de plusieurs exagerations, il répresenta : Que l'Empereur souverain de Mexique (à ce nom ils firent tous une profonde reverence) desiroit avec passion, être ami & allié du grand Prince à qui les Espagnols obéissoient, & dont la Majesté paroissoit avec tant d'éclat en la valeur de fes Sujets. Que cette passion portoit leur Empereur à payer tous les ans un tribut à ce Prince, & à partager avec lui les richesses immenses dont son Païs abondoit; parce qu'il le reveroit comme le fils du Soleil, ou au moins, comme le Seigneur de ces heureuses Regions d'où on voit naître la lumiere; mais que ce traité devoit être precedé par deux conditions. La premiere, que Cortez & ses Soldats s'abstinssent de faire aucune attiance avec les Peuples de Tlafcala; puisqu'il n'étoit pas raisonnable, qu'aprés être si obligez à la liberalité de l'Empereur, ils conservassent quelque liaison avec ses ennemis. La seconde, qu'ils achevassent de se persuader que le desfein qu'ils avoient d'aller à Mexique, n'étoit ni poffible, ni raisonnable, puisque selon les loix de l'Empire, le Souverain ne pouvoit se laisser voir à des. Etrangers, & que les Sujets ne le souffriroient. pas: Qu'ils devoient bien considerer les perits qui suivroient l'une ou l'autre de ces actions, où l'imprudence avoit beaucoup de part: car les Tlascalteques avoient tant de penchant à la trabison és au brigandage, qu'ils ne songeroient qu'à leur donner une fausse confiance, afin de se venger d'eux plus facilement, & de s'emparer des tresors dont Motezuma les avoit enrichis; & les Mexicains étoient si jaloux de l'autorité de leurs loix, & d'ailleurs si farouches, que l'Empereur avec tout son credit, ne pourroit retenir leurs emportemens, ni les Espagnols se plaindre avec justice de ce qu'ils en souffriroient; puisqu'ils avoient eté avertis tant de fois, du danger auquel ils s'exposoient: Tel fut à peu prés, le discours de ce Mexicain;

du Mexique. Livre FII.

& routes les Ambassades & diligences de Motezuma, alloient à cet unique but, d'empêcher que les Espagnols ne s'approchassent de Mexique. Il regardoit ces Etrangers avec toutel'horreur que les funestes présages lui en avoit fait concevoir; & en feignant d'obeir à ses Dieux, il se faisoit une Religion de sa crainte. Cortez ne sit point encore de réponses aux propositions qu'on lui faisoit de sa part : il dit seulement aux Ambassadeurs : Qu'il étoit à propos de les laisser reposer, aprés les fatigues de leurs voyages; & qu'il les dépêcheroit en peu de tems. Il vouloit qu'ils fussent témoins de la paix qu'il feroit avec les Tlascalteques; & il confideroit encore, de quelle importance lui étoit leur sejour, dans la crainte que Motezuma scachant sa résolution, ne songeat à s'y opposer par la voie des'armes; car on étoit bien informé qu'il n'y avoit encore rien de prêt pour la guerre, & personne n'ignoroit la facilité qu'il avoit d'assembler en peu de tems une puissante Armée.

Le retardement de Cortez inquiétoit terriblement le Senat de Tlascala, qui en attribuoit la cause à ces Ambassades: en sorte que les Senateurs résolutent, que pour donner un témoignage indubitable de leur affection, ils iroient en Corps au camp des Espagnols, a sin de les amener dans leur Ville, ou au moins, de n'y retourner pas eux-mêmes, sans avoir convaincu le General de la sincerité de leur procedé, & déconcerté toutes les négociations de

Motezuma.

Ils partirent avec une nombreuse & superbe suite, parez de plumes, & d'autres ornemens, dont la couleur annonçoit la paix. Les Senateurs étoient portez en une maniere de litiere, sur les épaules des Ministres inferieurs. Magiscatzin, qui avoit toûjours opiné en faveur des Espagnols, étoit à la tête, avec le Pere de X'cotencal, venerable vieillard, que le grand âge avoit privé de l'usage de sea

Histoire de la Conquete 262 yeux, sans lui ôter celui de son esprit, qui faisoit encore rechercher ses avis par tous les Senateurs. Ils mirent pied à terre, à quelque pas de la maison de Cortez, qui les attendoit; & l'aveugle s'avancant le premier, pria ceux qui le conduisoient de l'approcher du Capitaine des Orientaux : c'est ainsi qu'il nommoit Cortez. Il l'embrassa avec une extrême joye ; aprés quoi il lui passa la main sur le visage, & sur differences parties du corps, comme s'il eût cherché à le connoître par le sens du toucher, qu'il faisoit suppléer en cette occasion à celui de la viië. Le General fit asseoir tous les Senateurs: & l'aveugle pressé par les prieres de Magiscatzin, prit la parole, à peu prés en ces termes, Genereux Capitaine, soit que tu sois, ou non, de

la race des Immortels, tu as maintenant en ton pouvoir le Senat de Ilascala, qui vient te rendre ce dernier témoignage de son obéissance. Nous ne venons point excuser la faute de nôtre Nation; mais seulement nous en charger, avec quelque confiance d'appaiser ta colere par nôtre sincerité. C'est nous qui avions résolu de te faire la guerre; mais c'est nous aussi qui avons conclu de te demander la paix-L'effet de la premiere résolution n'a été que trop promt, l'autre tarde trop à paroître, mais les plus mures d'elibérations ont cette qualité. On n'efface qu'avec peine ce qui s'imprime avec difficulté; & je puis asseurer que ce retardement nous a donné une plus parfaite connoissance de ta valeur, & qu'il a exalté nôtre constance. Nous n'ignorons pas que Motezuma s'efforce de te détourner de nôtre alliance; écoute-le comme nôtre ennemi, si tu ne le considere pas comme un Tyran, tel qu'il doit déja te le paroître, puisqu'il te recherche à dessein de te persuader une injustice. Nous ne demandons pas que tu nous affiste contre lui, nos seules forces nous suffissent contre tout ce qui ne sera pas toi: mais nous verrons avec déplaisir, que tu prennes quelque asseurance

du Mexique. Livre I I I. Fur ses promesses, parce que nous connoissons bien ses artifices & fes intrigues; & maintenant, malgré mon aveuglement, il s'offre à moi de certaines lumieres, qui me découvrent de loin le peril où tu t'engage. Il se peut faire que Tlascala obtiendra dans le monde une illustre réputation, pour avoir entreprista défense : mais laissons au tems à te détromper; il ne faut point être Prophete pour juger ce qui peut résulter de la tyrannie de Motezuma, & de notre fidelité. Tu nous as offert la paix, si Motezuma ne te retient. Pourquoi te retient-il? Pourquoy te refuses-tuà nos prieres? Pourquoi ne veux tu pas bonorer notre Ville de ta présence? Nous venons; résolus de gagner une fois ta volonté én ta confiance, ou de mettre entre tes mains nôtre liberté: choisis de ces deux partis, celui que te sera le plus agreable ; car pour nous, il n'y a point de milieu entre la necessité d'être tes amis, ou tes esclaves.

C'est ainsi que ce sage aveugle conclut son discours, faisant voir que le Senat Tlascalteque avoit ausli son Appius, tel que celui qui parla si fortement dans le Senat de Rome, contre le Roi d'Epire. Aprés quoi on ne peut nier que ces gens n'eussent un raisonnement au dessus du commun, comme on. le remarque en la forme de leur Gouvernement, ainsi qu'en leurs actions, & en leurs discours. Neanmoins, quelques Ecrivains peu affectionnez à nôtre Nation, ont parlé des Indiens comme de bêtes dépourvues de raison, croyant diminuer ainsis la gloire de nos conquêtes. Il est vrai qu'ils admiroient avec beaucoup de simplicité, des hommes qui leur paroissoient d'une autre espece, si differens d'eux en couleur & en vêtemens. Ils regardoient. les barbes comme des accidens monstrueux, à cause qu'ils n'en avoient point. Ils donnoient de l'or pour du verre, & enfin ils prenoient nos armes pour des foudres, & nos chevaux pour des bêtes farouches. Mais tout cela venoit des impressions de la

nouveauté, qui ne font point de tort à l'entendement, parce qu'encore que l'admiration suppose l'ignorance, elle ne suppose point l'incapacité, & même on ne sçauroit proprement appeller ignorance, un défaut de connoissance. Dieu les avoit fait raisonnables, & quoi qu'il eût permis leur aveuglement sur les choses de la Religion, il n'avoit pas laissé de leur accorder toute la capacité & les avantages naturels, qui sont necessaires à la conservation de l'espece, & dûs à la persection de ses ouvrages. Mais il est tems de retourner à nôtre Narration, de peur de faire honneur à une calomnie grossiere, en s'amusant trop à la resuter.

Cortez ne pût tenir contre ces soûmissions du Sénal: & d'ailleurs il n'avoit plus de prétexte, puis que le terme qu'il avoit accordé aux Mexicains étoit passé. Ainsi il fit une réponse favorable aux Sénateurs, & il les regala de quelques présens, afin de les persuader plus aisément de sa gratitude & de sa confiance. Il fallut leur parler d'autorité, pour les obliger à s'en retourner : & il obtint enfin cela d'eux, aprés leur avoir donné sa parole, qu'il iroit loger dans leur Ville, sans autre retardement que celui qui étoit necessaire à faire venir des Indiens propres à conduire l'artillerie, & à porter le bagage. Ils le contenterent de la parole du General, aprés qu'ils la lui eurent fait repeter, par un mouvement de tendresse & d'affection, bien plus que de défiance. Ils partirent fort satisfaits, prenant fur eux la charge d'assembler & d'envoyer des Indiens pour l'artillerie & le bagage. En effet, le jour suivant commençoit à peine à paroître, qu'on vid à la porte du camp cinq cens Tamenes, si adroits & si forts, qu'ils disputoient entre eux à qui en porteroit le plus, l'honneur se reglant au poids de la charge.

Aussi-tôt on disposa toutes choses pour la marche; on forma les bataillons; & apres avoir pla-

C

du Mexique. Livre III. cé l'artillerie & les bagages, l'armée prit le chemin de Tlascala, avec l'ordre & les précautions qu'elle observoit, étant certain que la meilleure partie de les conquêtes étoit dûë à l'exactitude de la discipline, dont elle ne se relâcha jamais. La campagne des deux côtez du chemin, étoit couverte d'une multitude innombrable d'Indiens, accourus de ous les Villages, à un spectacle si extraordinaire. Leurs cris & leurs batemens de mains étoient si éclatans, qu'ils auroient pû passer pour des menaces pareilles à celles dont ils usoient en combattant, si Marine n'eut averti les Espagnols, que ces Peuples déclaroient ainfi leur joye dans leurs plus grand les fêtes; & qu'ils célebroient alors à leur mode, e bonheur qu'ils avoient obtenu, & benissoient & ouoient leurs nouveaux amis. Cette connoissance sit supporter l'importunité de leurs applaudissemens dont on leur laissa tout le plaisir. Les Senateurs vinrent au-devant de l'armée, pien loin hors de la Ville, avec tout l'appareil & toute la pompe dont ils honoroient ces actions. Ils ctoient escortez de tous les Nobles, qui se faisoient nonneur en ces occasions, d'assister les Ministres de eur Republique. Ils firent toutes les reverences eccoûtumées en arrivant, & marcherent aussi-tôt la tête de l'armée, sans s'arrêter, donnant à conpoître par l'empressement de leurs civilitez, qu'ils ne desiroient rien tant que de hâter la marche, sans etarder ceux qu'ils accompagnoient. A l'entrée de la Ville, les acclamations en faveur les vainqueurs redoublerent avec plus de bruit; parce que la musique mal concertée de leurs sures, le leur timbales & de leurs cors, se mêla aux voix le la Populace. Le concours étoit si grand, que les Ministres du Senat eurent une peine surieuse à perer la foule, afin de laisser un passage libre dans es ruës. Les femmes jettoient toute sorte de fleurs ur les Espagnols; & les plus hardies, ou les moins Tome I.

Histoire de la Conquête 266 discretes, s'approchoient jusqu'à seur en mettre entre les mains. Les Sacrificateurs revêtus de leurs robes de ceremonies, attendoient nos gens au passage, avec leurs brasiers de copal; & sans sçavoir où ils adressoient leurs encensemens, ils témoignerent leur joye & leurs applaudissemens par la fumée de ces brasiers. La sincerité de ce Peuple paroissoit sur tous les visages également, quoi qu'en diverses manieres. Les uns témoignoient de l'admis ration melée de joye; & les autres poussoient des cris, temperez par le respect & la veneration. Le logement de l'armée, fourni de tout ce qui étoit necessaire, commode, & même délicieux étoit préparé dans la meilleure maison de la Ville; où il y avoit trois ou quatre grands portiques fort spacieux, avec tant d'appartemens, que Cortez trouva lieu d'y loger sans embarras toute l'armée, sans l'affoiblir en la separant. Le General avoit amené les Ambassadeurs de Motezuma, malgré leur résistance: & il les fit loger auprés de soi, parce qu'ils étoient assurez sous sa protection, & qu'ils ne laissoient pas de craindre toûjours quelque violence. Ainsi la derniere réduction de Tlascala, & le jour de cette entrée, arriverent le 23. de Septembre 1519. jour auquel les Espagnols obtinrent une paix glorieuse, accompagnée de toutes les circonstances d'un triomphe, si durable, & d'une telle consequence pour la conquête de la Nouvelle Espagne, que cette Province jouit encore de plusieurs Privileges & droits d'Éxemption, qu'elle a méritez en récompense de sa fermeté, & qui son des monumens honorables de son ancienne fidelité



#### CHAPITRE III.

Description de la Ville de Tlascala. Les Senateurs se plaignent de ce que les Espagnols marchent avec leurs armes : ils attribuent ce procedé au peu de confiance qu'on avoit en eux. Cortez les satisfait, & tâche de leur faire quitter le culte des Idoles.

Lascala étoit alors une Ville fort peuplée, bâtie sur quatre éminences, peu éloignées les une des autres, qui s'étendoient du Levant au Couchant. Elles n'étoient pas d'égale grandeur ; & les fortifications naturelles de leurs rochers y avoient attiré plusieurs Habitans. Ainsi ces quatre éminences, qui contenoient toutes les maisons de la Ville, formoient comme quatre citadelles, ou quartiers feparez, qui avoient communication ensemble par differentes ruës bordées de murs fort épais, qui servoient de murailles à la Ville. Ces quartiers eroient gouvernez à titre de Fief, par quatre Caciques qui descendoient des premiers fondateurs, & dépendoient néanmoins du Senat, où ils assistoient ordinairement, & dont ils recevoient les ordres en ce qui regardoit l'Etat en general, comme le Senat recevoit les appellations de leurs Sujet en dernier resiort. Les maisons n'avoient qu'un mediocre exhaussement, parce qu'elles n'avoient point de second étage. Elles étoient bâties de pierre & de brique; & au lieu de convertures de tuiles, elles avoient des terrasses, avec des coridors. Les rues étoient étroites, & tortuës selon les differens

contours de la montagne. Enfin leur architecture n'étoit pas moins bizare que la fituation de la Ville, où on avoit eu plus d'égard à la feureté,

qu'à la commodité.

268

La Province entiere avoit cinquante lieuës de tour ; sçavoir dix de longueur de l'Orient à l'Occident, sur quatre de largeur du Nord au Sud, d'un pays inégal & montueux, & neanmoins tresfertile & bien cultivé par tout où les rochers permettoient de jouir des avantages du terrain. Il étoit borné de tous côtez par des Provinces de l'Empire de Motezuma, hors celui du Nord, où ses limites étoient resserées, plûtôt que bornées, par la grande Cordeliere, dont les montagnes presque inaccessibles lui donnoient communication avec les Otomies, les Totonaques, & les autres Nations barbares qui leur étoient alliées. On y trouvoit quantité de Bourgs & de Villages fort peuplez: & cette Nation avoit dés sa jeunesse deux inclinations dominantes, la superstition & l'éxercice des armes, à quoi ils s'appliquoient, & s'y rendoient tres-habiles par émulation; soit que le climat leur donnât les sentimens communs à tous les Montagnards, ou que la necessité les rendît vaillans. Le Pays abondoit en mays, & le grain répondoit si heureusement au travail des Paysans, qu'il avoit donné le nom à la Province de Tlascala, qui en leur langue fignifie Terre de pain. On admiroit la diversité & l'excellent goût de ses fruits, & l'abondance du gibier & de la venaison que cette Province nourrissoit. Enfin unede ses plus grandes richesses est encore maintenant la Cochenille, dont les Peuples ne connoissoient pas l'usage jusqu'à ce qu'ils l'eussent appris des Espagnols. Je crois qu'elle a tiré son nom de cette graine appellée par les Latins Coccus, & qui a donné parmi nous son nom à l'Ecarlate. Cependant en ce Pays là c'est un insecte, du Mexique. Livre III.

269

comme un petit ver qui naît & se mûrit, pour ainsi dire, sur les feiiilles d'un arbre sauvage & épineux, qu'ils appelloient alors Tuna sauvage, & qu'ils preserent maintenant à ceux qui portent les fruits les plus délicats, puisqu'ils doivent leur plus grand commerce & leur richesse à la precieuse teinture de ces petits vers, qui ne cedeen rien à celle que les anciens tiroient du sang de leur Murex, ou poupre, si celebre entre les precieuses couleurs, sur les manteaux de leurs Rois.

Tous ces avantages de la nature étoient balancez par de grandes incommoditez. Le voisinage des montagnes rendoit la Province sujette à des tempêtes furieuses, à des houragans terribles ; & à des innondations frequentes de la riviere appellée Zahual, qui fans fe contenter de ruiner les moissons, & d'arracher les arbres, alloit chercher les maisons jusqu'au plus haut des collines. On dit que Zahual en leur langue signisse Riviere galeuse, parce qu'elle donnoit cette maladie â ceux qui beuvoient de ses eaux, ou qui s'y baignoient; ce qui étoit le second effet de la malignité de ce torrent. Le défaut de sel n'étoit pas une des moindres incommoditez de ces Peuples, puisqu'elle laissoit sans assaisonnement toutes les viandes excellentes dont cette Province abondoit. Ce n'est pas qu'ils n'en pussent tirer aisément des Pays sujets à l'Empire de Motezuma, en échange de leurs grains; mais le dégoût en leur manger leur paroissoit un moindre inconvenient, que celui d'entrer en commerce avec leurs ennemis,

Cette politique étoit pardonnable à un Peuple qui n'aimoit que la guerre: neanmoins ces remarques, & d'autres encore que les Espagnols faisoient sur la conduite de cette Nation, ne leur caussoien pas moins d'inquiétude que de surprise. Leur General dissimuloit ses soupçons: cependant il faisoit continuer exactement la garde en son logement 3

Z iij

270

& quand il alloit à la Ville avec les Indiens, il se faisoit accompagner d'une partie de ses Soldats, qui n'oublioient jamais les armes à feu. Les Espagnols ne sortoient point aussi qu'en grosse troupe. & avec les mêmes précautions. Ils avoient bien dessein d'établir une confiance reciproque; mais d'une maniere qui ne tînt rien de la négligence. Cependant les Indiens, qui désiroient leur amitié sans artifice & sans affectation, se faisoient un point d'honneur affligeant pour eux, de ce que les Espagnols ne quittoient point les armes, & de ce qu'ils n'étoient pas affez convaincus de leur fidelité. Ce point sut agité dans le Senat, qui députa Magiscatzin à Cortez, afin de lui répresenter : Que ces manieres qui sentoient la guerre, n'avoient pas bonne grace, en un lieu où tout étoit soûmis & obeissant, & où on ne cherchoit qu'à lui plaire. Que ces gardes qu'on faisoit dans son quartier, marquoient qu'on ne s'y croyoit pas en seureté; & que les Soldats qui marchoient par la Ville avec leurs foudres sur l'épaule, quoiqu'ils ne fissent point de mal, offensoient plus par cette défiance, qu'ils n'auroient fait pardes outrages. Il conclut qu'on devoitregarder les armes comme une charge inutile, lor (qu'elle étoit peu necessaire, & même choquante entre des amis de bonne-foi, & désarmez. Enfin il supplia treshumblement Cortez, de la part du Senat & de toute la Ville, qu'il fist cesser ces démonstrations és cet appareil, qui conservoient en apparence quelques marques d'une guerre mal éteinte, ou qui pour le moins étoient des signes d'une amitié pleine d'ombrages.

Cortez repliqua: Qu'il connoissoit la sincerité dont le Peuple de Ilascala répondoit à ses bonnes intentions; & qu'il n'avoit aucun soupçon qu'ils voulussent contrevenir à une paix qu'ils avoient souhaitée si ardemment. Que l'exactitude des gardes qu'on faisoit en son quartier, étoit consorme à l'u-

du Mexique. Livrel II. sage de son Pays, où les Soldats vivoient toujours comme s'ils étoient à la guerre, dont ils pratiquoient tous les exercices au milieu de la paix, afin de s'accontumer aux fatigues. Qu'ils apprenoient ainsi l'obeissance, & se faisoient une habitude de la vigilance. Que les armes faisoient partie de leurs ornemens & de leur parures; & qu'ils les portoient comme des marques honorables qui distinguoient leur profession. C'est pourquoi il demandoit aux Senateurs qu'ils s'assurassent de son amitié, & qu'ils ne s'offençassent point de ces démonstrations propres aux gens de guerre, & compatibles avec la paix entre les Peuples de sa Nation. Par ces raisons Cortez trouva moyen de satisfaire ses amis, sans négliger sa sureté: & Magiscatzin qui avoit l'ame guerriere, & qui étant jeune avoit commandé les Armées de la Republique, se plut si fort à ce stile de guerre, & en trouva la pratique si noble, qu'au lieu de continuer ses plaintes, il résolut d'introduire ces exercices & cette vigilance parmi les troupes de sa Republique, avouant qu'ils servoient à distinguer les Soldats & à les rendre habiles en même tems.

Cet éclaircissement fit cesser les inquietudes des Habitans de Tlascala, qui s'attachoient tous à servir les Espagnols avec beaucoup d'affection. Tous les jours ils donnoient de nouvelles preuves de leur bonne volonté, par des regales de toutes lortes de fruits & de venaison, & même de mantes, & d'autres curiositez de peu de prix, les plus riches présens qu'on pût faire en ce Pays-là, où l'âpreté de ses montagnes ne laissoit aucune ouverture au commerce des autres Provinces, qui produisoient l'or & l'argent. La plus belle sale du logis des Espagnols fut destinée à servir de Chapelle. Ils y éleverent un Autel de plusieurs degrez : on le para de quelques Images, avec le plus de bien-seance qu'il fut possible; & tous les jours on y celebroit le saint Sacrifice de la Messe en présence des principaux

Z-iiij

Indiens, qui y affissoient avec beaucoup d'admiration & de respect: & s'ils n'étoient pas devots, an moins prenoient-ils un soin extrême de ne point troubler la dévotion des autres. Ils observoient curieusement jusqu'aux moindres ceremonies, qui avec la surprise de la nouveauté, augmentoient encore l'estime qu'ils faisoient des Espagnols: car ils sçavoient sort bien distinguer avec veneration, les actions qui ont le caractere de la vertu, quoiqu'ils n'en scussent en le nom, ni l'usage; mais seulement parce qu'elle a des charmes pour les Barbares mêmes.

Un jour Magiscatzin demanda à Cottez: S'il étoit mortels car, disoit-il, vos actions & celle de vos Soldats paroissent surnaturelles, & ont ce caractere de bonté & de grandeur que nous attribuons à nos Dieux. Mais nous ne comprenons pas ces ceremonics dont il semble que vous rendiez hommage à une autre Divinité superieure. L'appareil est d'un sacrifice: cependant nous n'y voyons point les victimes iles offrandes dont on appaise les Dieux: & d'ailleurs nous scavons qu'il ne peut y avoir de sacrifice, à moins que quelqu'un ne meure pour le salut de tous

les autres.

Cortez prit cette occasion de lui donner quelques lumieres de la verité, en satisfaisant à ses questions. Il avoüa ingenument: Que lui & tous ses Soldats éroient mortels par leur naissance. Comme le General avoit dessein de leur découvrir les veritez infaillibles de nôtre Religion, il ne voulut pas alors tirer aucun avantage des erreurs qui les abusoient: neanmoins il ajoûta: Qu'étant nez sous un meilleur climat, ils avoient beaucoup plus d'esprit, de vigneur & de forces, que les autres hommes. Ainsi sans s'attribucer à saux tirre la qualité d'immortel, il conservoit celle d'invincible. Ensin il dit à Magiscavin: Que non-seulement ils reconnoissient un Superieur au Ciel, où ils adoroient le

du Mexique. Livre III. souverain Seigneur de tout l'Univers; mais qu'ils étoient encore Sujets & Vassaux du plus grand Prince de la Terre, à qui le Peuple de Tlascala obéissoit maintenant; puis qu'étant les freres des Espagnols, ils ne pouvoient pas s'empêcher de reconnoître le Prince dont ils étoient les Sujets. De ce discours il passa à un autre plus essentiel : & quoiqu'il parlât avec beaucoup de chaleur contre l'Idolâtrie, son bon esprit lui fournissant des raisons capables de combattre & de ruiner la multiplicité des Dieux qu'ils adoroient, & l'erreur abominable de leurs sacrifices, neanmoins quand il vint à parler des Mysteres de nôtre Religion, ils lui parurent dignes d'étre traitez avec plus de science & d'instruction; & comme il sçavoit & parler & se taire à propos, il en laisla l'explication au Pere Olmedo. Ce Religieux essaya d'amener par dégrez ces Infideles à la connoissance de la verité, en leur dévelopant, avec autant de prudence que de doctrine, les principaux articles de nôtre créance, en sorte qu'il pût échauffer leur volonté, sans fatiguer leur entendement; parce que des lumieres trop vives éblouissent d'abord ceux qui sortent de l'obscurité. Neanmoins Magiscatzin, & ceux qui l'accompagnoient, donnerent alors peu d'esperance d'abandonner leurs erreurs. Ils disoient que le Dieu que les Espagnols adoroient étoit tres-grand, & peut-être au dessus de leurs Dieux : mais que chacun étoit le maître en son Pays. Que chez eux, ils avoient besoin d'un Dieu contre les foudres & les tempêtes ; d'un autre contre les déluges qui ravageoient leurs moissons, d'un qui les assistat à la guerre; & ainsi dans les autres necessitez : parce qu'il n'étoit paspossible qu'un seul fournit à toutes ces choses. Ils écouterent plus favorablement la proposition de se soumettre à un Seigneur temporel, puisqu'ils s'offrirent à devenir ses Vassaux. Ils demandoient s'il ne les protegeroit pas contre Motezuma, ce qui

étoit l'unique motif de leur obéissance: & en même tems ils prioient le General avec humilité & empressement, que la conversation sur le changement de Religion ne se répandit pas hors de son quatier; parce que si leurs Dieux venoient à l'apprendre, ils appelleroient les tempêtes, & lacheroient la bonde aux déluges des eaux, qui les détruiroient entierement. C'est ainsi que le Demon tenoit ces miserables plongez dans l'erreur, par le moyen de la crainte. Tout ce qu'on en put obrenir fut, qu'ils feroient cesser les sacrifices du sang des hommes, parce qu'on les convainquit qu'ils étoient contraires à la loi de Nature. Ainsi on délivra les miserables captifs destinez à servir de victimes, aux jours de leurs plus grandes Fêtes: & on rompit différentes prisons, ou pour mieux dire, diverses cages, où ils les tenoient enfermez, & où ils les engraissoient, non pas tant à dessein de les présenter de meilleure grace au sacrifice, que de les rendre plus friands dans le plat.

Cortez n'étoit point satisfait de cette complaisfance, & déja il proposoit à ses Soldats d'aller mettre en pieces les Idoles, s'appuyant sur le succez qu'une pareille action avoit eu à Zempoala; comme si c'ent éte la même chose, de l'entreprendre en un lieu incomparablement plus peuplé. Son zele se trompoit en cela, & son courage ne le désabusoit pas, si le Pere Olmedo ne l'eut ramené à la raison, en lui remontrant avec une fermeté religieuse: Qu'il n'étoit pes sans serupule dela violence qu'on avoit faite aux Indiens de Zempoala, parce qu'elle ne s'accordoit pas avec les maximes de l'Evangile; & qu'une action de cette nature étoit, à proprement parler, abattre les Autels, & laisser les Idoles dans le cœur. Il ajoûta: Que l'entreprise de convertir ces Infideles, demandoit plus de tems & de douceur. Que ce n'étoit pas la bonne voie de leur faire connoître leurs erreurs, que de décrier la veridu Mexique. Livre III. 275
té en les tourmentant. Qu'avant que d'introduire le
culte du vrai Dieu, il falloit bannir le Demon, &
que cette guerre devoit se faire d'une autre maniere,
& avec d'autres armes. Le General se rendit à ses
raisons, & à l'autorité du Pere, en moderant l'impetuosité de son zele; & depuis ce tems-là, il ne
chercha qu'à gagner par la douceur la volonté des
Indiens, en leur rendant la Religion aimable par
les effets; a sin que la comparaison qu'ils en seroient avec leurs contumes, les leur fist paroître
plus abominables, & qu'ils connussent par cette
vûë la laideur & la dissormité de ces monstres
qu'ils appelloient leurs Dieux.

#### CHAPITRE IV.

Cortez dépêche les Ambassadeurs de Motezuma. Diego d'Ordaz va reconnoître le Volcan de Popocatepec; & on prend la résolution d'aller à Cholula.

Prés que le General eut employé trois ou quatre jours à ces occupations, il voulut renvoyer les Ambassadeurs de Mexique, qu'il avoit rétenus, afin qu'ils fussent témoins de la soûmission de ces Peuples qu'ils croyoient indomtables La réponse qu'il leur fit fut courte & adroite: Qu'ils pouvoient rapporter à Motezuma, ce qui s'étoit passé en leur présence ; les instances & les empressemens des Ilascalteques à demander la paix, qu'ils avoient meritée par leurs soûmissions ; l'affection & la bonne correspondance avec laquelle ils la maintenoient. Qu'ils étoient maintenant en sa difposition; & qu'il étoit si absolu sur leurs esprits, qu'il esperoit les réduire à l'obéissance de leur Prince, puisque c'étoit un des motifs de son Ambassade, entre quelques autres d'une plus grande importance,

qui l'obligeoient à continuer son voyage, & solliciter de plus prés la bonté de l'Empereur, afin de mériter ensuite son agrément & ses faveurs. Cortez les
renvoya à l'heure même, avec cette réponse, &
l'escorte qui leur étoit necessaire: & ils partirent
fott persuadez & tres-mal satisfaits de la résolution qu'il leur avoit témoignée. Pour lui il se
trouvoit engagé à demeurer quelques jours à Tlascala, parce que les principaux Bourgs de la Province, & les Nations alliées, vinrent lui rendre
obéssaire, dont il faisoit faire des actes publics
en bonne forme, autorisez par le nom du Roi
Charles, déja connu & reveré entre ces Peuples avec un caractere de sincerité en leur soûmission,
qui paroissoit dans le respect qu'ils lui portoient,

Un accident qui arriva en ce même tems, surprit les Espagnols, & épouvanta les Indiens. On découvre du haut de l'éminence où la Ville de Tlascala étoit alors située, le Volcan de Popocatepec, au sommet d'une montagne qui en est éloignée de huit lieuës, & qui s'éleve considerablement au-dessus de toutes les autres. Il en sortit alors des tourbillons de fumée, avec tant de rapidité & de force, qu'ils montoient droit en l'air durant un long espace, sans ceder à l'impetuosité des vents, jusqu'à ce qu'ayant perdu leur force à une certaine distance, ils se laissoient séparer & répandre en divers endroîts, où ils formoient des nuées plus ou moins obscures, suivant la quantité de cendres qu'elles entraînoient avec elles. Ces tourbillons étoient mêlez de tems en tems de flâmes ou de globes de feu, qui sembloient se diviser en une infinité d'étincelles ; & c'étoit ou des pierres enflamées que le Volcan lançoit en haut; ou des piéces de quelque matiere combustible qui duroient autant que le feu y trouvoit d'aliment.

Les Indiens ne s'épouventoient pas de voir la fumée, cela ne leur étoit pas nouveau; mais la vûc du Mexique. Livre III.

les flâmes, qui paroissoient plus rarement, les afligeoit, & leur donnoit d'extrêmes fraïeurs, comne si elles eussent été des presages de quesques malneurs qui leur devoient arriver: car ils s'écoient maginé que les étincelles, lorsqu'elles se répanloient par l'air & qu'elles ne retomboient pas dans e Volcan, étoient les ames des Tyrans, qui soroient à dessein de châtier les Habitans de la Tere; & que les Dieux dans leur colere se servoient le ces Tyrans, comme d'instrumens proportionnez unx supplices dont ils vouloient punir les Peueles.

Magiscatzin & quelques principaux Ministres le la République, qui étoient ordinairement auprés de nôtre General, l'entretenoient de ces rêveries: & lui, faisant attention sur cette grossiere dée qu'ils avoient de l'immortalité des ames, & le la récompense ou des châtimens qu'elles attenloient, tâchoit de les amener familierement à la connoissance de ces erreurs, dont ils défiguroient la verité, lorsque Diego d'Ordaz vint lui demander la permission d'aller reconnoître de plus prés ce Volcan ; s'offrant de pousser jusqu'au haur de la montagne, & de découvrir ce secret de la nature. La proposition sit trembler les Indiens: ils essayerent charitablement de détourner Ordaz d'un dessein dont ils lui peignirent tous les perils. Ils disoient que les plus déterminez de leur Ville se hazardoient bien quelque-fois à aller visiter quelques Hermites de leurs Dieux, qui s'étoient retirez sur cette montagne, environ à la moitié de sa hauteur: mais qu'au-delà, on n'avoit jamais vû de traces d'aucune creature raisonnable. Que la montagne même sembloit en défendre l'accez, par des tremblemens & des mugissemens effroyables, qu'on ne pouvoit soûtenir. Ces difficultez ne servirent qu'à animer Ordaz : & quoi que Cortez crut qu'il entroit un peu de vaniré en ce dessein, nean-

278 moins il lui accorda la permission de le tenter, afin que ces Indiens vissent que les choses qu'ils croroient impossibles, ne l'écoient pas à la valeur des Espagnols, tant il étoit jaloux de l'honneur & de la gloire de sa Nation.

Ce Capitaine partit donc, accompagné de deux soldats de sa Compagnie, & de quelques Nobles Indiens qui s'offrirent de le conduire jusques aux Hermitages, en se plaignant beaucoup de ce qu'il les choisissoit pour être les témoins de sa mort. Le pied de la montagne est un pays charmant, couvert de tous côtez, des plus beaux arbres du monde, qui formoient un ombrage delicieux à ceux qui montent cette côte, comme si ce plaisir trompeur n'étoit fait que pour détourner l'esprit de la vûë des perils où on s'engage. Au de là de ce beau couvert, on ne void plus qu'un terrein sterile, tant à cause de la neige, qui dure toute l'année en ces lieux, où le Soleil & le feu semblent l'épargner. qu'à cause des cendres que l'opposition de la fumée fait paroître de loin aussi blanches que la neige. Les Indiens s'arrêterent aux Hermitages, d'où Ordaz, avec ses Soldats, monta courageusement à travers des roches, s'aidant des mains autant que des pieds, jusqu'au haut de la montagne. Ils n'étoient pas fort éloignez de l'ouverture du Volcan, lors qu'ils sentirent que la terre trembloit sous leurs pieds par des secousses violentes; & ils entendirent des mugissemens effroyables, suivis un moment aprés d'un tourbillon, qui avec des bruits encore plus épouventables, poussa en l'air des flammes enveloppées d'une affreuse fumée, & d'une grande quantité de cendres. Quoi que ce tourbillon montant avec rapidité n'eut pas échauffé l'air autour de la montagne, il s'étendit lorsqu'il fut parvenu à sa hauteur, & répandit sur les trois Espagnols une pluye de cendres si épaisse & si chaude, qu'ils furent obligez de se mettre à cou-

du Mexique. Livre I I I. vert sous un rocher, où les deux soldats penserent étousser. Neanmoins Ordaz voyant que le tremblement étoit cessé, que le bruit s'appaisoit, & que la fumée n'étoit plus si épaisse, il les anima par ses discours, & s'approcha d'un courage intrepide, jusqu'à la bouche du Volcan. Il remarqua au fond de cette ouverture, une grande masse de seu, qui lui parut s'élever en bouillons, comme une matiere liquide & fort luisante. Il considera l'étendue de cette horrible bouche, qui occupoit presque tout le sommet de la montagne, & pouvoit avoir prés d'un quart de lieuë de circonference: & aprés avoir fait ces observations, il revint trouver les Indiens, qui le reçûrent avec beaucoup d'étonnement & de louanges outrées sur sa hadiesse, qui releva encore la gloire des Espagnols. Cette action d'Ordaz ne passoit alors que pour une curiosité bizarre & téméraire; mais le tems en sit connoître la consequence, & combien toutes choses pouvoient contribuer à l'avancement de cette conquête: car lorsque Cortez fit sa seconde entrée à force d'armes dans la Ville de Mexique, comme l'Armée manquoit de poudre, le General se ressouvint de ces bouillons de matiere liquide & enflammée qu'Ordaz avoit vûs au fond du Volcan; & les gens qu'il y envoya en tirerent autant de souffre tres-fin, qu'il en étoit necessaire à fournir de la munition à tous les soldats. Ainsi la temerité d'Ordaz devint glorieuse & utile; & ses remarques furent d'un si grand secours en cette expedition, que l'Empereur reconnut son service par plusieurs graces qu'il sit à ce Capitaine : & afin de fignaler son action par un titre d'honneur, il lui donna un Volcan pour armes.

Les Espagnols demeurerent à Tlascala pendant vingt jours, dont le General employa une partie à recevoir les visites des Nations de leur alliance, & l'autre à la satisfaction de ces Peuples, qui

se trouvoient si bien des Espagnols, qu'ils retarderent autant qu'ils purent le jour de leur départ, par des sêtes publiques, & des réjoüissances mêlées de danses à leur maniere, & de tous les exercices qui pouvoient faire paroître leur agilité. Enfin Cortez ayant marqué le jour qu'il devoit partir, on disputa sur le chemin qu'il falloit tenir. Cortez avoit de l'inclination pour celui de Cholula, grande Ville & fort peuplée, ainsi qu'on l'a dit, & où les vieilles troupes de Motezuma avoient

ordinairement leurs quarriers.

280

Les Tlascalreques n'approuvoient pas ce delsein, & conseilloient au General d'aller par Guajozingo, pays abondant & sur, parce que les Peuples de Cholula, outre qu'ils étoient fins & traîtres, rendoient une obéissance d'esclaves à Motezuma, qui n'avoit point de Sujets plus soumis & plus fideles. Les Indiens ajoûtoient: Que toutes les Provinces voisines de cette Ville, la regardoient comme une terre sacrée, parce qu'elle enfermoit dans l'enceinte de ses murailles plus de quatre cens Temples de Dieux, si bizarres qu'ils assommoient le monde à force de prodiges. Que par ces raisons il étoit tres-dangereux de passer sur leurs terres, sans avoir avant cela quelques marques de leur approbation. Les Zempoales, que le commerce des Espagnols avoit rendu moins superstitieux, méprisoitent bien ces prodiges; mais ils se conformoient au sentiment des Tlascalteques, par les mêmes raisons qu'ils avoient données à Zocothlan, pour empêcher les Espagnols d'aller à Cholula.

Avant qu'on eut pris aucune réfolution sur ce fujet, de nouveaux Ambassadeurs de la part de Motezuma arriverent avec un présent, & des assurances que leur Empereur consentoit que les Espagnols vinssent à sa Cour; & qu'il leur accordoit la grace de recevoir favorablement les propositions dont ils étoient chargez. Entre les autres discours

qu'ils

du Mexique. Livre I I I.

qu'ils firent à Cortez sur son voyage, ils témoignerent qu'on lui avoit préparé un logement à Cholula, ce qui le mit dans la necessité de passer par cette ville. Ce n'est pas qu'il prît beaucoup d'assurance sur un changement si promt & si imprévû de la part de Motezuma, ni que cette facilité ne luiparût hors de saison & artiscieuse, aprés une si grande repugnance: mais Cortez prenoit toûjours un soin extrême de cacher ses soupçons aux Mexi-

cains, dont la crainte étoit le fondement de sa sureté. Lors que les Senateurs de Tlaicala apprirent ce que Motezuma proposoit aux Espagnols, ils ne douterent plus qu'il ne leur eût préparé quelques embûches à Cholula, & ils redoublerent leurs in . stances, afin de rompre ce voïage. Le peril de leurs amis les touchoit veritablement; & Magiscatzin, qui étoit le plus affectionné, & qui avoit un attachement tendre & respectueux à la personne du General, le pressa fort de prendre une autre route. Sur quoi Cortez voulant lui donner la satisfaction d'apprendre qu'il lui sçavoit bon gré de les soins, & qu'il faisoit fond sur son conseil, assembla ses Capitaines, & leur proposa la difficulté. On pesa les raisons de part & d'autre; & on concluequ'on ne pouvoit plus refuser honnêtement le logement que les Mexicains leur offroient, sans que cela parût un soupçon pris par avance, & mal à propos: & quand il seroit bien fondé, qu'il ne falloit pas s'embarquer à de plus hautes entreprises, en laissant derriere eux des traîtres les armes à la mains; au contraire, qu'ils devoient aller à Cholula, afin de découvrir les desseins de Motezuma, & donner une nouvelle réputation à l'armée, par le châtiment de sa perfidie. Magiscatzin ceda luimême à ces raisons, soumettant avec docilité ses lumieres à celles des Espagnols, neanmoins sans bannir les soupçons qui lui avoient inspiré son premier sentiment. Il demanda permission d'assembles Tome I.

les troupes de la Republique, & de marcher au secours de ses amis en un peril si évident, disant qu'il n'étoit pas juste que pour être invincibles ils ôtafsent aux Tlascaltecques la gloire d'etre reconnus fideles. Quoi que Cortez reconnût le risque, & que cette offre ne lui déplût pas, il differa neanmoins de la recevoir, parce qu'il trouvoit de l'inconvenient à épuiser de si bonne heure les secours. qu'il pouvoit attendre de cette Nation, Il répondit donc à Magiscatzin, aprés lui avoir témoigné beaucoup de reconnoissance de sa bonne volonté: Que cette assistance n'étoit pas encore necessaire ; ce qu'il dit foiblement, comme un homme qui souhaite qu'on lui accorde quelque chose, & qui semble craindre qu'on ne l'entende : maniere de refus qui n'est pas éloignée de la priere.

## CHAPITRE V.

On découvre de nouveaux indices de la trabison des Habitans de Cholula. L'Armée marche vers cette Ville, suivie de quelques Compagnies de Tlascalteques.

Otezuma ne pouvoit se résoudre à prendre les armes contre les Espagnols: cependant il est certain qu'il cherchoit à les exterminer, en se servant de la ruse avant que d'en venir à la force. Les réponses de ses Oracles le jettoient en de nouvelles frayeurs; & le Demon embarrasse du vossinage des Chrétiens, le pressoit avec d'horribles menaces de les éloigner. Cet ennemi des hommes agitoit quelquesois les Sacrificateurs & les Devins de Motezuma, jusqu'à la fureur, asin qu'ils l'irritassent lui-même, &

du Mexique. Livre III.

qu'ils le missent en furie. D'autres fois il lui paroissoit sous la figure de ses Idoles, & il lui parloit, afin de souffler de plus prés dans son cœur l'esprit de sa colere. Cependant il lui laissoit toûjours un penchant à la fourberie & à la trahison, sans lui permettre de jetter les yeux sur ce nombre prodigieux de soldats qui n'attendoient que ses ordres : soit qu'il ne fût pas permis au Demon d'aller jusqu'à la force ouverte; soit que comme il n'est pas de son caractere de donner un bon conseil, il retirât Motezuma des voyes nobles & genereuses; afin d'abattre son courage par les mêmes motifs dont il se servoit à allumer sa passion. D'un côté il lui ôtoit la hardiesse de se laisser voir à cette prodieuse Nation: de l'autre, il lui en répresentoit le petit nombre si méprisable, qu'il paroissoit honteux d'employer ouvertement toutes les forces de l'Empire contre elle. Ensorte que l'Empereur se faisoit un point d'honneur de la ruse & de l'artifice, & ne songeoit alors qu'à tirer les Espagnols de Tlascala, où il ne pouvoit leur dresfer de pieges, & à les envoyer à Cholula, où il en avoit de tous préparez.

Cependant Cortez prit garde que l'on n'envoyoit point le visiter de la part des Gouverneurs de Cholula, & il le fit remarquer aux Ambassadeurs de Mexique, appuyant sur l'imprudence des Caciques qui avoient la charge de lui préparer un logement, puis qu'ils ne pouvoient ignorer que tous les Peuples du voisinage ne l'eussent visité par leurs Deputez, quoi qu'ils y fussent moins obligez. Les Mexicains voulurent excuser les Caciques de Cholula, en convenant neanmoins de leur faute; & il parut qu'ils avoient donné avis de la réparer. On vid venir peu de tems après » de la part de cette Ville, quatre Indiens mal propres, & entrop petit nombre pour oser se dire Ambassadeurs, suivant l'usage de ces Peuples,

Aa ii

Les Tlascalteques ne manquerent pas de faire ces observations, & d'en tirer de nouveaux indices de la mauvaise intention du Peuple de Cholula. Ainfi Cortez ne voulut pas recevoir ces Envoyez, & il Ieur manda de s'en retourner à l'heure-même, disant en présence des Mexicains: Que les Caciques de Cholula stavoient bien mal les loix de l'honnêteté, puisquils vouloient réparer une faute

d'attention par une incivilité.

Le jour du départ arriva, & comme les Espagnols avoient pris la matinée pour former leur bataillon & celui des Zempoales, à la campagne, ils y trouverent une Armée de Tlascalteques prête à marcher par l'ordre du Senat, sur les remontrances de Magiscatzin. Les Chefs dirent à nôtre General : Qu'ils avoient ordre de la Republique de servir sous lui, & de suivre ses étendarts en cette expedition, non seulement jusqu'à Cholula, mais encore jusqu'à Mexique, où ils voyoient le grand danger de son entreprise. Leurs troupes étoient rangées en bataille à leur maniere : & quoi qu'ils eussent serré les rangs, neanmoins elles occupoient un grand terrein; parce qu'ils avoient convoqué toutes les Nations de leur alliance, & fait un effort extraordinaire, afin de secourir leurs amis, supposant qu'il se trouveroit peut-être une occasion d'affronter les Armées de Motezuma. Les bandes étoient distinguées par la couleur de leurs pennaches, & par la difference de leurs enseignes, aigles, lions, & autres animaux feroces, qu'ils portoient élevez en l'air, & qui prétendant à la gloire des hyeroglyphes & des devises, vouloient fignifier quelque chose, & répresenter aux Soldats la gloire militaire de leurs ancêrres.

Quelques Auteurs de nôtre nation ont avancé que le nombre de ces troupes alloit à cent mille hommes armez : d'autres se sont bornez à quelque chose de plus vrai-semblable. Quoi qu'il en

du Mexique. Livre III. foit, un moindre nombre ne retranche rien de la grandeur de l'action des Tlascalteques, digne d'être estimée par elle-même, & par ses manieres. Cortez leur en témoigna sa reconnoissance par une infinité de caresses : après quoi il fut obligé de prendre un air d'autorité, pour leur faire comprendre qu'il n'avoit pas besoin d'une si nombreuse escorte, puis qu'il ne faisoit ce voyage qu'à dessein d'établir un bonne paix. A la fin il en vint à bout ; & il les renvoya fort satisfaits, de ce qu'il voulut bien permettre que quelques troupes le suivissent avec leurs Commandans, & que le gros se reservat, prêt à marcher à son secours dans la necessité. Bernard Diaz a écrit que Cortez ne retint que deux mille Tlascalteques. Herrera en met trois mille; mais Cortez lui-même avoue dans fa Relation, qu'il en emmena fix mille: & ce General n'avoit pas si peu de soin de sa gloire, qu'il voulut diminuer celle de sa resolution, en supposant qu'elle auroit été soutenue par un grand nombre de troupes.

On ne doit pas oublier en cet endroit un incident qui lui appartient, & qui merite de grandes reflexions. Lors que les Espagnols sortirent de Tlascala, Cortez laissa en cette Ville une Croix de bois, qu'il avoit fait planter sur un lieu élevé & fort découvert : cela s'étoit executé d'un commun consentement, le jour qu'il fit son entrée. Il ne put souffrir en sortant qu'on l'abatît, quelque censure qu'il eût essuyée sur ses transports de zele. Il recommanda aux Caciques de la garder avec respect : mais il étoit besoin, sans doute, d'une plus forte recommandation, afin de maintenir entre ces Infideles la veneration qui lui étoit dûë. A peine les Espagnols étoient-ils horsde la Ville, qu'une nuée miraculeuse descendant du Ciel, vint prendre à la vûë de tous les Indiens, la défense de la Croix. Cette nuée étoit d'une blan-

286

cheur éclatante & agreable; & eile baissa insensiblement par la region de l'air, jusqu'à ce que ayant pris la figure d'une colomne, elle s'arrêta perpendiculairement sur la Croix, où par une disposition admirable de la Providence, elle dura plus ou moins visible, l'espace de quatre ans, que la conversion de cette Province sur retardée par divers accidens. Il sortoit de cette nuée une lumiere douce, qui imprimoir du respect, & qui n'étoit point affoiblie par l'obscurité de la nuit. Ce prodige effraya d'abord les Indiens, sans qu'ils en penetrassent le mistere; & depuis qu'ils y eurent fait plus d'attention, ils perdirent leur crainte, sans diminuer leur admiration. Ils disoient: Que ce signe vénérable renfermoit en soi quelque Divinité, & que ce n'étoit pas sans raison, que les Espagnols leurs bons amis, la reveroient. Sur quoi ils les imitoient, en se metrant à genoux lors qu'ils passoient devant la Croix. Ils avoient recours à elle dans leurs necessitez, sans se souvenir de leurs Idoles, dont les Temples étoient beaucoup moins frequentez: & cette devotion, si l'on peut nommer ainsi un sentiment qui leur venoit d'une cause inconnuë, fit une si forte impression dans l'esprit des Nobles & du Peuple, que les Sacrificateurs & les Magiciens, poussez d'un zele furieux pour leurs superstitions, tâcherent à diverses fois. d'arracher la Croix, & de la mettre en pieces: mais ils en revinrent toûjours dans une horrible consternation, dont ils n'oserent parler, de peur de se décrier dans l'esprit du peuple. Ce miracle est rapporté par des Auteurs dignes de foi : & c'est ainsi que le Ciel disposoit l'esprit de ces Insideles à recevoir la doctrine de l'Evangile avec moins de resistance; comme le prudent Laboureur, qui avant que de jetter la semence en terre, en facilite la production par le moyen de la culture.

du Mexique. Livre III. La marche n'eut aucune nouveaute, puis que se n'en étoit plus une de voir le concours innombrable des Indiens qui bordoient les chemins de tous côtez, ni ces cris qui passoient pour des acclamations. Ils marcherent quatre lieuës de cinq qu'il y avoit alors de Cholula à l'ancienne Ville de Tlascala: & on jugea à propos de faire halte sur le bord d'une agreable riviere, afin de n'entrer pas de nuit en un lieu si peuplé. Peu de tems aprés qu'on eut assis le camp, & donné les ordres necessaires à la sureté des troupes, on vid arriver de nouveaux Ambassadeurs de cette Ville, plus qualifiez & plus propres que les premiers. Ils apportoient un regale de toute sorte de vivres; & ils firent leur compliment avec un grand appareil de reverences, qui se réduisit à excuser la negligence de leurs Caciques, sous prétexte qu'ils ne pouvoient entrer dans Tlascala, parce que les Peuples en étoient leurs ennemis; à offrir un logement qu'on avoit préparé dans leur Ville, & à exagerer la joye que leurs Citoyens ressentoient de l'honneur dont ils alloient jouir, en recevant des hôtes si fameux par leurs grandes actions, & si aimables par leur bonté. Tout cela fut dit d'une maniere fort sincere en apparence, ou qui sçavoit fort bien couvrir l'artifice. Cortez reçut les excuses & le regale agreablement, prenant soin qu'il ne parût point d'affectation en sa confiance: & le jour suivant au lever du Soleil, il continua sa marcha avec autant: d'ordre, & un peu plus de défiance, qui l'obligeoit à le faire observer : car on n'envoyoit personne de la Ville pour recevoir l'Armée; & cette remarque ne laissoit pas de faire du bruit entre plusieurs autres indices. Enfin les Espagnols approchoient de la Ville les armes à la main, prêts à combattre 3 lors qu'ils virent paroître les Caciques & les Sacrificateurs, accompagnez d'un grand nombre d'Indiens desarmez.

Cortez ordonna qu'on fist alte afin de les recevoir; & ils s'acquitterent des devoirs ordinaires avec tant de soumission & de demonstrations de joye, qu'ils ne laisserent alors aucune prise aux soupçons, dont on observoir leurs actions & leurs mouvemens. Neanmoins lors qu'ils reconnurent les troupes des Tlascalteques qui avoient l'arrieregarde, ils changerent de visage; & il s'éleva une rumeur desagreable entre les plus considerables de cette troupe. Cela réveilla la precaution des Espagnols; & Marine eut ordre d'apprendre la cause de ce bruit. Ils lui dirent : Que les Habitans de Tlascala ne pouvoient pas entrer en armes dans leur Ville, puis qu'ils étoient leurs ennemis, & rebelles à leur Empereur. Ils prierent qu'on les oblizeat à s'arrêter, ou qu'on les renvoyât en leur Ville, comme un obstacle à la paix qui se devoit publier : ce qu'ils disoient de sens rassis & sans emportement; marquant neanmoins, avec beaucoup de fermeté, qu'il ne leur éroit pas possible de les souffrir, quoi que cette resolution n'allat pas encore au de là des termes d'une tres-humble priere.

Cette demande embarrassa un peu le General: il trouvoit quelque sorte de justice, mais d'ailleurs peu de sûreté à l'accorder. Cependant il chercha les voyes d'appaiser ceux de Cholula, en leur faisant esperer qu'on trouveroit quelque temperament propre à terminer ce different. Il communiqua l'affaire à ses Capitaines, qui jugerent qu'il étoit à propos de proposer aux Tlascalteques de camper hors de la Ville, jusqu'à ce qu'on eût penetré les desseins de ces Caciques, ou qu'on continuât le voyage. Pierre d'Alvarado & Christophe d'Olid furent chargez de leur faire la proposition, qui paroissoit un peu dure. Ils s'en acquiterent d'une maniere où la persuasion étoit mêlée avec l'autorité, faisant voir la necessité d'executer cet ordre, qu'ils appuioient de plusieurs

raisons.

du Mexique. Livre III. faisons. Ils trouverent les Tlascalteques si dociles & si obéissans, qu'ils prévinrent leurs instances, en difant: Qu'ils n'étoient pas venus a dessein de contester, mais d'obéir; & qu'ils alloient des ce moment établir leur logement hors de Cholula, en un endroit d'où ils pussent accourir promtement au secours de leurs amis, puisque les Espagnols vouloient bien risquer leurs vies, en la commettant à la foi de ces traîtres. On proposa ce parti aux Caciques, qui le reçûrent avec joie. L'une & l'autre Nation y trouvoit non seulement sa satisfaction, mais encore dequoy flatter sa vanité; ce qui venoit de l'opposition de leurs sentimens. Les premiers s'imaginoient avoir obtenu un grand avantage sur leurs ennemis, qu'ils incommodoient en les obligeant à camper: & les autres se persuadoient que la difficulté qu'on faisoit de les recevoir dans la Ville, étoit une preuve qu'on les craignoit. C'est ainsi que l'imagination des hommes rend équivoques les couleurs, & l'essence même des choses, que l'on estime ordinairement selon qu'on les conçoit; & que on conçoit de la maniere qu'on les souhaite.

# CHAPITRE VI.

Les Espagnols sont leur entrée à Cholula; où l'on tâche de les surprendre par un accueil agréable à l'exterieur. On découvre la trahison que les Habitans avoient formée; & on dispose toutes choses pour les châtier.

'Entrée des Espagnols en la Ville de Cholula fut accompagnée de toutes les circonstantes de celle de Tlascala: un effroyable concours Tome I. Bb

Histoire de la Conquête 290 de Peuple, dont on perçoit la foule avec peine; des acclamations étourdissantes, des seurs qu'on répandoit sur eux, des bouquets qui leur furent presentez par les femmes: tout cela mêlé d'une infinité de reverences de la part des Caciques, de parfums de celle des Sacrificateurs, & du tonnerre, plûtôt que musique, de leurs instrumens, dont toutes les ruës retentissoient. Enfin on voyoit par tout des démonstrations de joie si bien exprimées, que ceux mêmes qui avoient lieu de s'en défier, les crurent véritables. La Ville parut si jolie aux yeux des Espagnols, qu'ils la comparoient à Valladolid. Elle étoit située dans une plaine découverte de tous côtez à perte de vûë, & tres-agréable. On dit qu'elle pouvoit contenir alors vingt mille Habitans, sans compter ceux de ses Fauxbourgs, qui étoient en plus grand nombre. Il y avoit un grand abord d'Etrangers, qui y venoient ou comme à un Sanctuaire de leurs Dieux, ou comme en un lieu celebre par leur Negoce. Les ruës étoient larges & bien percées, & les maisons plus grandes & d'une meilleure architecture que celles de Tlascala: sur tout leur somptuosité se remarquoit aux tours, qui faisoient connoître la multitude de leurs Temples. Le Peuple étoit plus sage que guerrier, la plûpart gens de Commerce, ou Officiers; beaucoup de monde, & peu de distinction.

Le logement qu'ils avoient preparé étoit composé de deux ou trois grandes maisons qui se touchoient, où les Espagnols & les Zempoales, se fortisierent; suivant que l'occasion le leur conseilloit, & qu'ils y étoient disposez par l'habitude. Les Tlascalteques prirent un poste peu éloigné de La Yille: & aprés l'avoir fermé de quelque soffez, ils posernt leurs corps de gardes & leurs sentinelles, suivant l'usage de la guerre; dont 'exemple de leurs amis les avoit instruits. Les

du Mexique. Livre III.

trois ou quatre premiers jours il y ent de tous côtez grande tranquillité, & bon commerce.

Les Caciques étoient ponctuels à faire leur cour au General, & cherchoient à se familiariser avec les Capitaines; les vivres venoient en abondance, & même en profusion: toutes les apparences étoient agréables, & sembloient demander de la confiance: en sorte que les bruits qui s'étoient répandus commençoient à passer pour faux, & pris avec trop de legereté, tant nôtre esprit est difpose à se décharger de toute application chagrinante. Cependant on ne fut pas long-tems à découvrir la verité; & les Indiens n'eurent pas l'adresse de cacher leurs artifices jusqu'à ce qu'ils eussent réussi : car encore qu'ils fussent dissimulez par nature & par habitude, ils n'étoient ni assez habiles, ni assez sins pour ne pas laisser entrevoir leur dissimulation & leur malice.

L'abondance des vivres diminuoit peu à peu: les visites & les caresses des Caciques cesserent tout d'un coup; & les Ambassadeurs de Motezuma avoient des conferences secretes avec les Sacrificateurs. On voyoit des airs de mépris & de raillerie sur les visages des Habitans; & tous ces indices marquoient quelque nouveauté, & reveilloient les soupçons mal endormis. Cortez songeoit aux moyens de penetrer la verité des desseins de ces Indiens, lorsqu'elle se découvrit d'elle-même, par un coup de la Providence, qui prévint toutes les diligences des hommes, & dont les Espagnols ressentirent les effets si souvent en cette con-

quête.

Une vieille Indienne des plus nobles & des mieux alliées de Cholula, avoit lié une étroite amitié avec Marine, qu'elle visitoit quelquefois, attirée par la douceur & par l'agrément qu'elle trouvoit en cette personne. L'Indienne vint un jour voir Marine plûtôt qu'elle n'avoit accoûtumé,

Histoire de la Conquête 192 avec un air inquiet & effaré. Elle la tira à part, & en luy recommandant beaucoup le secret, par le ton même de sa voix, elle plaignit le miserable esclavage où elle étoit reduite, & la pressa de quitter ces vilains Etrangers, & de se retirer en son logis, qu'elle luy offrit comme un azile. Marine, qui étoit fort éclairée, ajusta d'abord ce préambule avec les autres indices: & feignant qu'elle étoit retenuë par force entre cette Nation qu'elle haïssoit, prit des mesures pour la fuite, & accepta l'offre de l'azile, avec tant de marques de sa reconnoissance, que la vicille Indienne prit une entiere confiance, & luy découvrit tout son cœur. Elle dit : Qu'à tout évenement elle devoit se retirer à l'heure même, parce qu'on approchoit du moment signalé par les Indiens pour exterminer les Espagnols, & qu'elle auroit un grand regret, de voir perir avec eux une personne de Son mérite. Que Motezuma avoit envoyé vingt mille hommes de guerre, qui n'étoient pas éloignez, afin de donner plus de chaleur à cette action. Que de ce gros il étoit déja entré à la file six mille soldats choisis. Qu'on avoit distribué une grande quantité d'armes entre les Habitans, fait provision de pierres sur les terrasses, & tiré à travers les rues plusieurs tranchées, au fond desquelles ils avoient planté des pieux fort aigus, én recouvert la tranchée de la même terre sur des appuis legers & fragiles, afin de faire tomber en estropier les chevaux. Que Motezuma vouloit faire perir tous les Espagnols; neanmoins qu'il avoit mandé qu'on lui en envoyât quelques-uns en vie,afin de satisfaire à sa curiosité, & à son devoir envers les Dieux: & qu'il avoit fait present à la Ville d'un tambour de guerre d'or, dont le creux étoit travaillé avec un artifice singulier, à dessein de les animer par cette faveur militaire. Marine lui dit : Qu'elle avoit bien de la joie de ce qu'ils avoient conduit si prudemment cette entreprise. Sur quoi elle laissa encore

mber quelques questions , difant : Qu'il seroit

du Mexique. Livre III. 293
bon de faire certaines choses qu'elle vouloit apprendre; & elle tira ainsi une entiere connoissance de la conjuration. Elle seignit alors de vouloir s'enfuir avec la vieille, ne lui demandant qu'un moment pour faire un petit paquet de se pierreries & de quelques hardes, asin de pouvoir la quitter sans l'effaroucher. Cependant elle courut avertir Cortez, qui envoya prendre l'Indienne: & la miasserable, effrayée ou convaincue, consessa

aux premieres menaces.

Deux Soldats Tlascalteques déguisez en païsans vinrent presque en même tems; & dirent à Cortez de la part de leurs Commandans, qu'il n'oubliât pas sa vigilance ordinaire; parce qu'ils avoient vit de leur camp que les Habitans de Cholula faisoient passer leurs meubles & leurs femmes aux Villes voifines ; ce qui marquoit affurément qu'ils méditoient quelque trahison. On apprit d'ailleuis, que dans un Temple le plus celebre de la Ville, on avoit fait un sacrifice de dix enfans de l'un & de l'autre sexe; cérémonie dont ils usoient lorsqu'ils vouloient entreprendre quelque action de guerre. Deux ou trois Zempoales arriverent en ce moment : ils avoient découvert par hazard, en se promenant par la Ville, les tranchées qu'on avoit creusées; & remarqué de plus, des fossez & des palissades que les Indiens avoient faites, afin de conduire les chevaux droit au précipice.

On n'avoit pas besoin de plus fortes preuves pour s'assurer des mauvais desseins de ce Peuple; neanmoins Cortez voulut encore en tirer des lumieres plus claires, & mettre tout le droit de son côté, par une conviction maniseste de quelques témoins irreprochables de leur Nation même, à qui il prérendoit faire avoier toute cette menée. Pour cet effet il envoya querir le premier Sacristateur, dont les autres dépendoient; & en même tems il s'en sit amener deux ou trois autres de me tems il s'en sit amener deux ou trois autres de

la même profession. Ces gens avoient beaucoup d'autorité auprés des Caciques : & encore plus dans l'esprit du Peuple. Il les examina separément, sans témoigner qu'il se doutat du fait; mais seulement en leur faisant des reproches de cette perfidie, dont il leur marquoit tout le projet en détail, sans declarer la maniere dont il l'avoit appris; afin d'augmenter leur surprise, & de leur donner une plus haute idée de sa science. Aussi ces gens persuadez qu'ils parloient à quelque Divinité, qui penetroit jusqu'au fond de leurs penlees, n'oserent desavouer la trahison, & declarerent jusqu'aux moindres circonstances de la conspiration, dont ils accusoient Motezuma, qui l'avoit dressée, & qui les y avoit engagez par ses ordres. Le General les fit mettre en prison, de peur qu'ils n'excitassent quelque tumulte dans la Ville. Il fit aussi observer les Ambassadeurs Mexicains, sans leur permettre de sortir, ni d'avoir aucun commerce avec les Habitans : & aprés avoir assemblé ses Capitaines, il leur fit part de tout ce qu'il avoit appris sur ce sujet; remontrant de quelle consequence il étoit, de ne laisser pas cet attentat impuni. Il leur proposa les moïens de châtier les traîtres, & appuya son dessein de si fortes raisons, qu'ils entrerent tous dans son sentiment, en remettant la disposition de toutes choses à la prudence.

Aprés ces diligences, Cortez manda les Caciques qui gouvernoient la Cité, & publia qu'il étoit resolu de partir le jour suivant: ce n'est pas qu'il eût rien de preparé pour son voyage, ni qu'il luy sût possible de le faire; mais il vouloit leur retrancher le tems de faire de plus grands apprêts. Il demanda aux Caciques des vivres pour la sub-sistance de ses troupes durant la marche, des Indiens propres à porter le bagage, & deux mille hommes de guerre qui pussent l'accompagner,

du Mexique. Livre III. ainsi que les Tlascalteques & les Zempoales en avoient usé. Les Gouverneurs firent quelque chicanne malicieuse sur la demande des vivres & des Indiens de charge; mais ils accorderent avec joye les deux mille hommes de guerre : fur quoy le General & eux avoient des intentions fort opposées. Cortez les demandoit afin de desunir leurs forces, & d'avoir sous sa main une partie des traîtres qu'il vouloit punir : & les Caciques les offroient à dessein d'introduire ces ennemis couverts parmi les Espagnols, & de s'en servir quand l'occasion s'en presenteroit. Ces stratagemes étoient tous deux fondez sur les raisons de la guerre, si l'on peut appeller raison cette espece de tromperie, autorisée par le droit des armes, & anoblie par l'exemple.

Tout cela fut communiqué aux Chefs des Tlascalteques, qui eurent ordre de se tenir alerre, & de s'approcher de la Ville au point du jour, comme pour suivre la marche de l'Armée; & du moment qu'ils entendroient la premiere décharge, d'entrer dans Cholula à vive force, & de venir se joindre aux Espagnols. Les Zempoales tinrent leurs armes prêtes; & on leur declara les motifs de cet ordre: aprés quoy le General ayant posé ses corps de-gardes & ses sentinelles, suivant que l'occasion presente le demandoit, il sit venir en sa prefence les Ambassadeurs de Motezuma. Alors, comme s'il leur eût revelé confidemment un secret qu'ils sçavoient déja, il dit : Qu'il avoit découvert & verifié une grande conjuration que les Caciques & les Habitans de Cholula avoient formée contre sa personne. Il leur expliqua le détail de tout ce qu'ils avoient preparé pour venir à bout de ce dessein criminel; contre les loix de l'hospitalité, l'établissement de la paix, & la parole de leur Prince. Il ajoûta: Qu'il avoit non seulement découvert cette trabison par sa penetration & par sa vigilance, mais

qu'il en avoit tiré l'aveu des principaux conjurez; qui prétendoient s'en disculper par une lâcheté encore plus énorme; puisqu'ils avoient l'insolence de dire qu'ils agissoient par les ordres & sur l'assurance du secours de Motezuma, asin d'exterminer les Espagnols par cette insame voye; mais qu'il n'étoit ni vraissemblable, ni croyable, qu'un si grand Prince eut fait un si horrible projet. Que cette raison le poussoit à les châtier de l'injure qu'ils faisoient à l'Empereur, avec toute la rigueur de ses armes; & qu'il leur communiquoit son dessein, asin qu'ils en comprissent la justice, & qu'ils si sussent la justice, et qu'ils si sussent que cette circonstante, de voir des persides autoriser une trabison par

le nom de leur Prince.

Les Ambassadeurs feignirent, autant qu'ils le pûrent, qu'ils ne sçavoient rien de la conjuration, & tâcherent de sauver au moins l'honneur de leur Prince, en suivant le chemin que Cortez leur avoit ouvert exprés, afin d'affoiblir le sujet qu'il avoit de se plaindre: car il ne vouloit pas encore rompre avec Motezuma, ni se faire d'un Prince tres-puissant, mais réduit à dissimuler, un enne mi redoutable & déclaré. Ce fut par cette consideration que Cortez se résolut de déconcerter les desseins de cet Empereur, sans témoigner qu'il en fût éclairci; se contentant de punir le crime en la personne de ceux qui en étoient les instrumens, & d'éviter le coup, sans s'en prendre au brasqui l'avoit porté. Il regardoit comme une entreprise peu difficile la défaite de ces troupes ramassées contre lui ; les siennes étoient accoûtumées à faire de plus grands exploits avec beaucoup moins de forces, & il étoit si éloigné de douter du succez, qu'il se croïoit fort heureux ( c'est ce qu'il disoit à ses amis ) qu'il s'offrît une si belle occasion d'augmenter la réputation de ses armes dans l'esprit des Mexicains. La verité est qu'il ne fut point fâché de se voir si soudu Mexique. Livre III. 297
vent embarrassé dans les pieges que Motezuma lui
tentoit: il jugeoit sagement qu'un homme qui n'osoit l'attaquer ouvertement, ne prendroit pas le
parti le plus rigoureux, & que toutes ces ruses ne
marquoient que beaucoup de soiblesse de courage.

## CHAPITRE VII.

On punit les traîtres de Cholula; aprés quoy Cortez rétablit la tranquillité dans la Ville, qui se soûmet entierement, & reconcilie ces Peuples avec ceux de Tlascala.

Es Indiens de charge arriverent au point du jour en petit nombre, avec quelque peu de vivres, ce qui témoignoit d'autant plus leur mauvais dessein, Les gens de guerre vinrent aprés à la file: le prétexte étoit d'accompagner les Espagnols durant leur voyage; mais ils avoient ordre de charger l'arriere-garde à un certain signal; quand l'occasion s'en présenteroit. Les Caciques ne parurent pas menager sur cet article; au contraire, ils donnerent une autre preuve de leur mauvaise intention, en envoyant plus de troupes qu'on ne leur en avoit demandé. Le General les fit poster séparément, en divers lieux de son logement, où ils étoient comme gardez; en leur faisant acroire que c'étoit la methode que les Espagnols observoient, quandils vouloient former leur ordre de bataille: en effet il disposoit ses Soldats, bien instruits de ce qu'ils avoient à faire. Pour lui, il monta à cheval, avec ceux qui devoient le suivre: aprés quoi il sit appeller les Caciques, afin de les informer de sa résolution. Quelques-uns d'eux se présenterent, les autres s'excuserent; &

Marine dit aux premiers par l'ordre de Cortez: Que leur trahison étoit découverte, é qu'on en avoit resolu le châtiment, dont la riqueur leur feroit connoître qu'il leur auroit été bien plus avantageux de conserver la paix, qu'ils rompoient avec tant de perfidie. A peine eut-elle commencé ses protestations sur le mal qui leur alloit arriver, que ces Caciques se retirerent à leurs troupes en fuyant, & donnerent le fignal du combat par des injures & des menaces, qui s'entendirent de loin. Alors Cortez commanda que son Infanterie attaquât les Indiens de Cholula, qu'il tenoit renfermez en plusieurs endroits de son quartier : & quoiqu'on les trouvât les armes à la main, à dessein d'executer leur trahison, & qu'ils fissent de grands efforts afin de se réimir, ils furent neanmoins taillez en pieces; en sorte qu'il ne s'en sauva que ceux qui purent se cacher, ou sauter pardessus les murailles, en se servant de leurs lances, & de la legereté qui leur est naturelle.

Aprés qu'on eut ainsi assuré le quartier par le carnage de ces ennemis couverts, on donna le signal aux Tlascalteques; & les Espagnols s'avancerent par la principale ruë, aprés avoir laissé une garde suffisante au quartier. On détacha à la tête quelques Zempoales, afin qu'ils découvrissent les tranchées, & que les Cavaliers pussent éviter le danger. Cependant les Habitans de Cholula ne se negligeoient pas. Du moment qu'ils virent la guerre ouverte, ils firent venir le reste des troupes de Mexique; & aprés s'être joints à eux dans une grande place où il y avoit trois ou quatre Temples, ils en garnirent les portiques & les tours d'une partie de leurs Soldats, & partagerent le reste en plusieurs bataillons, à dessein de charger les Espagnols, dont les premiers rangs commençoient à paroître dans la place & à se mêler avec les ennemis, lorsque le bataillon des Tlasdu Mexique. Livre III.

calteques vint tomber fur leur arriere-garde. Cette attaque imprevûë les jetta dans une si grande frayeur, & une telle desolation, qu'ils ne sçurent prendre aucun parti, ni de se sauver, ni de se défendre. Les Espagnols ne trouvoient plus que de l'embarras, & point de refistance en ces miserables, qui fuyoient un peril pour se jetter en un autre, sans sçavoir quel étoit le plus grand. Ils n'alloient en avant que pour tâcher de s'échaper; & le plus souvent, au lieu des mains, dont ils avoient oublié l'usage, ils presentoient l'estomach aux coups. Il en demeura plusieurs en cette espece de combat; neanmoins le plus grand nombre se fauva dans les Temples, dont on voyoit les degrez & les terrasses chargées, plûtôt que défenduës d'une multitude d'Indiens armez. Les Mexicains en avoient entrepris la défense; mais ils se trouverent si pressez par la foule des Habitans qui s'y jetterent en desordre qu'ils ne pouvoient se tourner; & à peine eurent-ils la liberté de tirer quelques fléches.

Le General s'approcha en bon ordre du plus grand de ces Temples, & commanda à ses Truchemens de publier à haute voix : Qu'il feroit bon quartier à tous ceux qui descendroient pour se rendre. Il fit repeter cela par trois fois:& comme il vid que les soins étoient inutiles, il ordonna qu'on mît le feu aux tours de ce Temple; & les Auteurs asfurent que cet ordre fut executé à toute rigueur, & que plusieurs Indiens furent miserablement confumez par le feu, ou écrasez sous les ruines. Cependant il ne paroît pas qu'on put ailément porter le feu à ces bâtimens, qui étoient fort élevez avant que d'avoir gagné les degrez du Temple, à moins que Cortez ne se fût servi de cesfléches enflamées dont les Indiens s'aidoient à lancer leurs feux artificiels. Ce qu'il y a de certain, est qu'on n'en pût déloger les ennemis,

jusqu'à ce qu'on cût abregé cet assaut par le moyen de l'artillerie, qui se fit faire place : & l'on observa comme une chose surprenante, que de tous ceux qui furent taillez en pieces dans ce Temple, il n'y en eut qu'un seul qui vint se rendre volontairement entre les mains des Espagnols; ce qui est une marque terrible de l'obstination de ces miserables.

On attaqua les autres Temples de la même maniere : aprés quoi les Soldats victorieux se répandirent par la Ville, qui fut entierement désolée; & la guerre cessa, faute d'ennemis. Le Tlascalteques s'emporterent à de grands excez en ce pillage; & on eut beaucoup de peine à les retenir. Ils firent plusieurs prisonniers, & se chargerent de meubles & de marchandises precieuses. Ils se jetterent particulierement sur les magazins du fel, dont ils envoyerent à l'heure-même plusieurs sommes à leur Ville, l'ardeur du pillage n'étant pas assez forte pour leur faire oublier les besoins de leur Patrie. Il demeura dans les ruës de Cho-Iula plus de six mille hommes tuez, tant des Mexicains que des habitans, sans qu'il nous en coûtât un seul homme; tant le General sçût bien conduire cette action, qui merite le nom de châtiment, plûtôt que celui de victoire.

Cortez revint enfin à son quartier, avec les Espagnols & les Zempoales, & on en marqua un aux Tlascalteques dans la Ville même: aprés quoi il donna ordre qu'on mît en liberté tous les prifonniers, de quelque Nation qu'ils sussent. Ils étoient tous des plus considerables, qu'on avoit reservez comme un butin de grand prix. Cortez les sit amener en sa presence, ayant déja commandé qu'on sist venir les Sacriscateurs qu'il avoit fait arrêter, l'Indienne qui avoit découvert la conspiration, & les Ambassadeurt de Motezuma. Il leur dit en peu de mots: Qu'il étoit sensiblement touché de ce que les Habitans de cette Ville l'avoient poussé

du Mexique. Livre III.

les châtier avec tant de rigueur; & aprés avoir xageré leur crime, & rassuré leurs esprits en ténoignant que sa justice étoit satisfaite & sa colere appaisée, il envoya publier un pardon general de out ce qui s'étoit passe, sans aucune exception; k il demanda aux Caciques, comme une grace, qu'ils prissent soin de repeupler la Ville, en rappellant ceux qui étoient en fuite, & en rassurant

eux que la peur avoit fait cacher.

Ils ne pouvoient encore se persuader qu'il fût pien vrai qu'ils étoient libres, tant ils avoient 'esprit occupé de ces cruautez dont ils usoient envers leurs prisonniers. Enfin ils rendirent graces u vainqueur, en baisant plusieurs fois la terre; & ls s'offrirent à executer tous ses commandemens, ivec une tres-humble soumission. Les Ambassaleurs firent ce qu'ils purent pour cacher leur conusion, en felicitant le General sur l'heureux succez de cette journée. Il leur rendit leurs complimens, en leur laissant toute la joye de se croire pien masquez, asin de les tenir en consiance, & de le conserver par ce beau dehors, le secret d'engager Motezuma à châtier lui-même ses propres artifices. La Ville fut repeuplée en peu de tems : la liberté renduë si promptement aux Caciques & aux Sacrificateurs, & les éloges que ces gens donnerent à la clemence des Espagnols, après une si cruelle injure, rassurerent suffisamment les esprits de ce pauvre Peuple, que s'étoit dispersé par tous les Bourgs du voisinage. Les Habitans revinrent en leurs maisons avec leurs familles, on ouvrit les boutiques, on exposa les marchandises; & un effroyable tumulte se changea tout d'un coup en une pleine tranquillité: Surquoi on ne connut pas tant la facilité naturelle dont ces Indiens paisoient d'une extremité à l'autre, que la haute opinion qu'ils avoient conçue des Espagnols; puisque les mêmes raisons qui contribuoient à

justifier le châtiment de leur faute, sirent impression dans leurs esprits, pour leur persuader qu'on l'avoit oubliée.

Le lendemain du combat, Xicotencal arriva à la tête de vingt mille hommes, que la Republique de Tlascala envoyoit au secours des Espagnols, sur le premier avis qu'on avoit reçû de la conjuration. Comme ils en apprehendoient le succez, le Senat avoit d'abord mis ses troupes sur pied : & c'est ainsi que ce Peuple embrassoit toutes les occasions de donner des preuves de son affection. Ils firent alte hors de la Ville, où Cortez alla les voir, aprés leur avoir envoyé des rafraîchissemens. Il caressa fort tous les Chefs, en leur témoignant qu'il étoit bien obligé à leur zele & à leurs soins : aprés quoi il leur fit comprendre qu'ils devoient se retirer, en disant à Xicotencal & à ses Capitaines : Que leur secours ne lui étoit plus necessaire pour la reduction de Cholula; & que comme il avoit dessein de prendre le chemin de Mexique, il n'étoit pas à propos de reveiller la jalousie de Motezuma, ni de l'obliger à lui dénoncer la guerre, en introduisant dans ses Provinces une si grosse armée de Tlascalteques, qui étoient ses ennemis déclarez. Ils n'avoient rien à dire contre ces raisons; au contraire, ils avouerent ingenument qu'ils en étoient convaincus : ainsi ils offrirent seulement au General de tenir leurs troupes prêtes à marcher à son secours, du moment qu'il s'en présenteroit quelque occasion.

Avant que de renvoyer les Tlassalteques, Cortez voulut établir une amitié reciproque entr'eux & les Habitans de Cholula. Il en sit la proposition; & aprés avoir écarté toutes les difficultez, comme son autorité étoit fort respectée de tous les deux partis, il en vint à bout en peu de jours. On sit un Acte autentique d'alliance & d'union entre les deux Villes & les Peuples de leur Domaine, en présence des Magistrats, & avec toutes

du Mexique. Livre III. 303
es solemnitez & les ceremonies qu'ils pratiquoient en de pareilles rencontres, Ce traité fut un coup d'une tres-adroite politique, par laquelle Cortez ouvroit un chemin libre aux Tlascalteques, afin qu'ils pussent lui conduire avec plus de facilité les secours dont il auroit besoin, & aussi afin qu'il ne trouvât point cet obstacle à sa retraite, s'il arrivoit que le succez de son voyage ne ré-

pondît pas à ses esperances. C'est ainsi que Cortez punit les Habitans de Cholula,& voilà cette action qui fait tant de bruit dans les Livres des Auteurs étrangers, & qu'un des nôtres n'a pas traité avec moins de rigueur obtenant par là le miserable avantage de se voir cité contre ceux de sa propre Nation. Ils mettent ce châtimens entre les cruautez atroces dont on accuse les Espagnols en ce nouveau Monde; & ils l'exagerent comme il leur plaît, à dessein de critiquer & de condamner nos conquêtes. Ils prétendent attribuer à l'avarice & à la soif de l'or, toute la gloire des exploits de nôtre Nation en ce Pays là, sans prendre garde que nos armes ont ouvert le chemin à la Religion, avec le secours du bras du Seigneur, qui les a favorisez si souvent de son assistance. Enfin ils plaignent extrêmement les pauvres Indiens, qu'ils representent comme des miserables, incapables de se défendre, & sans aucune malice, afin que ce qu'ils ont souffert touche davantage, par une maligne compassion qui naît de la haine & de l'envie. Le recit sincere de l'action de Cholula suffit pour la défendre : on y connoît assez la malice de ces Barbares, comment îls sçavoient mettre en œuvre la force & la ruse, & la justice du châtiment dont on punit leur trahison. On peut juger par ce recit, avec combien de passion on a chargéles autres actions qu'on répresente si horribles, & sur lesquelles on appuye avec tant d'affectation. Ce n'est pas qu'onne demeure

304

d'accord qu'en quelques endroits de ce nouveau Monde, il ne se soit passé des choses au préjudice de la raison & de la pieté, & qui meritent d'être condamnées: mais en quelle entreprise, quelque juste & quelque sainte qu'elle ait été, n'a-t-on pas été obligé de faire grace à de certains excez ? De quelle armée a-t-on pû bannir entierement ces abus & ces désordres, que le monde appelle licences militaires ? Et en quoi ces incidens subalternes peuvent ils obscurcir la gloire de la conquête en general? Ceux qui en sont les plus jaloux, doivent convenir que c'est sur ce fondement, & par le moyen de nos armes, qu'on est parvenu à la conversion de ces Insideles, & qu'on a pour, ainsi dire, restitué à son Createur cette grande partie du monde. Maintenant si l'on veut conclure sur les crimes de quelqu'un des Conquerans, que la conquête n'a été ni agreable à Dieu, ni ordonnée par les decrets de sa Providence; c'est confondre indiscretement la substance avec les accidens : puisqu'en l'ouvrage même de nôtre Redemption, on presuppose comme necessaire au salut de tout le monde, la malice de ces pecheurs que Dieu toleroit, & qui par le plus grand de tous les crimes ont travaillé à la composition du plus admirable de tous les remedes. Les fins que Dieu se propose sont remarquables à de certaines dispositions qui portent le caractere de sa Providence; mais la proportion ou l'ajustement des moyens qui conduisent à ces fins, est un point reservé à la Sagesse éternelle, & si fort éleve au dessus de la portée de la prudence humaine, qu'on ne doit écouter qu'avec mépris ces Juges passionnez, dont les subrilitez prétendent passer pour force d'esprit, quoi qu'elles ne soient en effet que des attentats de l'ignorance.

CHA.

### CHAPITRE VIII.

Les Espagnols sortent de Cholula. Ils trouvent un nouvel obstacle sur la Montagne de Chalco: & MoteZuma prétend les arrêter par les enchantemens de ses Magiciens.

N approchoit du jour marqué pour le voyage: & quelques Zempoales qui fervoient dans l'armée demanderent congé de se retirer en leur: Pays; soit que le dessein de pénerrer jusqu'à la Cour de Motezuma leur est fait peur; soit que l'amour de la Patrie l'emportat sur la gloire du service. Cortez leur accorda ce congé sans répugnance: il leur témoigna même beaucoup de reconnoissance de leurs services, & prit cette occasion d'envoyer quelques curiositez au Cacique de Zempoala, en lui recommendant expressement les Espagnols établis dans sa Province, sous la confiance qu'ils avoient en son amitié & en son alliance.

Le General écrivit par la même voye à Jean d'Escalante. Il lui ordonnoit particulierement d'envoyer au plûtôr à l'armée, certaine quantité de farine necessaire à faire les Hosties, & de vin pour dire la Messe, dont la provision diminuoit, & dont le désaut seroit une grande désolation à ses troupes, & à lui-même. Cortez saisoit encore un détail des progrez de son voyage, afin d'animer Escalante à s'appliquer d'autant plus à la garde de la forteresse de Vera-Cruz, par de nouvelles sortifications, tant pour sa propre sûreté, que contre les soupçons que l'on avoit de Diego Velasquez, dont l'inquiétude & la désiance ne laissoient pas de faire du bruit, entre les autres soins du General.

Tome I.

De nouveaux Ambassadeurs de Motezuma arriverent en ce même tems. Ce Prince avoit été: informé de tout ce qui s'étoit passe à Cholula; fur quoi il vouloit lever toute sorte d'ombrage aux Espagnols Ses Ambassadeurs rendirent graces à Cortez, de ce qu'il avoit puni cette sedition. Ils exagererent vainement la colere & le ressentiment de leur Prince, qui poussoit l'artifice jusqu'à donner le nom de traîtres à des gens qui ne l'avoient merité qu'en lui obéissant. Tout cela étoit doré par un riche présent, qu'ils étalerent avec beaucoup d'oftentation. Ce qui arriva depuis fit bien voir que cette Ambassade avoit encore un autre but, & qu'elle visoit à donner au General une nouvelle assurance; afin qu'il observat moins de précautions en sa marche, & qu'il se laissat conduire à une autre embuscade, qu'ils. avoient dressée en son chemin.

On partit enfin au bout de quatorze jours, employez aux divers mouvemens que nous avons rapportez. L'armée passa la premiere nuit dans un Village de la Jurisdiction de Guacocingo, ou ceux qui gouvernoient ce lieu & les autres voifins accoururent avec une assez grande provision de vivres & quelques présens de peu de valeur, mais capables de témoigner l'affection avec laquelle ils attendoient les Espagnols. Cortez trouva entre ces Peuples les mêmes plaintes qu'il avoit entenduës aux Provinces plus éloignées, contre Motezuma: & il ne fut pas fâché de voir ces humeurs se répandre si prés du cœur ; jugeant qu'un Prince ne pouvoit être fort redoutable, lorsque par tant d'actions tyranniques il avoit perdu l'amour de ses Peuples. qui est le plus ferme appui de la Couronne.

Le lendemain l'armée continua sa marche par un chemin tres-rude, sur des montagnes qui s'attachoient de hauteur en hauteur à celle du Volcan. Le General marchoit en grand respect, par-

du Mexique. Livre III. ce qu'un des Caciques de Guacocingo lui avoit dit en le quittant : Qu'il ne se fiât pas aux Mexicains : qu'ils lui avoient dressé une forte embuscade à la descente des montagnes; & qu'ils avoient bouché avec des pierres & des arbres coupez, le grand chemin par où on descend à la Province de Chalco. Que d'ailleurs, ils avoient ouvert & applani au commencement de la descenté un autre chemin impratiquable, dont ils avoient augmenté les précipices que lanature y avoit formez, en les escarpant encore à la main; à dessein de conduire insensiblement l'armée en ces défilez, & de la charger inopinément, en un endroit où les chevaux ne pussent se retourner, ni les soldats asseoir le pied pour combattre. On parvint avec beaucoup de fatigue au haut de la montagne, parce qu'il tomboit de la neige, avec un vent furieux. En cet endroit on trouva deux chemins peu éloignez l'un de l'autre. Cortez n'eut pas de peine à les reconnoître aux marques qu'on lui en avoit données : l'un étoit embarasse, & l'autre aise à la vûe. & raccommodé de nouveau. Quoi qu'il se sentît émouvoir, en reconnoissant la verité de cette nouvelle trahison, il sçût si bien se posseder, que sans faire aucun bruit, ni marquer d'alteration, il demanda aux Ambassadeurs de Mexique, qui marchoient auprés de sa personne : Pourquoi ces chemins se trouvoient ainsi accommodez? Ils lui répondirent : Qu'ils avoient fait applanir le plus aisé & boucher l'autre, parce qu'il étoit trop difficile. Cortez reprit le discours avec la même tranquillité: Vous connoissez mal, leur dit-il, les gens qui m'accompagnent:ce chemin que vous avez embarrafsé est celui qu'ils vont suivre, par la seule raison qu'il est difficile; car lors qu'on nous donne le choix, à nous autres Espagnols, nôtre inclination se porte toujours au moins aise. Alors , sans s'arrêter, il commanda aux Indiens alliez de prendre les devants ... & de débarrasser le chemin, en rangeant des deux Ccip

Histoire de la Conquête 208 côtez ces obstacles, dont on avoit sçû cacher l'artifice, & qui couvroient le chemin. Cet ordre fut promptement executé, au grand étonnnement des Amhassadeurs, qui sans faire reflexion à la maniere dont le stratagême de leur Prince avoit pû être découvert, regarderent le choix que Cortez sembloit avoir fait par hazard, comme une espece de devination, trouvant des sujets d'admiration & de crainte en la bizarrerie de sa résolution. Pour lui, il fit un excellent usage de l'avis qu'on lui avoit donné : il s'écarta du peril, sans engager sa réputation, ni le soin qu'il prenoit de ne point effaroucher Motezuma, ayant trouvé le secret de ruiner tous les desseins de cet Empereur

en faisant semblant de les ignorer.

Les Indiens qui composoient l'embuscade se trurent découverts, au moment qu'ils reconnurent de leur poste, que les Espagnols s'en écartoient, & suivoient le grand chemin. Ainsi ils ne songerent qu'à se retirer avec autant de frayeur, que s'ils eussent été poussez par une armée victorieuse. La nôtre descendit dans la plaine, sans aucun obstacle: & la même nuit elle se logea en des Maisons au pied de la montagne, où les Marchands de Mexique se retiroient lors qu'ils aloient aux Foires de Cholula. On établit le quartier, avec toutes les précautions que l'on crut necessaires en un Pays où l'on avoit tant de sujets.

Cependant Motezuma désolé par le mauvais succez de se attifices, demeuroir en ses resolutions, sans oser mettre ses forces en usage. Ce défaut de courage se tourna en dévotion. Il s'attacha encore plus étroitement à ses Dieux: il ne bougeoit de leurs Temples: il redoubloit les sacrifices, jusqu'à souiller tous ses Aurels du sang humain: plus eruel, à mesure qu'il étoit plus af-

de défiance.

fligé. Mais il ne trouvoit rien qui n'augmentât

du Mexique. Livre III. son trouble & sa désolation, parce que les réponses de ses Idoles étoient toutes contraires les unes aux autres, & que les Esprits immondes qui parloient par leurs organes, ne s'accordoient point, Les uns lui conseil oient d'ouvrir les portes aux Espagnols, disant qu'il parviendroit par cette voïe au dessein qu'il avoit de les sacrifier tous ensemble, sans qu'aucun lui échapât. Les autres vouloient qu'il les repoussat, & qu'il cherchat les moyens de les exterminer, sans permettre qu'ils le vissent. Le dernier avis étoit plus conforme à son inclination : il se sentoit offensé de la hardiesse que ces Etrangers avoient de vouloit paroître à sa Cour, contre sa volonté. Il regardoit cette insolence comme un outrage qu'ils faisoient à son autorité : c'est sous ce beau nom qu'il croyoit déguiser son orgueil. Mais quand il apprit que les Epagnols étoient en la Province de Chalco,& que son dernier stratagême n'étoit tourné qu'à sa confusiou, on vid augmenter son chagrin & son impatience. Il paroissoit hors du bon sens; il ne prenoit aucun parti: & ceux de son Conseil le laissoient dans l'incertitude où ses Oracles l'avoient jetté. C'est ce qui l'obligea d'assembler tous ses Magiciens & tous ses Devins, dont la profession étoit fort respectée en ce Payslà, & dont plusieurs avoient un commerce effectif avec les Demons; le défaut de science faisant passer pour sages ceux qui étoient le plus miserablement trompez. Motezuma leur dit: Que leur science lui étoit necessaire à retenir ces Etrangers, dont la conduite lui donnoit de si justes soupsons. Il leur ordonna d'aller au devant des Espagnols, afin de les mettre en fuite, ou de les endormir par la force de leurs charmes, puis qu'ils avoient accoutumé de produire des effets plus surprenans en des occasions de moindre importance. Il eur promit de grandes recompenses, s'ils venoient

à bout de ce dessein : les menaçant d'ailleurs qu'il y alloit de leur vie, s'ils osoient revenir en sa

presence sans y avoir réissi.

Son ordre fut executé avec tant de zele, que plusieurs troupes de ces Sorciers se joignirent en peu de tems, & allerent au devant des Espagnols, armez de toute la confiance qu'ils avoient en leurs conjurations, & de ce pouvoir souverain qu'ils croyoient avoir sur toute la nature. Le Pere Joseph d'Acosta, & d'autres Auteurs dignes de foi, rapportent que lors qu'ils furent arrivez au chemin de Chalco, par où nôtre armée s'avançoit vers Mexique, & que ces Magiciens commencerent à faire leurs invocations, & à tracer leurs cercles, le Demon leur apparut sous la figure d'une de leurs Idoles qu'ils appelloient Telcatlepuca, Dieu mal-faisant & redoutable, & qui selon leur fole tradition, avoit entre ses mains les pestes, les famines, & les autres fleaux du Ciel. Ce Demon paroissoit être au desespoir, & dans une fureur horrible; qu'ils remarquoient à travers l'affreuse fierté du visage de l'Idole qu'il représentoit.

Il avoit sur ses ornemens une corde qui lui serroit l'estomac à plusieurs retours, afin de marquer plus positivement son affliction, & leur faire comprendre qu'il étoit arrêté par une main invisible. Tous les Socciers se prosternerent, à dessein de l'adorer: & lui, sans se laisser flechir à leurs humiliations, empruntant la même voix de l'Idole dont il imitoit la figure, leur parla de cette maniere: Le tems est venu, miserables Mexicains, où ves conjurations vont perdretoute leur force. Maintenant tous vos pactes (ont rompus. Rapportez à Motexuma que le Ciel a résolu sa ruine, à cause de ses cruautez & de ses tyrannies : & afin que vous lui répresentiez avec plus de vivacité la désolation de fon Empire, jette les yeux sur cette miserable Ville déja abandonnée de vos Dieux. A ees mots le De-

du Mexique. Livre III. mon disparut; & ses infames Ministres virent en ce moment la Ville de Mexique toute en seu, dont les flâmes horribles à voir s'évanoilirent insensiblement en l'air, sans faire aucune impression sur les édifices. Ils revinrent faire part à l'Empereur de cette effroyable avanture, sur laquelle ils fondoient leur décharge, quoi qu'ils craignissent sa rigueur. Neanmoins les menaces de ce Dieu terrible & funeste, l'étourdirent si fort, qu'il demeura quelque tems sans parler, comme un homme qui recueille ses esprits dissipez, ou qui les rappelle de peur de: tomber en foiblesse : & dés ce moment, s'étant dépoüillé de sa ferocité naturelle, il dit, en se tournant vers les Magiciens & les autres qui étoient: présens : Que pouvons nous faire davantage, puisque nos Dieux nous abandonnent ? Que les Etrangers viennent, que le Ciel même tombe sur nous, il ne faut pas nous cacher; Giln'est pas glorieux que le malheur nous attrape en fuïant comme des lâches. Il ajoûta peu de tems aprés : J'ai seulement une extrême compassion des vicillards, des enfans & des femmes, à qui les mains manquent dans la necessité de se défendre. Cette derniere consideration l'attendrit, en sorte qu'il eut de la peine à retenir ses larmes. On ne peut disconvenir que sa premiere résolution ne partît d'une ame élevée, puis qu'il se présentoit à découvert au malheur, qu'il regardoit déja comme inévitable. Cette grandeur l'ame pouvoit bien aussi avouer le mouvement de cette tendresse, excitée par la vûë de ses Sujets opprimez: & ces sentimens sont en effet dignes d'un grand Prince, dont l'humanité n'est quelquefois pas moins heroïque que la constance. Des ce moment, on commença à traiter de la maniere dont on devoit recevoir les Espagnols, de la solemnité & de l'appareil de leur reception : sur quoi chacun prenoit occasion de discourir de leurs exploits, des prodiges dont le Ciel avoir

annoncé leur venuë, & des marques qu'ils avoient d'être ces hommes de l'Orient qui avoient été promis à leurs Ancêtres. Ces gens y ajoûtoient le trouble & la désertion de leurs Dieux, qui selon leur pensée, se confessoient vaincus, & cedoient l'Empire de ce Pays-là, comme des Divinitez d'une Hierarchie inferieure. Ainsi tout fut necessaire à mettre dans les termes de la possibilité, cette grande & difficile entreprise, de pénétrer, à travers une resistance si opimiatre, & avec si peu de monde, jusqu'à la Cour d'un Prince tres-puissant, absoluen ses résolutions; respecté jusqu'à l'adoration, & qui n'avoit encore éprouvé que de l'obéissance ou de la crainte, de la part de ses Sujets.

# CHAPITRE

Le Seigneur de Tezeuco, neveu de Motezuma, vient visiter Cortez de la part de cet Empereur. On continnë la marche; on fait alte à Quitlavaca, au dedans du lac de Mexique.

E ces maisons où l'Armée se logea de l'autre côté de la montagne, elle passa le jour suivant à un petit Village de la Province de Chalco, assis sur le grand chemin, environ à deux lieuës du dernier campement. Le principal Cacique de Chalco, & les autres du voifinage, vinrent saluer le General en ce lieu. Ils apportoient des préfens, avec quelques vivres: & Correz les reçût fort obligeamment, en reconnoissant leurs présens par d'autres qu'il leur fit. Il connut d'abord à leurs discours que les Ambassadeurs de Mexique

du Mexique. Livre III.

Teur étoient suspects: la conversation languisfoit, ils paroissoint embarrassez: & ils répondoient simal à propos, qu'ils faisoient comprendre ce qu'ils n'osoient dire, en cela même qu'ils disoient. Cortez les tira à part: & par le moyen des Truchemens, il les obligea bien-tôt à répandre en sa présence tout le venin qu'ils avoient sur le cœur. Ils se plaignirent amérement des cruautez de Motezuma, ils representerent la rigueut insupportable des tributs dont il les accabloit, disant qu'il les étendoit jusques sur les personnes, & qu'il faisoit travailler sans aucun salaire, à ses jardins. & contra des cruadies des tributs and cum salaire, à ses jardins. & contra des contra des contra des contra des contra des contra des contra de contra des contra de contra des contra de c

soit travailler sans aucun salaire, à ses jardins, &c aux autres ouvrages de sa vanité. Ils ajoûterent en pleurant : Qu'il regardoit leurs femmes mêmes comme une contribution due à ses infames voluptez, 👉 à celles de ses Ministres; puisqu'ils les choisissoient & les enlevoient suivant leur caprice, sans que la fille fut en seureté entre les bras de sa mere, ni la femme dans la couche de son mari. Ils faisoient ces plaintes au General, comme à celui qui pouvoir apporter du remede à leurs maux, & qu'ils consideroient comme une Divinité descendue du Ciel, avec un plein pouvoir sur les Tyrans. Il témoigna beaucoup de compassion de leur misere, & les entretint dans l'esperance d'y remedier, en les laissant pour quelque tems dans cette fole vision de Divinité, ou au moins, en ne s'opposant que foiblement à leur erreur : car il auroit bien voulu se contenir dans les bornes de la modestie en ces menagemens que sa politique se permettoit; mais il ne pouvoit se résoudre à diminuer sa réputation, qu'il croyoit avoir raison de conserver, & qui étoit fondé en partie sur l'imagination de ces Peuples.

On continua la marche le jour suivant; & l'armée sit quatre lieuës à travers un Païs tres-agreable, dont l'air étoit doux & temperé, & où la beauté des arbres & la propreté des jardins étaoient à l'envi les soins de la nature & de l'art. Elle

Tome I, Dd

Alla loger à Amemeca Bourg assez peuplé, situé sur le bord du grand lac de Mexique; moitié en Terre-serme, & moitié en l'eau, au pied d'une colline sterile & pleine de rochers. Il se sit en colline sterile & pleine de rochers. Il se sit en ce vec leurs armes & leurs parures de guerre: & bien qu'on crût d'abord que la seule curiosité les y attiroit, leur nombre s'accrut tellement en peu de tems, qu'ils commencerent à chagriner les Espagnols: & on ne manquoit pas d'indices qui pou-

voient réveiller les soupçons.

Cortez se servit de quelques actions d'éclat, afin de les écarter, & de leur donner de la crainte. Il fit tirer plusieurs coups d'arquebuse, & on fit une décharge en l'air, de quelques pieces d'artillerie: on publia la ferocité des chevaux, & on les mit en action, durant que les Truchemens disoient aux Mexicains effrayez, Que ce bruit marquoit quelque chose de sinistre. Ainsi le General trouva moyen de les saire sortir de son camp, avant que la nuit fût venuë. On ne pût verifier s'ils étoient venus à dessein de faire quelque insulte; & il ne paroissoit pas vrai-semblable qu'on eût fait quelque nouveau projet, puisque Motezuma s'étoit réduit à se laisser voir, quoique les sentinelles eussent depuis tué quelques Indiens qui s'approchoient trop prés du camp, qu'ils paroissoient vouloir reconnoître. Il se peut faire que quelque Capitaine des Mexicains eût amené des troupes, à dessein d'attaquer les Espagnols par surprise, croyant que son action ne seroit pas desagreable à l'Empereur; qu'il ne voyoit résolu à la paix que contre son naturel, & au préjudice de sa Majesté. Neanmoins cela n'est fondé que sur des préfomptions, puisque le lendemain on ne vid sur le chemin que l'armée devoit suivre, que quelque troupes de Peuples sans armes, qui se plaçoient des deux côtez, pour voir passer les Etrangers. du Mexique. Livre I I I.

L'armée étoit prête à marcher, lorsque quatre Nobles Mexicains vinrent donner avis au General. que le Prince Cacumatzin, neveu de Motezuma, & Seigneur de Tezeuco, venoit le visiter de la part de son oncle. Ce Prince les suivoit de prés, accompagné de plusieurs Nobles superbement couverts à leur maniere, & qui avoient toutes les marques de la paix. Quelques Indiens choisis entre ses Domestiques, le portoient sur leurs épaules, en une espece de chaise couverte de plumes dont les couleurs étoient diversifiées avec dessein & proportion. C'étoit un jeune homme de vingt-cinq ans ou environ, d'agréable répresentation: & d'abord qu'il eut mis pied à terre, quelques-uns de ses Serviteurs coururent pour balayer devant lui le terrein sur lequel il devoit marcher, & écarter avec beaucoup de façon, le Peuple qui étoit des deux côtez du chemin ; ceremonie ridicule , qui ne laissoit pas d'avoir un air d'autorité. Cortez alla le recevoir jusqu'à la porte de son logement, avec toute la pompe dont il sçavoit se faire honneur en ces occasions. Le General en l'abordant sit une profonde reverence : à quoi le Prince répondit, en touchant la terre & ensuite ses levres, de la main droite. Il prit sa place, d'un air libre & cavalier; & il parla de sens rassis, comme un komme qui ne se laissoit point surprendre à l'admiration d'un spectacle extraordinaire. La substance de son discours fut en termes choisis & bien placez : Qu'il venoit témoigner au General & à tous les Chefs de son Armée, le plaisir qu'il sentoit de les voir: Il appuya sur la reconnoissance que Motezuma avoit. de la peine qu'ils avoient prise, & sur le desir où il se trouvoit, d'établir une bonne correspondance, és une ferme amitié, avec le grand Prince de l'Orient qui les envoyoit, & dont il devoit reconnoître la grandeur, par des raisons qu'il leur diroit lui-même. Aprés cela, comme s'il eut parlé de son chef,

il toucha, de la même maniere que les autres Ambassadeurs, les difficultez qui s'opposoient à leur entrée dans la Ville de Mexique. Il feignit que la disette avoit été fort grande cette année-là, dans tout le Pays; & exposa, comme un article dont l'Empereur auroit du chagrin, que les Espagnols servient mal regalez, en un lieu où les Habitans mêmes manquoient des choses necessaires à leur subsistance. Cortez, sans s'écarter de la maniere misterieule dont il avoit toûjours entretenu le respect & la crainte dans l'esprit de ces Peuples, répondit : Que son Roi étant un Monarque qui ne reconnoissoit rien d'égal à soi en ces Pays d'où le Soleil naissoit, avoit aussi des raisons importantes d'offrir son amitié à Motezuma, en de lui communiquer des choses qui regardoient essentiellement sa personne & sa dignité. Que ces propositions ne seroient toint indignes de la reconnoissance de l'Empereur. Pour lui, qu'il ne pouvoit s'empêcher d'estimer infiniment la bonté que ce Prince avoit, de recevoir son Ambassade, sans que la sterilité du Pays lui fist aucune peine ; parce que les Espagnols n'avoient pas besoin de beaucoup d'alimens afin de conserver leurs forces, puisqu'ils étoient accoûtumez à souffrir & à mépriser les incommoditez & les fatigues, qui auroient pu incommoder des hommes d'une espece inferieure à la leur. Cacumatzin n'eut rien à repliquer à ces railons: il recût avec beaucoup de joie & de reconnoissance, le présent que Cortez lui fit, de quelques bijoux de verre fort bien travaillez: & il accompagna l'armée jusqu'à Tezeuco Ville capitale de son Domaine, d'où il alla porter la réponse qu'on avoit faite à son Ambassadeur.

Tezeuco étoit alors une des plus grandes Villes de l'Empire de Mexique: quelques Auteurs rapportent qu'elle pouvoit être deux fois plus grande que Seville; & les autres, qu'elle le dispusoit pour la grandeur avec Mexique même, &

du Mexique. Livre III. qu'elle se vantoit, avec quelque fondement, d'avoir fur cette Ville l'avantage de l'antiquité. Les maisons s'étendoient au long des bords du grand lac, en une fort agreable situation, à l'endroit où la principale chaussée, par où on alloit à Mexique. prenoit son commencement. On continua la marche sur cette chausse, sans sejourner à Tezeuco. parce que le General avoit résolu de passer trois lieuës plus avant, jusqu'à Iztacpalapa d'où il prétendoit, le jour suivant, faire son entrée de bonne heure dans la Ville de Mexique. La chaussée pouvoit avoir en cet endroit vingt pieds de large : elle étoit construite de pierres liées avec la chaux; & on y avoit fait quelques ouvrages sur la surface,& des deux côtez.On trouvoit à la moitié du chemin de Tezeuco à Iztacpalapa, un Bourg d'environ deux mille maisons, appelle Quiclavaca, que les Espagnols nommerent alors Venuzuela, parce qu'il étoit bâti dans l'eau du grand lac. Le Cacique fort propre & bien accompagné, sortit au-devant du General, & le pria d'honorer la Ville de son sejour pour cette nuit ; ce qu'il fit avec tant de marques d'affection, & des instances si pressantes, qu'il fallut se rendre à ses prieres, de crainte de le désobliger. Cortez trouva même qu'il étoit à propos d'en user ainsi; afin de prendre des connoissances plus particulieres, parce que comme il voyoit alors le peril de plus prés, il avoit quelque crainte que les Mexicains ne rompissent la chaussée; ou qu'ils ne levassent les ponts; ce qui auroit été d'un ttes-grand embarras à ses troupes.

On avoit de ce lieu la vûë de la plus grande partiedu lac, où l'on découvroit divers Bourgs, & plusieurs chaussées qui le croisoient, embellis de tours ornées de leurs chapiteaux, & qui paroissoient nager dans les caux, outre les arbres & les jardins hors de leur élement, & une infinité d'Indiens qui s'approchoient dans leurs canots,

Dd iij

pour voir les Espagnols. Le nombre de ceux qui occupoient à même dessein les terrasses des maisons les plus éloignées, étoit encore plus grand: & la vût de ce spectacle, aussi magnisque que surprenant, devoit paroître encore plus admirable qu'il ne l'est à l'imagination.

L'Armée trouva un logement commode en ce lieu, dont les Habitans regalerent leurs hôtes, avec toute sorte d'honnêteré & de bonne volonté. On reconnoissoit à leur politesse le voisinage de la Cour de Motezuma. Le Cacique n'eut pas la force de cacher les sujets de chagrin qu'il avoit contre cet Empereur, ni l'envie qu'il marquoit de secouer le joug insupportable de sa tyrannie. Il animoit les Soldats à cette entreprise, qu'il leur representoit fort aisée, en disant aux Interprétes, afin que tous les Espagnols l'entendissent : Que la chaussée qui alloit jusqu'à Mexique, étoit plus large & mienx entretenne que celle qu'ils avoient paffée : Qu'il n'y avoit rien a apprehender ni sur le chemin, ni dans les Bourgs qui le berdoient. Que la Ville d'Iztacpalapa, par où ils devoient passer, étoit paisible; & que ses Habitans avoient ordre de recevoir & de bien traiter les Espagnols. Que le Seigneur de cette Ville étoit parent de Motezuma, mais qu'ils ne devoient rien craindre de la part des amis de cet Empereur, parce qu'il avoit l'esprit abatu, & même éperdu, par la vuë des prodiges que le Ciel lui avoit envoyez, par les réponses de ses Oracles en par le recit des merveilleux exploits de leur Armée. Qu'ainsi ils le trouveroient entierement porté à la paix, & plus difposé à souffrir, qu'à provoquer. Ce Cacique disoit la verité, quoi qu'un peu alterée par la palsion & par la flaterie; & le General, quoiqu'il remarquât ces défauts dans le discours de l'Indien, ne laissoit pas de les publier & de les encherit, afin d'animer les Soldats. On ne peut nier que cela ne vînt fort à propos, pour empêcher

que les esprits de ceux qui ne se font pas un point d'honneur de leur devoir, ne s'estrayassent point à la vue de tant d'objets si differens & si admirables, par lesquels on pouvoit juger de la grandeur de cette Cour, & du pouvoir sormidable de son Prince. Cependant les raisons du Cacique, & les réslexions qu'ils faisoient sur l'accablement de l'esprit de Motezuma, eurent tant de pouvoir en cette occasion, que tous les Soldats se firent un sujet de joye; de ce qui devoit causer leur étonnement, & se servirent de l'admiration à élever les esperances de leur fortune.

### CHAPITRE X.

L'Armée passe jusqu'à Iztacpalapa, où on dispose toutes choses pour faire l'entrée dans Mexique. On décrit la pompe avec laquelle Motezuma sortit pour recevoir les Espagnols.

E lendemain, un peu aprés le lever du Soleil, le General mit l'Armée en bataille sur la même chaussée, suivant la capacité du terrein, où huit Cavaliers pouvoient marcher de front. Elle étoit alors composée de quatre cens cinquante Espagnols, sans compter les Officiers, & de six mille Indiens, Tlascalteques, Zempoales, ou d'autres Nations alliées. On continua la marche sans aucune nouvelle avanture jusqu'à Iztacpalapa, où on devoit faire alte. Cette Ville paroissit au dessus des autres, par la hauteur de ses tours & l'exhaussement de ses bâtimens, qui alloient bien au nombre de six mille, à deux ou trois Dd iiij

étages, dont une particétoit bârie dans le lac, & l'autre sur le bord de la chaussée, en une situation commode & agreable. Le Seigneur de ce lieu vint avec un grand cortége recevoir l'Armée, & il étoit assisté dans cette fonction, par les Princes de Magiscatzingo, & de Cuyoacan, Villes sur le même lac. Chacun de ces Princes apportoit son présent à part, composé de divers fruits, de gibier, & autres rafraschissemens en quantité, avec des joyaux d'or jusqu'à la valeur de deux mille marcs. Ils se présenterent ensemble, & se firent connoître, en disant chacun son nom & sa dignité, remettant à la disserence des présens à expliquer ce qui manquoit à leur raisonnement.

L'entrée des Espagnols en cette Ville sut celebrée par ces applaudissemens, qui consistoient au mouvement confus & aux cris du Peuple, dont la joye inquiete rassûroit les esprits les plus soupçonneux. Le logement de l'Armée étoit préparé dans le Palais même du Cacique, où tous les Espagnols trouverent du couvert : les autres Nations occuperent les cours & les portiques, & passerent assez commodément une nuit, où on n'avoit aucun sujet de défiance. Ce Palais étoit grand & bien bâti, partagé en plusieurs appartemens hauts & bas, entre lesquels il y avoit plusieurs sales, dont le plafond étoit de cedre, & ne manquoit pas d'ornemens: quelques-uns même avoient des tapisseries de coton de diverses couleurs, où l'on remarquoit du dessein & des proportions. Il y avoit à Iztacpalapa diverses fontaines d'eau douce, & bonne à boire, que l'on y avoit conduite des montagnes voisines par plusieurs canaux, qui arroscient plusieurs jardins cultivez avec beaucoup d'industrie. Celui que le Cacique avoit fait dresser pour son divertissement, surpassoit de bien loin tous les autres, par sa grandeur & par sa beauté. Il voulut y mener des le soir même

du Mexique. Livre III. Cortez'& tous ses Officiers, avec quelques Soldats ; afin qu'en leur rendant ce rémoignage de sa bienveillance & de sa civilité, il satisfist en même tems à la vanité & à l'ostentation. Il y avoit dans ce jardin plusieurs arbres fruitiers, qui formoient des allées fort larges, avec d'autres arbres plantez dans les intervales, & une espece de parterre à fleurs, divisé en plusieurs quarrez par des palissades de roseaux fort bien entrelassez, & couverts d'herbes odoriferantes: & au dedans de ces quarrez, on voyoit une varieté admirable de fleurs disposées avec ordre, & fort proprement entretennës. Au milieu un étang d'eau douce faisoit un quarré de pierre & de brique avec des degrez de tous côtez jusqu'au fond de l'eau. Chaque côté étoit de quatre cens pas; & c'étoit en ce lieu que le Cacique faisoit nourir le poisson le plus délicat, & où on voyoit plusieurs oiseaux de riviere, dont quelques-uns sont connus en nôtre Europe, & les autres étoient d'une figure & d'un plumage extraordinaire: ouvrage digne d'un grand Prince, & qui n'étant qu'une entreprise d'un Sujet de Motezuma, faisoit juger des richesses & de la magnificence du Souverain.

La nuit se passa fort tranquillement; les Habitans rendoient toute sorte de bons offices aux Espagnols, avec beaucoup de franchise & de zele; on remarqua seulement qu'ils parloient en cette Ville, des actions de Motezuma, d'un stile tout disferent de sea autres Sujets. Ils se louioient tous de son Gouvernement, & ils publioient sa grandeur, soit que l'honneur que le Cacique avoit de lui appartenir, leur eût imprimé cette idée, soit que le voisnage du Tyran eût éteint toute la liberté. De ce lieu pour aller jusqu'à Mexique, il n'y avoit plus que deux lieuës de chaussée: & l'Armée partit au matin, parce que le Generas vouloit faire son entrée, & rendre ses devoirs à

Motezuma de bonne heure, afin qu'il eût du jour de reste, à reconnoître & à fortifier son quartier. On continua la marche en l'ordre accoûtumé,& er laissant à côté la Ville de Magiscatzingo, fon dée dans l'eau, & celle de Cuyoacan sur le bord de la chaussée, sans compter d'autres gros Bourg qu'on découvroit sur le lac; on vint enfin à la vûë de la grande Ville de Mexique, qui s'éle voit considerablement au-dessus de toutes les aurres, & qui même par la hauteur de ses bâtimens. faisoit remarquer l'Empire qu'elle avoit sur elles. Plus de quatre mille Nobles, ou Ministres de la Ville, vinrent recevoir l'Armée à la moitié de chemin: & leurs complimens arrêterent longtems l'Armée, quoiqu'ils ne fissent que la reverence, aprés quoi ils passoient à la file au-devant destroupes. Un boulevard de pierre faisoi face de ce côté là, & couvroit la Ville. Il avoir deux petits Châteaux ou Forts, un de chaque côté; & il occupoir toute la largeur de la chaussée Ses portes étoient ouvertes sur un autre bout de chaussée terminée par un pont-levis, qui défendoit l'entrée de la Cité par une seconde fortification. D'abord que les Nobles qui accompagnoient l'Armée eurent passé de l'autre côté du pont, ils se rangerent à droite & à gauche, afin de lui laisse l'entrée libre; & on découvrit alors une grande rue fort large, dont les maisons étoient bâties d'une même symetrie, & chargées d'une infinité de Peuple aux balcons, & sur les terrasses. Il n'y avoit personne dans la ruë: & ils dirent à Cortez qu'on l'avoit ainsi dégagée exprés, parce que Motezuma vouloit venir lui-même le recevoir afin de lui donner un témoignage singulier de sa bien-veillance.

Peu de tems aprés on découvrit la premiere troupe du cortege de l'Empereur, composée de deux cens Nobles de sa Maison, tous vetus de li du Mexique. Livre I I I.

之章

Vites, avec degrands pennaches d'une même figure & d'une même couleur. Ils venoient en deux files, les pieds nuds & les yeux baissez, avec un filence & une modestie remarquables, enfin toures les apparences de quelque procession. Au moment qu'ils furent à la tête des troupes, ils se rangerent contre les murailles ; & laisserent paroître de loin une autre troupe plus grande, plus richement parée, & qui paroissoit d'une plus grande dignité. Motezuma étoit au milieu, porté sur les épaules de ses favoris, en une litiere d'or bruni, qui brilloit avec une proportion bien menagée, entre plusieurs ouvrages de plumes, dont la distribution fort adroite sembloit disputer l'avantage avec la richesse de l'or. Quatre Mexicains des plus êlevez en dignité marchoient autour de la litiere, & soûtenoient une espece de daix de plumes vertes, tissues de maniere, qu'elles formoient comme une toile, avec quelques ornemens d'argenterie. Trois des principaux Magistrats le precedoient, avec des verges d'or en main, qu'ils levoient en haut de tems en tems, avertiffant par ce signal que l'Empereur approchoit; afin que tout le monde se jettât à terre, & que personne ne fut assez hardi pour le regarder; ce qui étoit un crime puni comme le facrilege. Cortez descendit de cheval avant que l'Empereur s'approchât; & en même tems Motezuma mit pied à terre. Quelques Indiens y étendirent aussi-tôt des tapis, de peur qu'il ne la touchat de ses pieds, dont ils ne croyoient pas qu'elle fût digne de recevoir les vestiges.

Il s'approcha lentement & avec beaucoup de gravité, ayant les deux mains appuyées sur les bras des Seigneurs d'Izracpalapa & de Tezeuco ses neveux. Il st ainsi quelques pas, en s'approchant de Cortez. Cet Empereur pouvoit alors avoir quaranse ans : sa taille de moyenne hauteur, paroissoit

Histoire de la Conquête plus dégagée que robuste. Il avoit le nez aquilin, & le teint moins bazané que les Indiens ne l'ont naturellement: ses cheveux descendoient jusqu'au dessous de l'oreille, ses yeux étoient fort vifs; & toute sa personne avoit un air de Majesté, quoi qu'un peu composé. Sa parure étoit un manteau de coton tres-fin, attaché également sur les épanles; en sorte qu'il sui couvroit la plus grande partie du corps, & que la frange en traînoit jusqu'à terre. Divers joyaux d'or, de perles, & de pierres precieuses, lui tenoient lieu de fardeau, plus que d'ornement. Sa Couronne étoit une Mitre d'or leger, qui finissoit en pointe par devant; & l'autre partie moins pointuë, se replioit vers le derriere de la tête. Enfin, ses souliers d'or massif, avec des courroies à boucles de même, qui lui serroient le pied, & remontoient jusqu'à la moitié de la jambe, representoient fort bien la chaus-

sure militaire des anciens Romains. Cortez s'avança à grands pas, autant que la bien-seance le put permettre, & fit une profonde reverence, que Motezuma lui rendit, en mettant la main prés de terre, & la portant ensuite à ses levres. Cette civilé inouie jusqu'alors en la personne de leurs Princes, parut encore aux Mexicains plus étonnante en celle de Motezuma, qui saluoit à peine ses Dieux d'un signe de tête, & qui affectoit un orgueil extrême, qu'il ne sçavoit peut-être pas distinguer d'avec la Majesté. Cette action, & celle de sortir pour recevoir lui-même l'Armée, épuiserent toutes les reflexions des Indiens, qui en tirerent enfin des conclusions tresavantageuses à la gloire des Espagnols; parce qu'ils ne pouvoient se persuader que l'Empereur eût fait ces démarches sans considération, lui dont ils reveroient tous les Decrets avec une aveugle soumission. Cortez avoit mis sur ses armes une chaîne d'émail, composée de plusieurs

du Mexique. Livre III. pierres fausses : mais tres-belles & bien mises en œuvre, qui répresentoient des diamans & des émeraudes. Il l'avoit toûjours réservée, à dessein d'en faire le présent de sa premiere audience: & comme il se trouvoit alors proche de la personne de Motezuma, il la lui mit au col; quoi que les deux Princes qui le soûtenoient eussent retenu assez incivilement le General, en lui faisant connoître qu'il n'étoit pas permis de s'approcher si prés de la personne du Prince. Mais Motezuma les blâma de cette action, & fut si satisfait du present, qu'il le regardoit avec admiration, & qu'il l'estinoit entre ses Domestiques, comme une piece d'un prix inestimable : aussi voulant s'acquitter sur le champ, de cette obligation, par quelque action de liberalité éclatante, il prit le tems que tous les Officiers des Espagnols lui faisoient la reverence. our envoyer querir un colier qu'on croyoit être a plus riche piece de son tresor. C'étoit des coquilles fines d'un tres-beau cramoisi, fort estimées en ce Pays-là: elles étoient disposées ensorte, que quatre écrevisses d'or, parfaitement bien representées, pendoient des quatre côtez de chaque coquille. L'Empereur voulut lui-même la mettre au col de Cortez; faveur qui sit encore un grand bruit entre les Mexicains. Le discours de Cortez fut court & soûmis, conformement au sujet; & la réponse de Motezuma fut aussi en peu de paroles, où sa discretion parut conserver toute la bien-seance. Il commanda à un des deux Princes sur qui il s'appuyoit, de demeurer, afin de conduire & d'accompagner Cortez jusqu'à son logement; & l'autre Prince le soûtint toûjours, jusqu'à sa litiere où il monta, & se retira à son Palais avec la même pompe & la même gravité. L'entrée des Espagnols dans la Ville de Mexique, se sit le huitième jour de Novembre, consa. sré à la memoire des quatre saints Martyrs Cou-

Histoire de la Conquête \$26 ronnez, l'an 1519. Leur logement étoit preparé dans une des maisons que Axayaca, pere de Motezuma, avoit bâties: elle disputoit de la grandeur avec le principal Palais des Empereurs, & avoit toutes les apparences d'une Forteresse, des murs forts & épais, flanquez d'espace en espace, de tours qui servoient d'appui & de défense. Toute l'Armée y trouva de quoi se loger; & le premier soin du General fut de la reconnoître luimême exactement par tout, afin de poser ses corps-de-garde, de poster son artillerie, & de fermer bien son quartier. Quelques sales destinées aux Officiers, étoient tendues de tapisseries de coton de diverses couleurs, le coton composant toutes leurs toiles, avec plus ou moins de délicatesse. Les chaises étoient de bois tout d'une piece, & les lits environnez de courtines suspenduës en forme de pavillon ; des nattes de palmes étenduës, & une autre roulée, faisoient le fond & le chevet du lit. Les Princes les plus magnifiques n'en connoissoient point de plus délicat; & cette Nation ne faisoit pas grand cas de sa commodité, assez satisfaire d'avoir quelques secours contre la necessité: & l'on ne sçait point trop, si l'on ne devoit pas feliciter ces Barbares, de cette ignorance des superfluitez.



### CHAPITRE XI.

MoteZuma vient le soir du même jour visiter Cortez en son logement. Le discours qu'il fit avant que de donner audience au General; & la réponse de Cortez.

TL étoit un peu plus de midi, lorsque les Espagnols entrerent au quartier qu'on leur avoit preparé, où ils trouverent un repas magnifique, destiné au General & à ses principaux Officiers, avec une grande abondance de viandes moins délicates pour les soldats; outre plusieurs Indiens qui servoient à manger & à boire, d'une promtitude & d'un silence à surprendre. Sur le soir, Motezuma suivi du même cortege, vint visiter Cortez, qui en ayant été averti, alla recevoir ce Prince dans la premiere Cour, avec tout le respect qu'une semblable faveur pouvoit demander. Le General l'accompagna jusqu'à la porte de son appartement, où il lui fit une profonde reverence; & l'Empereur passa, & alla prendre sa place, d'un air dégagé & majestueux. Il commanda aussi-tôt, qu'on approchất un siege pour Cortez: il sit signeaux Nobles de sa suite, de se ranger contre les murailles. Le General ordonna la même chose à ses Officiers : & lors que les Truchemens furent arrivez, il voulut commencer son discours; mais Motezuma le retint, en faisant connoître qu'il vouloit parler avant que de lui donner audience : & les Auteurs rapportent qu'il s'expliqua en cette substance.

Ilustre Capitaine, & Genereux Etrangers, avant que je puisse écourer l'Ambassade du grand Prince qui vous a envoyez, il est à propos que vous & moi réciproquement, nous promettions de mépriser & d'oublier ce que la renommée a divulgué touchant

nos personnes é nôtre conduite, en prevenant nos esprits par ces vaines rumeurs, qui vont devant la verité, & qui la défigurent par des traits de blame ou de flaterie. On vous aura dit de moi, en quelques endroits, que je suis un des Dieux immortels, en élevant ma personne & mon pouvoir jusqu'au Ciel. D'autres vous auront fait entendre; que la fortune s'est épuisée à m'enrichir; que les murailles & les tuiles de mes Palais sont d'or, & que la terre s'affaise sous le poids de mes tresors : enfin quelquesuns auront voulu vous persuader que je suis un Tyran cruel & Superbe, qui abhorre la justice, & qui ne connoît pas l'humanité. Les uns & les autres vous ont trompé également, par leurs exagerations: En afin que vous ne vous imaginiez pas que je suis un Dien, & que vous connoissiez l'illusion de ceux qui se sont forgé cette vision, cette partie de mon corps, dit-il en découvrant son bras, fera paroître à vos yeux desabusez, que vous parlez à un homme mortel, de la même espece que les autres hommes, mais plus Noble & plus puissant qu'eux. Je ne nierai pas que mes richesses ne soient grandes; mais l'imagition de mes Sujets y ajoûte beaucoup. Cette maison où vous logez est un de mes Palais; regardez ces murailles, elles sont faites de pierre & de chaux, matiere vile, qui ne doit son prix qu'à son emploi : 60 par l'un & par l'autre de ces exemples, jugez si l'on ne vous a pas trompé de la même maniere, lors qu'on vous à exageré mes tyrannies. Au moins, sufpendez vôtre jugement, jusqu'à ce que vous vous soyez éclairci de mes raisons; & ne comptez point sur le langage de mes Sujets rebelles, jusqu'à ce que vous ayez examiné, si ce qu'ils appellent misere, n'est point un châtiment, & s'ils ont droit de l'accuser sans cesser de le meriter. C'est ainsi que l'on nous a informez de ce qui regarde vos personnes & vos actions. Quelques-uns nous ont affeuré que vous étiez des Dieux, que les bêtes faronches vous obéif-Soient,

du Mexique. Livre III.

foient, que vous teniez les fondres entre vos mains, & que vous commandiez aux élemens. D'autres nous vouloient faire croire que vous étiez méchans, emportez, superbes; que vous vous laissiez gourmander aux vices, & que vous aviez une soif insatiable, de l'or que nôtre Terre produit. Cependant je reconnois déja que vous êtes des hommes de la même composition & de la même pâte que nous, quoi qu'il y ait quelque difference, qui nait des diverses influences, que la qualité du Pais inspire aux mortels. Ces bêtes qui vous obéissent, sont à mon avis de grands cerfs que vous avez apprivoisez, én instruits de cette science imparfaite, qui peut être comprise par l'instinct des animaux. Je conçois aussi fort bien que ces armes qui ressemblent à la foudre, sont des tuyaux d'un métail que nous ne connoissons pas, dont l'effet, pareil à celui de nos sarbacanes, vient d'un air pressé qui cherche à sortir, & qui pousse impétueusement tout ce qui s'oppose à son passage. Le feu que ces tuyaux jettent avec un bruit plus terrible, est tout au plus un secret surnaturel de la même science, que celle dont nos Sages font profession. Dans tout le reste de ce qu'on a rapporté de vôtre procedé, je trouve encore, suivant ce que mes Ambassadeurs ont remarqué sur vos inclinations, que vous avez de la bonté & de la religion, que vos chagrins sont fondez en raison, que vous souffrez les fatigues avec joie, & qu'entre vos autres vertus, on void de la liberalité, qui ne s'accorde gueres avec l'avarice; Ensorte qu'autant les uns que les autres, nous devons effacer les impressions qu'on avoit voulu nous donner, & scavoir bon gré à nos yeux, de ce qu'ils ont desabusé nôtre imagination. Cela étant ainsi établi , j'ay souhaité que vous sçussiez, avant que de me parler, que l'on n'ignore pas entre nous autres, & que nous n'avons pas besoin de vôtre persuasion, pour croire que le grand Prince a qui vous obeissez, descend de nôtre ancien Que-Tome I.

Histoire de la Conquête zalcoal, Seigneur des sept Cavernes des Navatlas ques , & Koi legitime de ces sept Nations , qui ont fondé l'Empire de Mexique. Nous avons appris par une de ses Propheties , que nous reverons comme une verité infaillible, conformément à la tradition des siécles, conservez dans nos Annales ; qu'il étoit sorti de ce Pays-ci, pour aller conquerir de nouvelles Terres du côté de l'Orient & qu'il avoit laissé des promesses certaines, que dans la suite des tems, ses descendans viendroient moderer nos Loix, & réformer nôtre Gouvernement, sur les regles de la raison. Ainsi , comme les caracteres que vous portez ont du rapport à cette Prophetie, & que le Prince de l'Orient quivous envoie, fait éclater, par vos exploits même, la grandeur d'un si illustre Ayeul, nous avons déja resolu de consacrer à son service, tout ce que nous avons de pouvoir ; & j'ai trouvé qu'il étoit à propos de vous en avertir afin que vos propositions ne soient point embarassées par ce scrupule, & que vous attribuiez les excez de ma donceur à cette illu-

fire origine.

Motezuma finitains le discours dont il voulut prevenir l'esprit des Espagnols, & qu'il sit avec beaucoup d'ardeur & de majesté: ce qui donna assez de matiere à Cortez, pour lui répondre, sans l'esprit de tous les Indiens en general. Il s'expliqua à peu prés en ces termes, scion les memoi-

res qu'on nous a donnez.

Seigneur, aprés vous avoir remèrcié humblemen, de cet excez de bonté qui vous fait écouter si favorablement nôtre Ambassade, & de cette haute & sou veraine connoissance que vous employez en nôtre fa veur, en méprisant, d'une maniere si avantageus pour nous, les faux présagez de l'opinion; je pui vous dire aussi, qu'à nôtre égard, nous avons traité celle que l'on doit avoir de vous, avec tout le respect & toute la veneration qui est dût à vôtre Grant

du Mexique. Livre III. deur. On nous a dit beaucoup de choses de votre personne, dans les Terres de vôtre Empire. Les uns la mettoient entre les Divinitez, d'autres en noircissoient jusques aux moindres actions : mais ces discours s'enflent ordinairement par des outrages qu'ils font à la verité, puis que comme la voix des hommes est l'organe de la renommée, elle prend souvent la teinture de leurs passions; & celles-ci, ou ne consoivent jamais les choses comme elles sont, ou ne les rapportent jamais comme elles les conçoivent. Les Espagnols, Seigneur, ont une vue penetrante, qui seatt distinguer les differentes couleurs que l'on donne au discours, & par la même lumiere les faux semblans du cœur. Nous n'avons ajouté foi ni à vos Sujets rebelles, ni à vos flateurs : 6 nous paroiffons devant vous, convaincus que vous êtes un grand Prince, aimant la justice & la raison, sans que nous ayons besoin du rapport de nos sens, pour connoître que vous êtes mortel. Nous autres sommes aussi de la même condition, quoi que plus vaillans, sans comparaison, que vos Sujets, & d'un entendement bien élevé au dessus du leur; parce que nous sommes nez sous un climat dont les influences ont beaucoup de vertu. Les animaux qui nous obeissent, ne sont point aussi comme vos cerfs : ils ont bien plus de noblesse & de fierté; & toutes brutes qu'ils sont 9 ils ont del'inclination à la guerre, & seavent aspirer à la gloire de leur maître, par une espece d'ambition. Le feu qui fort de nos armes, est un effet naturel de l'industrie des hommes, sans que dans sa production il entrerien de cette connoissance dont vos Magiciens font profession; science abominable parme nous, & digne d'un plus grand mépris, que l'ignorance même. J'ai crû devoir établir ces principes y afin de satisfaire aux avis que vous nous avez donnez: aprés quoi je dirai, Seigneur, avec tonte la soumission qui est duë à vôtre Majesté; que je viens la visiter en qualité d'Ambassadeur du plus grand Ee ii

en du plus puisant Monarque que le Soleil éclaire; aux lieux où il prend sa naissance. F'ai ordre de vous exposer en son nom, qu'il souhaite être vôtre ami & votre Allié, sans s'appuyer sur ces anciens droits dont vous avez parlé, & sans autre fin que d'ouvrir le commerce entre vos deux Monarchies, és d'obtenir par cette voye le plaisir de vous desabuser de vos erreurs, & quoi que selon la tradition de vos Histoires mêmes, il put prétendre une reconnoissance plus positive dans les Terres de vôtre Domaine, il ne veut neanmoins user de son autorité, que pour gagner vôtre creance, sur des choses entierement à vôtre avantage; & afin de vous faire entendre que vous, Seigneur, & vous autres Nobles Mexicains qui m'écoutez, vivez en un abus terrible, par la Religion que vous professez, en adorant des bois insensibles, qui sont les ouvrages de vos mains & de vôtre caprice; puis qu'il n'y a veritablement qu'un feul Dien , qui n'a ni principe , ni fin , G qui est le principe éternel de toutes choses. C'est lui dont la puisance infinie a creé de rien cet ouvrage admirable des Cieux, qui a fait le Soleil qui nous éclaire, la terre qui nous fournit des alimens , & le premier Homme de qui nous descendons, avec une égale obligation, de reconnoître & d'adorer nôtre premiere cause. C'est cette même obligation qui est imprimée dans vos ames, dont encore que vous reconnoissiez l'immortalité, vous la prostituez & la détruisez, en rendant un culte d'adoration aux Demons, esprits immondes que Dieu a créez, & qui en punition de leur ingratitude & de leur rebellion contre lui, ont été précipitez dans ce feu sous-terrain, dont vous avez quelque representation imparfaite, en l'horreur de vos Volcans. La malice & l'envie, qui les rendent ennemis du genre humain, les obligent continuellement à solliciter vôtre perte, en se faisant adorer, sous la figure de ces Idoles abominables. C'est leur voix que vous entendez quelquedu Mexique Livre III.

fois dans les réponses de vos Oracles ; & ils forment ces illusions, que les erreurs de l'imagination introduisent en vôtre entendement. Mais, Seigneur, je connois que ce n'est pas ici le lieu de traiter des mysteres d'une si haute Doctrine; Ce même Monarque en qui vous reconnoisez une si ancienne superiorité, vous exhorte seulement à nous écouter sur ce point, (ans aucune préoccupation ; afin que vous puissiez goûter le repos que vôtre esprit trouvera en la verité, & que vous appreniez combien de fois vous avez resisté à la raison naturelle, qui vous donnoit des lumieres capables de vous faire connoître voire aveuglement. C'est la premiere chose que le Roi mon Maître souhaite de Vôtre Majesté : C'est le principal article de ma proposition, & le plus puissant moyen d'établir avec une parfaite amitié l'alliance des deux Couronnes, sur les fondemens inébranlables de la Religion; qui sans laisser aucune diversité dans les sentimens, unira les esprits par les liens d'une même volonté.

C'est ainsi que Correz trouva moyen de maintenir dans l'esprit de Motezuma la réputation de ses forces, sans s'éloigner de la verité; & qu'il se servit adroitement de l'origine qu'ils donnoient euxmêmes à son Roi, au moins sans contredire ce qu'ils imaginoient, afin de donner plus d'autorité à son Ambassade. Cependant Motezuma ne parut pas fort docile sur le point de la Religion. Ce Prince obstiné dans les erreurs de l'Idolatrie, par une miserable superstition, se leva de son siege, & dit à Cortez: Je reçois avec beaucoup de reconnoissance, l'alliance & l'amitié que vous me proposez de la part du grand Prince descendant de Quezalcoal. Mais je crois que tous les Dieux sont bons: le vôtre peut êtretel que vous le dites, sans faire tort aux miens. Ne songez maintenant qu'à vous reposer, puisque vous êtes chez vous où vous serez servi avec tout le soin qui est dû à vôtre va-

leur, & au grand Prince qui vous a envoyé. Alors il commanda que l'on fist entrer quelques Indiens qu'il avoit amenez ; & avant que de partir, il présenta lui-même à Cortez, diverses pieces d'orfevrerie, avec quantité de robes de coton, & d'autres ouvrages de plume fort'bien travaillez; présent considerable, & pour la valeur, & pour la maniere dont il étoit offert. Motezuma distribua encore quelques joyaux de prix aux Espagnols qui assisterent à l'audience; ce qu'il fit en grand Prince, genereusement, & sans témoigner qu'on lui en étoit obligé: regardant neanmoins Cortez & ses Capitaines, avec une espece de satisfaction qui marquoit ses inquiétudes passées, de la même maniere qu'on connoît jusqu'où alloit la crainte, par la joye qu'on témoigne de l'avoir perdue.

#### CHAPITRE XII.

Cortez va voir Motezuma dans son Palais; dont on décrit la grandeur & la magnificence. On rapporte ce qui se passa en leur conversation, & en d'autres qu'ils eurent sir le sujet de la Religion.

E jour suivant, Correz demanda audience, & il l'obtint avec tant de facilité, que les Officiers qui devoient l'accompagner à cette visite, arriverent avec la réponse. Ces Officiers étoient emplorez particulierement à la conduite des Ambassadeurs, & comme les Maîtres des Ceremonies & des bien-seances de la Nation. Le General s'habilla fort galamment, sans néanmoins oublier ses armes, qui passoient pour une parure militaire. Il étoit suivi des Capitaines Pierre d'Alvarado, Gonzale de Sandoval, Jean Velasquez de Leon, & Diego d'Ordaz, avec six ou sept soldats, gens de

confiance. Bernard Diaz del Castillo sut de cenombre; & déja il commençoit à remarquer toutes choses, à dessein de composer son Histoire.

Les ruës étoient remplies d'un nombre presque infini de Peuple, qui s'empressoit à voir passer les Espagnols, sans embarrasser le chemin: & leurs reverences & leurs soumissions furent accompagnées d'acciamations, entre lesquelles on entendit souvent repeter le mot de Teules, qui en leur langue signifie Dieux. Cette parole, dont on sçavoit

déja la valeur, n'étoit pas desagreable à des gens

qui fondoient leur plus grande asseurance sur le respect qu'on avoit pour leurs personnes.

Ils découvrirent de fort loin le Palais de Motezuma, dont la magnificence témoignoit assez celle des Princes qui l'avoient bâti. On y entroit par trente portes, qui répondoient sur autant de ruës differentes; & la principale face, qui regardoit sur une place fort spacieuse, dont elle occupoit tout un côté, étoit bâtie de pierre de jaspenoir, rouge & blanc, fort polies, & placées avec une proportion qui n'étoit pas à mépriser. On remarquoit sur la principale porte un grand écusson chargé des armes de Motezuma: c'étoit un griffon, dont la moitié du corps répresentoit un aigle, & l'autre un lion. Il avoit les aîles étenduës, comme pour voler; & il tenoit entre ses griffes, un tigre qui fembloit se debattre avec fureur. Quelques Auteurs foutiennent que ce griffon n'étoit autre chose qu'un aigle, par la raison qu'on n'a jamais vû de griffon en ce Pays-là: comme s'il n'y avoit pas lieu de douter qu'il y en eût en tout le reste du monde puisque les Naturalistes ne les mettent qu'au rang des oiseaux fabuleux. Mais il est aisé de répondre, que l'imagination a pû inventer en ce lieu-là, comme ailleurs, cette espece de monstres, suivant ce que les Poëtes appellent Licence, & les Peintres caprice.

En approchant de la porte, les Officiers qui accompagnoient le General, s'avancerent jusqu'à un de ses côtez, où faisant en arriere quelques démarches misterieuses, ils formerent comme-un demi-cercle, afin de ne passer sous la porte que deux à deux. C'étoit une ceremonie de respect; car ils auroient crû en manquer, s'ils eussent entré en foule dans les Palais de l'Empereur: & leur retraite en arriere marquoit la crainte qu'ils avoient, de fouler aux pieds un lieu si venerable. Aprés avoir passé trois vestibules ornez de jaspe, comme la face du Palais, ils arriverent à l'appartement de Motezuma, dont les salons leur parurent également admirables, par leur grandeur & par leurs ornemens. Les planchers étoient couverts de nattes d'un travail délicat & diversifié, & les murailles tapissées de pieces tissues de coton, mêlé avec du poil de lapin, fur un fond de plumes, le tout relevé par l'éclat des diverses couleurs, & par la beauté des figures. Les lambris faits d'un assemblage de bois de cypres, de cedre, & d'autres bois de senteur, avoient divers feuillages & festons de relief; mais ce qui en étoit le plus remarquable, est que sans avoir l'usage des cloux, ni des chevilles, ils formoient de tres-grands plafons, sans autre liaison, que celle qu'ils tiroient de l'adresse dont les pieces se soutenoient reciproquement.

On voyoit en chaque salon, un grand nombre d'Officiers de divers rangs, qui gardoient les portes, chacun suivant sa qualité & son emploi. Les premiers Ministres de l'Empereur attendoient à celle de l'antichambre, où ils requrent Correz avec beaucoup de civilité: néanmoins ils le firent attendre un peu, a sin d'ôter leurs sandales, & les riches manteaux dont ils étoient parez. Ils en prirent de simples, parce qu'entre ces Peuples, la bien-seance ne permettoit pas de paroîtreavec un habit brillant, en présence du Prince, Les Espa-

gnols

du Mexique. Livre I H. enols observoient ces façons. Tout leur paroissoit nouveau; & toutes choies contribuoient à imprimer du respect, la grandeur du Palais, les ceremonies de la reception, & jusqu'au profond silence de ce grand nombre de Domestiques. Motezuma étoit debout, paré de toutes les marques de sa Souveraineté. Il s'avança quelques pas au devant du General, à qui il mit les mains sur les épaules, lors qu'il se baissa pour le saluer, & sit seulement un air de visage doux & caressant aux Espagnols qui l'accompagnoient; & puis il s'assit, & fit donner des sieges à Cortez & à tous ceux de sa suite, sans leur laisser la liberté de les refuser. La visite sut longue, & en maniere de conversation. L'Empereur débuta par diverses questions sur l'Histoire naturelle & politique des Païs Orientaux; approuvant à propos ce qui lui paroissoit uste, & montrant qu'il sçavoit appuyer par des raisonnemens, les sujets qu'il avoit de douter. Il revint enfin à la dépendance, & à l'obligation que es Mexicains étoient obligez d'avoir pour le descendant de leur premier Roi. Il s'applaudit particulierement, de ce que la Prophetie touchant les Etrangers, avoit été accomplie sous son Regne, prés les promesses faites depuis tant de siecles à ses predecesseurs; & cette creance, vaine & méprisable en son origine & en toutes ses circonstances, ne aissa pas d'être d'une extrême consequence en cete occasion, afin d'ouvrir aux Espagnols le chenin de s'introduire en ce grand Empire, Ainsi ce ui brille le plus à nos yeux dans la conduite de la ie, est souvent comme enchaîné à des principes i foibles & si legers, qu'il paroît ridicule à ceux ui les sçayent penetrer. Cortez tourna fort adroitement le discours sur Religion, lors qu'entre les autres éclaircissenens qu'il donnoit à l'Empereur, des Loix & des Coutumes de sa Nation, il parla de celles qui Tome I.

338 obligent tous les Chrétiens en general; a fin que les vices & les abominations de ses Idoles lui parussent plus horribles par cette opposition. Il prit cette occasion de se recrier contre les sacrifices du sang humain; & contre cette brutale coûtume, dont la nature même avoit horreur, de manger des hommes qu'ils sacrifioient : bestialité introduite en cette Cour, avec d'autant plus de fureur, que le nombre des sacrifices étoit plus grand; & par la même raison, celui de ces infames repas plus condamnable.

Cette audience ne sut pas entierement inutile, puisque Motezuma, touché en quelque maniere par la force de la raison, bannit de dessus sa table les plats de chair humaine, mais il n'osa défendre absolument cette viande à ses Sujets, & il ne se rendit point sur l'article des sacrifices : au contraire, il soûtint que ce n'étoit pas une cruauté, d'offrir à ses Dieux des prisonniers de guerre, qui étoient déja condamnez à la mort, ne trouvant point de raison qui lui pût persuader, que sous le nom de prochain, on comprenoit jusqu'à ses ennemis.

Ce Prince donna fort peu d'esperance de se rendre à la connoissance de la verité, quoyque Cortez & le Pere Olmedo eussent essaye, en plusieurs conversations, de lui enseigner le chemin qui y conduit. Il avoit assez de lumieres pour reconnoître quelques avantages de la Religion Catholique & pour ne prétendre pas soûtenir indifferemment tous les abus de la sienne : mais la crainte le retenoit toujours dans cette fausse idée, que ses Dieux étoient bons en son Pays, comme celui des Chrétiens l'étoit aux lieux où il regnoit; & il se faisoi quelque violence pour cacher son chagrin, lors qu'il se sentoit pressé par la force des argumen qu'on lui proposoit. Ainsi il souffroit beaucou dans les conferences qu'on avoit avec lui sur ce su jet, parce qu'il vouloit se rendre complaisant au Espagnols, d'une maniere qui tenoit de la basseste; & d'autre part, il se sentoit géné par l'affectation hipocrite de cette fausse pieté qui lui avoit acquis la Couronne, & qu'il croyoit devoir la maintenir. C'est ce qui l'obligeoit à craindre de perdre l'estime de ses Sujets, s'ils le voyoient moins appliqué au culte de ses Dieux: miserable politique, & propre aux Tyrans, d'être superbes en seurs

commandemens, & lâches dans leurs reflexions. Cette resistance ne se faisoit pas sans ostentation; en sorte qu'un des premiers jours, comme ce Prince faisoit voir au General & au Pere, accompagnez de quelques Capitaines, & de plusieurs Soldats Espagnols, la grandeur & la magnificence de sa Cour, il voulut, par un sentiment de vanité, leur montrer le plus grand de ses Temples. Il leur ordonna de s'arrêter un peu à l'entrée; & il s'avança, afin de consulter avec ses Sacrificateurs, s'il étoit permis de faire paroître en la présence de leurs Dieux, des gens qui ne les adoroient pas. Ils conclurent qu'on pouvoit les admettre, pourvû qu'ils ne fissent point d'insolence: & aussi-tôt, deux ou trois des plus anciens Sacrificateurs sortirent, & apporterent la permission d'entrer, & la priere qu'on leur faisoit. Toutes les portes de ce vaste & superbe édifice s'ouvrirent en même-tems; & Motezuma prit le soin d'expliquer aux Espagnols, ce qu'il y avoit de misterieux. Il leur montra les lieux destinez au service du Temple, l'usage des vaisseaux & des autres instrumens, & ce que chaque Idole representoit : ce qu'il fit avec tant de respect & de ceremonies, que les Espagnols ne pûrent s'empêcher d'en rire, dont il ne fit pas semblant de s'appercevoir; mais seulement il se tourna vers eux, comme pour retenir leur emportement par sa vûë. Cortez se laissant transporter au zele qui brûloit dans son cœur, lui dit alors: Permettez-moi, Seigneur, de planter la Croix de

IESUS-CHRIST, devant ces images du Dia=

ble; en vous verrez si elles sont dignes d'adoration, ou de mépris. La fureur des Sacrificateurs prit feu à cette proposition; & Motezuma en fut interdit & mortifié, n'ayant ni la patience de la souffrir, ni le courage de s'en offenser, sur quoi il prit un parti entre son premier ressentiment, & son zele hipocrite; & afin de sarisfaire, & à l'un, & à l'autre : Vous pourriez, dit-il aux Espagnols, accorder à ce lieu l'attention que vous étes obligez d'avoir pour ma personne. A ces mots il sortit du Temple, afin qu'ils le suivissent; & il s'arréta sous le portique, où il ajoûta, avec moins d'émotion : Mes amis, vous n'avez maintenant qu'à retourner en vôtre quartier ; car je veux demeurer ici, afin de demander pardon à mes Dieux, de l'excez de ma patience : Saillie remarquable, causée par l'embarras où il se trouvoit, & exprimée en des termes qui faisoient connoître sa résolution, & ce qu'il lui coûtoit à demeurer dans les bornes de la moderation.

Aprés cette experience, fuivie de quelques autres, Cortez résolut, suivant l'avis du Pere Olmedo & du Licentié Diaz, que l'on ne parleroit plus de Religion, jusqu'à un tems plus propre; parce que cela ne servoit qu'à irriter & à endurcir l'esprit de Motezuma. Cependant il obtint de cet Empereur, la liberté de rendre à Dieu un culte public; & Motezuma même envoïa les Intendans de ses bâtimens, afin qu'on bâtit un Temple à ses dépens, ainsi que le General le souhaitoit : tant il avoit de passion qu'on le laissat en repos, sur le sujet de ses erreurs. D'abord on nettoïa un des principaux salons du Palais, qui servoir de logement aux Espagnols: & aprés l'avoir reblanchi par tout, on y éleva un Autel, où l'on mit un tableau de la tres-sainte Vierge, sur des gradins magnifiquement ornez. On dressa une grande Croix devant la





du Mexique. Livre III.

porte du salon, qui devint ainsi une Chapelle fort propre, où on disoit tous les jours la Messe, on faisoit la priere du Rosaire, & plusieurs autres exercices de pieté & de devotion. Motezuma y assistioir quelque-fois, accompagné de se Princes & de ses Ministres, qui louioient extrêmement la douceur de nôtre sacrifice, sans reconnostre l'inhumanité & l'abomination des leurs: aveugles superstitieux, à qui leurs tenebres étoient palpables, & qui se defendoient par la coûtume, contre la rasson.

Mais avant que de rapporter ce qui arriva aux Espagnols en cette Ville, il est à propos de faire la description de sa grandeur, de la forme de son Gouvernement & de sa Police, & de donner, ensin, toutes les connoissances necessaires, à l'intelligence & à l'idée de ces évenemens; puisqu'encore que ces peintures interrompent la narration, elles sont neanmoins necessaire à l'Histoire, pourvû qu'elles ne soient point hors du sujet, & qu'elles soient exemtes des autres taches, qui sont les vices de la

digression.

# CHAPITRE XIII.

Description de la Ville de Mexique; de son air, de sa situation, du Marché de Tlateluco, & du plus grand de ses Temples, dedié au Dieu de la Guerre.

A grande Ville de Mexique avoit été connut au commencement de sa fondation, sous le nom de Tenuchtitlan, ou sous quelque autre approchant de celui-là; sur quoi les Auteurs se fatiguent assez inutilement. Elle pouvoit alors contenir soixante milles, en deux quartiers séparez, dont l'un se nommoit Tlateluce, qui n'étoit reme

f f iij

pli que de menu Peuple, & l'autre Mexico, sejons de la Cour & de toute la Noblesse, & dont par ectte raison la Ville entiere avoit pris le nom.

Elle étoit située au milieu d'une vaste pleine, couronnée de tous côtez par de tres-hautes montagnes, dont les torrens & les ruisseaux alloient former divers étangs dans la vallée, & au centre deux grands Lacs, que la Nation Mexicaine occupoit par plus de cinquante Villes ou Bourgades. Cette petite Mer avoit trente lieuës de circonference; & les deux Lacs qui la composoient. communiquoient leurs eaux par une digue de pierre qui les separoit, & où on avoit pratiqué des ouvertures, que l'on passoit sur des ponts de bois. Chaque ouverture avoit des deux côtez, un portereau qui se levoit, afin de donner de l'eau au Lacinferieur, qui avoit souvent besoin du secours de l'autre. Le plus haut étoit d'une eau douce & claire, où on trouvoit des poissons de fort bon goût : l'autre avoit ses eaux épaisses & salées, semblables à celles de la Mer. Ce n'est pas que les torrens dont elles étoient formées, eussent une qualité differente de ceux qui composoient le Lac superieur : la salure ne venoit que de la nature de la terre qui renfermoit ces eaux, & qui étoit groffiere & nitreuse en cet endroit. Ce défaut même tournoit à un tresgrand avantage, à cause du sel que l'on faisoit par tout fur les bords de ce Lac, où ils le laissoient purifierau Soleil; & puis ils rafinoient par le feu, l'écume, & les superfluitez que le batement du flot avoit amassées.

C'étoit presque au milieu de ce Lac salé, que l'on avoit sondé la Ville de Mexique, dont la hauteur est à dix-neus degrez treize minutes au Nord de la Ligne Equinoxiale, au-dedans de la Zone Totride, que les anciens Philosophes s'imaginoient être toute en seu, & inhabitable, par un rai-

du Mexique. Livre III.

fonnement qui doit apprendre à nôtre experience le peu de fondement que l'on doit faire sur la science des hommes, en toutes ces connoissances qui ne s'aident point de la voie des sens pour détromper l'entendement. Elle jouissoit d'une temperature d'air agreable & saine, où le froid & la chaleur se faisoient sentir en, leur saison; mais l'un & l'autreà un dégré moderé : l'humidité, qui pouvoit le plus attaquer la santé, à cause de la situation du lieu, étoit corrigée par la faveur des vents, & par

le benefice du Soleil.

Cette grande Ville avoit des lieux tres-agreables au milieu des eaux, & donnoit la main à la terre, par ses digues ou chaussées principales, fabrique somprueuse, qui ne servoit pas moins à l'ornement, qu'à la necessité. La premiere, du côté du Midi, avoit deux lieuës de longueur; & c'est par où les Espagnols firent leur entrée. L'autre, du côté du Septentrion, n'étoit que d'une lieuë: & la troisiéme, un peu moindre, regardoit l'Occident. Les rues de la Ville, fort larges, paroissoient avoir été tirées au cordeau : les unes étoient d'eau, avec leurs ponts, pour la communication des Habitans : les autres de terre seule, avoient été faites à la main : enfin on en voyoit quelques-unes de terre & d'eau ensemble; la terre des deux côtez, pour le passage des gens de pied, & l'eau au milieu, pour l'usage des canots & des barques de diverse fabrique, qui navigeoient par tout dans la Ville, ou qui servoient au commerce, & dont le nombre paroîtra peut-être incroyable, puisque les Mexicains assurent qu'il alloit à cinquante mille, sans compter les autres moindres embarcations, qu'ils appelloient Acales, faites d'un seul tronc d'arbre, & capables de contenir une homme qui ramoit.

Les édifices publics, & les maisons des Nobles, qui composoient la plus grande partie de la Ville,

F f iiij

etoient de pierre, & bien bâties; celles du Perple basse & inégale: mais les unes & les autres disposées ensorte, qu'elles laissoient differentes places d'un terrein plein & uni, où ils tenoient leurs marchez.

La place de Tlateluco, d'une étenduë admirable, étoit celle où l'on voyoit le plus grand con . cours de monde, à cause de ses Foires, qui se temoient à certains jours de l'année, où les Paysans & les Marchands de tout le Royaume se rendoient avec ce qu'ils avoient de plus precieux, tant en fruits, ou productions de la terre, qu'en manufactures. Ils accouroient en si grand nombre, qu'encore que Herrera nous figure cette place une des plus grandes du Monde, elle étoit neanmoins remplie de leurs tentes, toutes de rang, & si pressées, qu'à peine les acheteurs pouvoient ils trouver de la place entre deux rangs. Chacun connoissoit son poste; & ils armoient leurs boutiques de couvertures garnies de gros coton, & à l'épreuve du Soleil & de la pluie. Nos Ecrivains s'attachent à conter l'ordre, la varieté & la richesse de ces Marchez. Il y avoit des rangs d'Orfévres, qui vendoient des joiaux & des chaînes d'un travail fingulier, des vases, & diverses figures d'animaux d'or ou d'argent, faits avec tant d'art, que quelques-uns de ces ouvrages ont épuile toute l'habileté & toute la speculation de nos meilleurs ouvriers, particulierement de petites marmites, dont les ances étoient mobiles, quoi qu'elles euslent été fonduës d'un même jet avec la marmite; & d'autres pieces de ce genre, où l'on trouvoit des moulures & du relief, sans qu'il y eût aucune trace ni apparence du marteau, ni du ciseau. On voyoit des rangs de Peintres, qui exposoient des desseins & des paysages d'un tres-bon goût, de cette ordonnance de plumes, qui donnoient le coloris & la vie à la figure : ensorte qu'on a vû des



au Mexique. Livre III. Suvrages de cette espece, où l'onne sçavoit lequel admirer, de l'art, ou de la patience du Peintre. Toutes les diverses sortes de toiles qui se fabriquoient dans ce vaste Empire, se vendoient à ces Marchez : elles étoient faites de coton & de poil de lapin, filez ensemble par les femmes ennemies de l'oissiveté, & tres-adroites à cette sorte de manufacture. On vendoit ailleurs des buyres; des cuvettes, & d'autres ouvrages d'une figure exquise & d'une poterie tres-fine, differente en couleur, & en odeur même, dont ils composoient, avec une adresse surprenante, toute sorte de vaisselle necessaire au service du ménage, & à l'ornement des chambres ; l'usage n'étant point d'avoir de l'or & de l'argent en vaisselle, hors le Palais de l'Empereur, où encore on ne s'en servoit qu'aux jours des plus grandes Fêtes. On y trouvoit encore dans le même ordre, avec abondance, toute sorte de fruits, de viandes & de poisions, & enfin tout ce qui pouvoit contribuer au plaisir & aux besoins de la vie. L'achat & la vente se faisoient par échange, chacun donnant ce qu'il avoit de trop, pour ce qui lui manquoit. Le mayz & le cacao servoient seulement de mon-. noie pour les choses de moindre valeur. Ils ne le régloient point par le poids, qu'ils ne connoissoient pas: mais ils avoient differentes mesures. qui leur servoient à distinguer la quantité, outre l'usage des chifres & des nombres, par lesquels ils déterminoient le prix de chaque chose, suivant la taxe.

Il y avoit une maison où les Juges du Commerce tenoient leur Tribunal, destiné à regler les disserens entre les Négocians. D'autres Ministres inferieurs alloient par les Marchez maintenir par leur autorité, l'égalité dans les traitez: & ils rapportoient au premier Tribunal, les causes où ils trouvoient que la fraude ou l'execz du prixmeri-

pietrafiquoit si passiblement. Nos Espagnols admirerent avec justice, la premiere sois, l'abondance, la diversité, l'ordre & la police de ces Marchez, où cette multitude presque infinie de Peuple trassiquoit si passiblement. C'étoit veritablement un spectacle merveilleux, qui répresente d'une seule vûë, la grandeur & le Gouvernement de cet Empire.

Les Temples, s'il est permis de leur donner ce nom, s'elevoient magnifiquement au dessus de tous les autres édifices. Le plus grand, lieu de la résidence du Chef de ces infames Sacrificateurs étoir consacré à l'Idole Viztzilipuztli, qui signifioit en leur langue le Dieu de la guerre, & qui passoit pour le Souverain de tous leurs Dieux. On peut juger par cet attribut de Souveraineté, combien cette Nation estimoit l'art militaire. Les Soldats Espagnols appelloient cette Idole Huchilobes, par corruption de nom & de prononciation; & c'est ainsi que Bernard Diazl'a nommée, parce qu'il trouvoir la même difficulté à écrire ion vrainom. Nos Auteurs sont fort opposez les uns aux autres, sur la description de ce superbe bâtiment. Herrera s'est entierement attaché à celle de Gomara: ceux qui l'ont vû depuis, avoient d'autres choses en têre, & les Auteurs modernes en ont forme des desseins suivant leur imagination. Nous survons le Pere Joseph d'Acosta, & d'autres plus exacts & mieux informez.

On entroit d'abord dans une grande place quarrée, & fermée d'une muraille de pierre, où plufieurs couleuvres de relief, entrelassées de diverfes manieres au dehors de la muraille, imprimoient de l'horreur, principalement à la vûë du frontispice de la première porte, qui en étoit charge, non sans quelque signification misterieuse. Avant que d'arriver à cette porte, on rencontroit une espece de Chapelle, qui n'étoit pas moins





du Mexique. Livre III. affreuse : elle étoit de pierre, élevée de trente degrez, avec une terrasse en haut, où on avoit planté sur un même rang, & d'espace en espace plusieurs troncs de grands arbres taillez également, qui soutenoient des perches qui passoient d'un arbre à l'autre. Ils avoient enfile par les tempes, à chacune de ces perches, quelques cranes des malheureux qui avoient été immolez dont le nombre, qu'on ne peut rapporter sans horreur, étoit toûjours égal; parce que les Ministres du Temple avoient soin de remplacer celles qui tomboient par l'injure du tems : déplorable trophée où l'ennemi du genre humain étaloit les marques de sa rage, que ces Barbares conservoient sans aucun remords de la nature, où la cruauté prenoit

le masque de la Religion, & où la mort, accompagnée de tout ce qu'elle a de terrible, devenoit

familiere aux yeux par l'habitude.

Les quatre côtez de la place avoient chacun une porte qui se répondoient, & étoient ouvertes sur les quatre principaux Vents. Chaque porte avoit sur son portail quatre statués de pierre, qui sembloient par leurs gestes montrer le chemin, comme si elles eussement voulu renvoyer ceux qui n'étoient pas bien disposez; elles tenoient le rang de Dieux Liminaires, ou Portiers parce qu'on leur donnoit quelques reverences en entrant. Les logemens des Sacrisicateurs & des Ministres étoient appliquez à la partie interieure de la muraille de la place avec quelques boutiques qui en cocupoient tout le circuit, sans retrancher que fort peu de chosé de sa capacité, si vaste, que huit à dix mille personnes y dansoient commodément,

aux jours de leurs Fêtes les plus solemnelles.

Au centre de cette place s'élevoit une grande machine de pierre, qui par un tems serein, se découvroit au-dessus des plus hautes tours de la Ville. Elle alloit toûjours en diminuant, jusqu'à for-

mer une demi-piramide, dont trois des côted étoient en glacis: & le quatrieme soûtenoit un escalier: édifice somptueux, & qui avoit toutes les proportions de la bonne architecture. Sa hauteur étoit de fix-vingt degrez, & sa construction si solide, qu'elle se terminoit en une place de quarante pieds en quarré, dont le plancher étoit couvert fort proprement de divers carreaux de jaspe de toute sorte de couleurs. Les pilliers ou appuis d'une maniere de balustrade qui regnoit autour de cette place, étoient tournez en coquille de limaçon, & revêtus par les deux faces, de pierres noires semblables au jeais, appliquées avec soin, & jointes par le moyen d'un bitume rouge & blanc; ce qui donnoit beaucoup d'agrément à tout cet édifice.

Aux deux côtez de la balustrade, à l'endroit où l'escalier finissoit, deux statues de marbre soutenoient, d'une maniere qui exprimoit fort bien leur travail, deux grands chandeliers d'une facon extraordinaire. Plus avant, une pierre verte s'élevoit de cinq pieds de haut, taillée en dos d'ane, où l'on étendoit sur le dos le miserable qui devoit servir de victime, afin de lui fendre l'estomac, & d'en tirer le cœur. Au dessus de cette pierre, en face de l'escalier, on trouvoit une Chapelle, dont la structure étoit solide & bien entenduë, couverte d'un toit de bois rare & precieux, lous lequel ils avoient placé leur Idole, sur un Autel fort élevé, entouré de rideaux. Elle étoit de figure humaine, assise sur un trône soûtenu par un globe d'azur, qu'ils appelloient le Ciel. Il sortoit des deux côtez de ce globe, quatre bâtons, dont le bout étoit taillé en tête de serpent, que les Sacrificateurs portoient sur leurs épaules, lorsqu'ils produisoient leur Idole en public. Elle avoit sur la tête un casque de plumes de diverses couleurs, en figure d'oiseau, avec le bec & la





du Mexique. Livre III.

249
erête d'or bruni. Son visage étoit affreux & severe, & encore plus enlaidi par deux raies bleuës qu'elle avoit, l'une sur le front, & l'autre sur le nez. Sa main droite s'appuyoit sur une couleuvre ondroïante, qui lui servoit de bâton: la gauche porroit quarre fleches, qu'ils reveroient comme un présent du Ciel, & un bouclier couvert de cinq plumes blanches mises en croix. Tous ces onnemans, ces marques & ces couleuvres, avoient leux significaçion misterieuse: sur quoi ces miserables débitoient mille rêveries, avec des reflexions dignes de pitié.

Une autre Chapelle à gauche de la premiere, & de la même fabrique & grandeur, enfermoit l'Idole appellée Tlaloch, qui ressemble appellée Tlaloch, qui ressemble qu'on vient de décrire: aussi tenoient-ils ces Dieux pour freres, & si bons amis, qu'ils partageoient entr'eux le pouvoir souverain sur la guerre; égaux en sorce, & uniformes en volonté. C'est par cette raison qu'ils ne leur offroient à tous deux qu'une même victime, que les prieres étoient en commun, & qu'ils les remercioient également des bons succez; tenant, pour ainsi dire, leur dévo-

tion en équilibre.

Le tresor de ces deux Chapelles étoit d'un prix inestimable: les murailles & les Autels étoient couverts de joyaux & de pierres precienses, sur des plumes de couleurs. Il y avoit huit Temples dans la Ville, aussi riches, & bâtis à peu prés de la même maniere. Les autres moindres alloient à deux mille, où on adoroit autant d'Idoles disserentes en nombre, en figure, & en pouvoir. A peine y avoit il une ruë qui n'eût son Dieu tutelaire: & il n'est point de mal dont la nature se fair payer un tribut par nôtre infirmité, qui n'eût son Autel, où ils couroient pour y trouver le remede. Leur imagination blessée se forgeoit des Dieux de sa propre grainte, sans considerer qu'ils affoibilis.

850 soient le pouvoir des uns ; par celui qu'ils attribuoient aux autres : ainsi le Demon augmentoit son Empire à tous momens, par une horrible tyrannie sur des creatures raisonnables, dont il étoit en possession depuis tant de siécles ; sur quoy il faut admirer la profondeur des jugemens incomprehensibles du Tres-haut.

## CHAPITRE XIV.

Les differentes Maisons que Motezuma avoit pour son divertissement : Ses Cabinets d'armes, ses fardins, ses Parcs, & ses autres bâtimens considerables, au dedans & au dehors de la Ville.

Utre le principal Palais où Motezuma habitoit, & celui que les Espagnols occupoient, cet Empereur avoit plusieurs maisons de plaisir, qui contribuoient à l'ornement de la Cité, & à l'oftentation de sa grandeur. Une de ces maisons, où on voyoit de grands coridors sur des colomnes de jaspe, étoit le lieu qui renfermoit toutes les especes d'oiseaux que la Nouvelle Espagne produit, & qui sont estimez, soit par la beauté de leur plumage, foit par celle de leur chant. Cette diversité en faisoit voir de fort extraordinaires, & dont jusqu'alors on n'avoit eu aucune connoissance en Europe. Les Marins se nourrissoient en un étang d'eau salée; & les oiseaux de riviere en avoient un d'eau douce. On dit qu'il s'en trouvoit de cinq ou six couleurs, qu'on plumoit en cerraine saison, sans les faire mourir, afin de réstes rer plus d'une fois le profit que leur maître tidu Mexique. Livre III.

voit de leurs plumes: marchandise tres-precieuse entre les Mexicains, parce qu'ils l'employoient à leurs toiles, à leurs peintures, & dans tous leurs ornemens. Le nombre de ces oiseaux étoit si grand, & on les conservoit avec tant de soin, qu'il occupoit plus de trois cens hommes, habiles en la connoissance de leurs maladies, & obligez de leur fournir la nourriture dont ils se repaissoient lors qu'ils étoient en liberté. Prés de cette maison, Motezuma en avoit une autre plus grande, avec divers appartemens capables de loger sa personne, & toute sa Maison. C'est où il tenoit son équipage de chasse, & où on nourrissoit ses oiseaux de proye : les uns en des cages fort propres, & tenuës fort nettement; & ceux-là n'étoient que pour être observez avec admiration, ou curiofité: les autres étoient sur la perche, accoûtumez à porter la longe, & dreslez pour le plaisir de la fauconnerie. Les Mexicains étoient tres-sçavans en cet exercice, parce qu'ils avoient des oiseaux d'une race excellente, pareils aux nôtres, & qui ne leur cedoient point en la docilité avec laquelle ils reviennent au leurre, & en la vigueur avec laquelle ils fondent sur la proye. Entre les oiseaux qui étoient en cage, il y en avoit d'une grandeur & d'une fierté si extraordinaire, qu'ils paroissoient des monstres; sur tout des aigles de cette espece que l'on nomme Royale, d'une taille surprenante, & d'une prodigieuse voracité: jusques-là qu'on trouve un Auteur qui avance, qu'un de ces aigles mangeoit un mouton à chaque repas. Il nous doit sçavoir gré, de ce que nous n'appuyons pas de son nom, un discours qu'il nous paroît avoir crû avec trop de facilité.

En une seconde cour de cette maison, on voïoit toutes les bêtes sauvages dont on faisoit present à Motezuma, ou qui étoient prises par ses Chas-

teurs. On gardoit les feroces, comme les lions, les tygres, les ours, & les autres especes que la Nouvelle Espagne produit, en de fortes cages de bois rangées en bon ordre dans un lieu couvert. Mais rien ne surprenoit tant, que la vue du taureau de Mexique, tres-rare, composé de plusieurs & divers animaux, tenant du chameau; la bosse sur les épaules; du lion, le flanc sec & retiré, la queuë touffuë, & le col armé de longs crins, en maniere de jube; & du taureau, les cornes & le pied fendu, outre qu'il imitoit la ferocité de ce dernier, dans la vigueur & la legereté aveclaquelle il attaquoit. Cette espece d'amphiteatre parut aux Espagnols, digne d'un grand Prince, puis que c'est un usage établi dans le monde de toute antiquité, de signifier la grandeur des hommes par le fimbole des animaux qui ont de la fierté.

Quelques-uns de nos Ecrivains ont prétendu qu'en un lieusecret de ce Palais on nourrissoit de viandes choifies une horrible quantité d'animaux venimeux, en differens vases & en diverses cavernes, comme viperes, serpens'à sonnette, scorpions, enfin ils ont poussé la chose jusques aux crocodilles : mais ils ajoûtent que cet étalage de venimeuse grandeur ne parut point aux yeux des Espagnols, qui en trouverent seulement les vestiges. Cette réserve donne bien un air de fable à ce recit: & il y a beaucoup d'apparence qu'il n'étoit fondé que sur l'opinion des Indiens, qui le cro ioient ainsi , & que c'étoit une de ces horreurs que le vulgaire invente pour charger la fierté des Tyrans, particulierement quand il les sert avec peine, & qu'il en parle avec crainte.

Au premier étage de cette cour occupée par les animaux, étoit un grand appartement pour les boufons, les bâteleurs & les joueurs de gobelets, qui servoient au divertissement du Prince. Ils met-

toient

au Mexique. Livre III.

toient en ce rang jusques aux monstres, comme les nains, les bossus, & les autres erreurs de la nature. Chaque espece avoit son quartier separé, & des Maîtres à part, qui leur montroient toute sorte de tours d'adresse & de souplesse, avec des Offaciers qui avoient soin de les regaler: ce qui se fai-soit avec tant d'ordre, qu'il se trouvoit entre les pauvres, quelques peres qui désiguroient leurs enfans, a sin de leur procurer les commoditez de la vie dans cette retraite, en leur donnant pour tout me-

rite leur difformité.

La grandeur de Motezuma ne se reconnoissoit pas moins en deux autres maisons, où l'on conservoit toutes sortes d'armes: l'une servoit comme d'arsenal, où on les fabriquoit; & l'autre de magazin. Tous les excellens Ouvriers en cet art, vivoient & travailloient en la premiere de ces maisons. Ils étoient distribuez en différentes boutiques, suivant leur emploi : en l'une on planoit les baguerres destinées à servir de fleches : en l'autre, on tailloit les pierres à fusil, qui devoient en faire la pointe. Ainsi chaque espece d'armes offensives, ou défensives, avoit son Ouvrier & les Officiers separez outre certains Sur-Intendans qui tenoient registre à leur maniere de la quantité, & du prix de tout ce qui se faisoit. L'autre maison, dont le bâtiment avoit plus d'apparence, servoit comme on a dit, de magazin à serrer ces armes lors qu'elles étoient achevées, & de là on les distribuoit aux Armées & aux Places frontieres, suivant la necessité. Les armes destinées à la personne de l'Empereur, étoient à l'appartement le plus élevé, suspenduës au long des murailles, en tres-bon ordre. On voyoit d'un côté les arcs, les fléches & les carquois enrichis de plusieurs ornemens d'or & de pierres precieuses. Les épècs & les massues, d'un bois extraordinaire, étojens de l'autre côté, armées de pierres à fusil qui en

Tome r. G

G g

Histoire de la Conquête faisoient le tranchant : la garniture de la poignée n'é oit pas moins riche que celle des carquois. D'autre part, on avoit rangé les dards & les armes de jet; le tout si luisant & si proprement tenu. jusques aux frondes & aux pierres, qu'il y avoit lieu d'admirer cette exactitude. On voyoit encore differentes façons de cuirasses ou de salades, faites de lames ou de feuilles d'or; plusieurs casaques de coton pique, qui resistoient aux sleches; de tres-jolies inventions de boucliers; & une espece de pavois ou de rondaches de peaux impenetrables, qui couvroient tout le corps, & qui jusques à l'occasion de combattre, se portoient roulées sur l'épaule gauche. Cette grande quantité d'armes surprit les Espagnols, qui la trouverent un meuble digne d'un Prince, & d'un Prince guerrier,

qui faisoit voir ainfi en même tems son opulence &

fon inclination. Toutes ces maisons étoient accompagnées de grands jardins, tres-bien cultivez. Motezuma ne se plaisoit pas à y voir des arbres fruitiers, ou des legumes; au contraire, il disoit que les potagers n'étoient propres qu'aux personnes de basfe condition, & que les Princes ne devoient rechercher que le plaisir en cette sorte de dépense, sans s'attacher au profit. Il n'avoit donc dans ses jardins, que des fleurs d'une tres-agreable diversité, & d'une odeur charmante, avec des herbes medecinales, disposées en plusieurs compartimens, & même dans les sales à manger. Il prenoit un foin particulier, de faire transplanter dans ses parterres tous les simples rares que la fertilité de la terre produit en abondance en ce pays-là; où les Medecins n'avoient point d'autre étude que celle de connoître leurs noms & leurs proprietez. Ils en avoient pour toutes, les maladies, qu'ils chassoient par les sucs & les sirops, ou par l'application de ces herbes dont ils composoient tous

du Mexique. Livre III.

Ieurs remedes avec des effets surprenans, confirmez par l'experience, qui sans s'amuser à une recherche inutile de la cause des maux, ne s'appliquoit qu'à rendre la santé aux malades. On preherbes dont les Medecins faisoient leurs recettes, & dont les infirmes avoient besoin: & Motezuma avoit soin de s'informer de leur effet, tirant quelque vanité de leur succez, ou étant persuadé qu'il satisfaisoit au devoir d'un Souverain, en procu-

rant à ses Sujets le bien de la santé. Partous ces jardins, & dans toutes ces maisons on voyoit plusieurs fontaines d'eau douce, qu'ils tiroient des montagnes voisines par differens conduits jusques aux chaussées, d'où elles alloient par des canaux couverts à la Ville de Mexique. On y avoit dressé quelques fontaines pour la commodité publique; & on permettoit, moyennant un tribut considerable, que les Indiens vendissent par les ruës, l'eau qu'ils pouvoient tirer par leur industrie, de quelques reservoirs particuliers. La commodité des fontaines s'augmenta beaucoup sous l'Empire de Motezuma, puis qu'un de ses plus beaux ouvrages fut ce grand canal, par lequel les eaux vives qu'on avoit découvertes en la monta. gne de Chapultepec, viennent à Mexique. Cette montagne est éloignée d'une lieue de la Ville; & l'Empereur prit lui-même la peine de tracer ce conduit, & un grand reservoir de pierre, où toutes ces eaux se rassembloient. Il fit niveler leur hauteur, & la pente qu'il falloit donner au courant; aprés quoi on bâtit par son ordre une grosse muraille de fortes pierres, qui soûtenoient deux canaux fort bien conroïez d'une terre-glaise excellente. L'eau couloit tour à tour par l'un de ces canaux, durant que l'on nettoyoit l'autre : & Motezuma tira tant de gloire de cet ouvrage, tresutile à ses Peuples, qu'il commanda qu'on y mît

G g', ij

356 Histoire de la Conquête sa répresentation, & celle de son Pere, taillées en demi-relief sur deux pierres, avec quelques ressemblance; tant il avoit d'ambition de le rendre recommandable à la posterité par ce bien-fait.

Entre tous les ouvrages de cet Empereur, celui qui surprit davantage les Espagnols, fut le Palais que les Mexicains appelloient la Maison de tristesse: c'est où il se retiroit quand il avoit perdu quelqu'un de ses parens, & aux autres occasions d'une calamité publique, ou de quelque mauvais succez, qui demandoit une demonstration publique d'affliction. L'architecture de ce Palais imprimoit une certaine horreur : les murailles, le toit, & tous les meubles en étoient noirs & lugubres. Les fenêtres en étoient petites, & fermées par une espece de jalousie, qui ne donnoient ; ce semble, qu'à regret, passage à la lumiere, & qui ne la recevoient qu'afin de faire mieux remarquer l'obscurité. Il demeuroit en cet effroyable sejour, jusqu'à ce qu'il cût épuisé ses regrets & ses plaintes: & c'est où le Demon lui apparoissoit le plus souvent; soit que le Prince des Tenebres se plaise en ces lieux d'horreur ; soit à cause du rapport qu'ont entr'eux le malin Esprit, & l'humeur mélancolique.

L'Empereur avoit encore hors de la Ville des maisons de campagne ornées de plusieurs sontaines, qui sournissoient abondamment de l'eau pour les bains, & pour les étangs, où il prenoit le plaisir de la pêche. Ces maisons étoient proche des sorêts, où il s'exerçoit à la chasse, qu'il aimoit, & qu'il entendoit fort bien; personne n'étant plus adroit que lui à manier l'arc & la sséche. Son plus grand divertissement étoit cette espece de chasse qu'on appelle batuë : il se faisoit accompagner de rous les Nohles de sa Cour, dans un parc d'une tres-grande étenduë, entouré par tout d'un sosse plein d'eau, bordé de sorts épais, des montagnes

du Mexique. Livre III. voifines, qui servoient souvent de retraite aux tygres & aux lions. Il y avoit à Mexique & ailleurs des gens destinez pour cette chasse, qui faisoient une grande enceinte, qu'ils retrecissoient insensiblement, afin de pousser les bêtes dans le lieu marqué par l'Empereur; à peu prés de la maniere dont nos Chasseurs en usent. Ces Indiens avoient une hardiesse & une agilité surprenante, à poursuivre & à prendre les animaux le plus farouches : & Motezuma se faisoit un grand plaisir, de les voir combattre contre ces bêtes, & de les tirer lors qu'elles venoient à portée; ce qu'il faisoit toûjours avec de grands applaudissemens de la part de ses Courtisans. Il ne descendoit point de sa litiere, si ce n'étoit en de certaines rencontres, où il trouvoit quelque hauteur commode, qu'en fortifioit toûjours de quelques palissades, avec une bonne provision de séches pour la seureté de sa personne. Ce n'est pas qu'il manquât de courage, ou qu'il cedât en force & en adresse, à aucun de ses Sujets:mais il regardoit comme indignes de sa Majesté, ces perils ausquels on s'expose de gayeté de cœur ; étant persuadé, par une juste attention sur sa dignité; qu'il n'y a que ceux de la guerre qui soient dignes. d'un Roy.



## CHAPITRE XV.

On décrit l'exactitude, la pompe & l'ostentation dont MoteZuma se faisoit servir dans son Palais. Les mets qu'on servoit sur sa table. Ses audiences, & les autres particularitez de son œconomie, & de ses plaisirs.

A magnificence des bâtimens & des Palais de A magnincence des battinens par l'appareil cet Empereur étoit soutenue par l'appareil fastueux dont il se faisoit servir & que l'on voyoit autour de sa personne; afin de maintenir la veneration & la crainte dans l'esprit de ses Sujets. Il avoit inventé exprés de nouvelles ceremonies, qui alloient jusqu'à l'excez; parce qu'il regardoit comme un défaut à corriger, l'humanité dont les Princes ses predecesseurs en avoient usé avec leurs peuples. Nous avons déja dit qu'il augmenta au commencement de son Regne, le nombre, la qualité & le lustre des Officiers de sa Maison. Il n'y admit que des personnes Nobles, plus ou moins illustres, selon le merite de leurs emplois. Ses Conseillers resisterent beaucoup à ce changement, disant qu'il ne falloit pas desesperer le peuple par cette exclusion, qui le deshonoroit: Neanmoins Motezuma suivit le conseil que sa vanité lui donnoit. Une de ses maximes étoit, qu'un Prince ne doit favoriser que de loin, des gens à qui la misere ôte les sentimens, ou le pouvoir de reconnoître un bien qu'on leur fait; & que l'honneur de sa confiance n'est point fait pour des gens du vulgaire. Ce Prince avoit deux sortes de garde : l'une de

du Mexique. Livre III. Soldats, si nombreuse, qu'elle occupoit toutes les cours de son Palais, outre diverses esquadres qui étoient aux principales portes : l'autre de Nobles, introduite sous son Regne. Elle consistoit en deux cens hommes, de qualité connuë & distinguée, qui entroient tous les jours en faction au Palais, à deux fins ; l'une de garder la personne de l'Empereur, & l'autre de l'accompagner par tout. Le service de ces Nobles se faisoit tour à tour par brigades, partagées en sorte, qu'elle comprenoit toute la Noblesse, non-seulement de la Ville, mais encore du Royaume; & quand leur tour étoit venu, ils venoient des Villes les plus éloignées rendre ce devoir à l'Empereur. Leur poste étoit dans l'antichambre, où ils mangeoient de ce qu'on desservoir de dessus la table de l'Empereur, qui leur permettoit quelquefois d'entrer dans sa chambre, où il les faisoit appeller : ce n'étoit pas tant à dessein de les favoriser, que pour sçavoir s'ils assistoient en personne à la garde, & les tenir en respect. Motezuma se ventoit d'avoir mis cette garde sur pied, par une politique assez rafinée, disant à ses Ministres, qu'elle lui servoit à exercer l'obéissance des Nobles, en leur apprenant à vivre dans la dépendance, & à connoître les bons Sujets qu'il avoit dans son Empire, afin de les employer

Les Empereurs de Mexique se marioient avec les silles des Rois qui étoient leurs Vassaux; & Motezumaavoit deux semmes de cette qualité. Elles avoient également le titre d'Imperatrice, & chacune son appartement separé, avec la même magnificence, & le même éclat dans leur Cour. Le nombre de ses concubines étoit excessif & scandaleux; puisqu'on trouve dans les Auteurs, qu'il y avoit en son Palais jusqu'à trois mille semmes, tant Maîtresses, que suivantes; & que de toutes les silles qui naissoient dans l'étendue de son

suivant leur capacité.

Empireavec quelque beauté, il ne s'en trouvois pas une qui ne passat par l'examen de ses sales défirs; parce que les Intendans avoient soin de les rechercher par tout, comme un tribut ou un hommage dû à l'Empereur, faisant une affaire d'Etat

de la débauche de leur Prince.

260

Il se dégoûtoit aisément de cette sorte de femmes; & il leur procuroit d'abord un établissement, afin que d'autres vinssent occuper leur place. Elles ne manquoient point de mari, même entre les Indiens les plus considerables : parce qu'elles sortoient du Palais fort riches; & même fort honorées, suivant l'opinion de ces Peuples : tant on étoit éloigné de mettre l'honnêteté au rang des vertus, en une Religion où tout ce qui peut outrager la raison naturelle étoit non-seulement permis, mais encore ordonné. Cependant Motezuma affectoit de maintenir l'ordre & la modestie en la conduite de ces femmes. Il en avoit plusieurs vieilles qui veilloient exactement sur les actions des autres, sans leur souffrir la moindre indecence. Ce n'est pas qu'il fist cas de l'honnêteté; mais c'est qu'il étoit naturellement jaloux : & ce soin qui l'obligeoit à conserver dans sa maison les loix de la bien-seance, qui sont si louables & si conformes à la raison, n'étoit en lui qu'un entêtement, ou un point d'honneur peu genereux., puisqu'il rouloit sur la foiblesse d'une passion condamnable.

Ses audiences étoient rares & difficiles à obtenir; mais elles duroient long-tems: & il se préparoit à cette action avec beaucoup de faste & d'appareil. Les Grands qui avoient l'entrée dans son appartement, y affistoient avec six ou sept Conseilleres d'Etat auprés de son fiege, afin que l'Empereur pût prendre leurs avis sur les matieres embarrasses. Il y avoit encore des Secretaires qui marquoient avec ces caracteres qui leur fer-

voient

du Mexique. Livre III.

61

woient de lettres, les déliberations & les arrêts du Prince, chacun suivant la fonction à laquelle il étoit destiné. Celui qui prenoit audience entroit nuds pieds, & faisoit trois réverences sans oser lever les yeux. A la premiere, il disoit, Seigneur; à la seconde, Monseigneur; & à la troisième, Grand Il falloit parler de la maniere la plus humble & la plus soumise, & se retirer aprés sur les memes pas, en repetant les réverences, sans tourner le dos, & avec une extrême attention sur ses yeux; parce, qu'il y avoit là certains Ministres, qui châtioient sur le champ les moindres négligences, & que Motezuma étoit tres-tigoureux sur l'observation de ces ceremonies, ce qu'on ne doit pas blâmer en un Prince, puisqu'elles embrassent une partie de ces prérogatives qui les distinguent des autres hommes, & que ces delicatesses de la Majesté Souveraine ne laissent pas d'avoir quelque chose d'essentiel, par rapport au respect qui lui est dû. Il écoutoit avec attention, & répondoit avec severité: on cût dit qu'il mesuroit le ton de sa voix avec l'air de son visage. Si quelqu'un se troubloit en parlant, Motezuma tâchoit de le rassurer, ou il l'adressoit à un des Ministres qui assistoient à l'audience, afin que cet homme put lui expliquer son affaire avec plus d'assurance: & le suppliant en étoit plûtôt dépêché, parce que l'Empereur trouvoit en cette crainte respectueuse, quelque chose qui flatoit sa vanité. Il faisoit beaucoup valoir la complaisance, & l'humanité dont il enduroit les impertinences des demandeurs, & la sotise de leurs prétentions. Il est vrai qu'il s'en faisoit un sujet de moderer les saillies de l'autorité Souveraine: mais il n'en venoit pas toûjours à bout ; parce que l'état violent cedoit au naturel, & que l'orgueil retenu ne ressemble guere à la bonté.

L'Empereur mangeoit seul, & souvent en public;

mais toûjours avec le même appareil. On couvroit ordinairement le buffet, de plus de deux cens plats de diverses viandes aprétées selon son goût, & quelques unes entre les autres, si bien assairannées, qu'elles ne plûrent pas seulement alors aux Espagnols; mais dont ils tâchent encore d'imiter l'apprêt en Espagne même; tant il est vrai qu'il n'y a point de Pays si barbare, où l'apetit ne se pi-

que d'être ingenieux en ses déréglemens.

Avant que dese mettre à table, Motezuma faisoit la revûë des plats; a fin de reconnoître la diffe. rence des ragoûts qu'ils contenoient, & aprés avoir ainsi satisfait à la friandise des yeux, il choisissoit les mets qui lui plaisoient le plus. Le reste étoit distribué entre les Nobles'de sa garde: & cette profusion, qui se faisoit reglément chaque jour, étoit la moindre partie de la dépense ordinaire de sa table, puisque tous ceux qui avoient leur logement dans le Palais mangeoient à ses dépens, ainsi que les autres, que leur devoir, ou leurs Charges, appelloient auprés de sa personne. La table de l'Empereur étoit grande, mais fort basse; & son siege, un tabouret proportionné à la hauteur de sa table. Les napes étoient de toile de coton tres-blanc & tres-fin, & les serviettes de même étofe, plus longues que larges. La sale où il mangeoir étoit parragée par une barriere, ou un balustre, qui sans empécher de voir l'Empereur, arrétoit la foule des Courtisans & de ses Domestiques. Au-dedans du balustre & proche de la table, trois ou quatre des plus anciens Ministres, & des plus en faveur se tenoient autour de la personne de l'Empereur; & un des premiers Officiers recevoit les plats auprés du balustre. Ils étoient apportez par vingt femmes parées magnifiquement, quiservoient la viande, & donnoient à boire au Prince, avec les mêmes reverences dont on usoit dans leurs Temples. Les plats étoient d'une poterie tres-fine, & du Mexique. Livre III.

neservoient qu'une seule fois, ainsi que les napes & les serviettes, qui étoient aussi-tôt distribuées aux Officiers. Les vases, ou coupes étoient d'or, avec leurs soucoupes de même métail: neanmoins Motezuma beuvoir quelquesois dans des tasses de cocos, ou dans des coquilles rares & richement garnies. Ils avoient pluseurs sortes de boissons; & l'Empereur désignoit celles dont il vouloit bosses. L'Empereur désignoit celles dont il vouloit bosses, les autres se faisoient du suc de quelques herbes propres à conserver la santé, ou de quelque autre composition d'une qualité moins exquise. Il usoit fort moderément de ces vins, ou paur mieux dire, de ces bieres que les Indiens faisoient du mayz, dont le grain in sus sus les passes de les Indiens faisoient du mayz, dont le grain in sus sus les sus les boisses.

dire, de ces bieres que les Indiens faisoient du mayz, dont le grain infusé quelque tems, & bouilli ensuite, composoit un breuvage qui donnoit à la tête, comme le vin le plus fort. A la fin du repas, Motezuma prenoit ordinairement une espece de chocolat à la maniere du Pays, qui confissoit en la simple substance de cacao, batuë avec le Molinille, jusqu'à remplir la chocolatiere d'écume, bien plus que de liqueur : aprés quoi il fumoit du tabac mélé avec de l'ambregris. Cette habitude vicieuse passoit pour un remede entre les Mexicains, & même il y entroit quelque peu de superstition; parce que le suc de cette herbe étoit un des ingrediens dont leurs Sacrificateurs se servoient à s'exciter ces vapeurs furieuses dont ils avoient besoin pour troubser leur cerveau & leur raison, lorsqu'ils avoient commerce avec le

Trois ou quatre boufons des plus habiles affistoient ordinairement à ses repas, où ils cherchoient à le divertir par les manieres ordinaires à cette sorte de gens, qui font consister leur bonheur à faire rire les autres, & qui déguisent en agrément le manque de respect. Motezuma disoit qu'il les souffroit auprès de sa personne, parce qu'ils lui

Demon.

Hh ij

apprenoient quelques veritez: mais quiconque les cherche parmi ces gens-là, a peu de goût pour elles, ou il les confond avec les flateries. Neanmoins ce discours tient lieu entre ses bons mots: & ce que nous y trouvons de remarquable, est qu'un Prince barbare sentoit la foiblesse qu'il y a de s'arrêter à ces miserables, puisqu'il cherchoit des

couleurs honnêtes, afin de l'excuser. Après que l'Empereur avoit donné quelque tems au repos on faisoir entrer ses Musiciens, ou soueurs de flutes : & de certaines coquilles, qui malgréla diversité des sons de leurs instrumens, ne laissoient pas de faire une espece de concert. Ils chantoient diverses poësies, dont les vers, quoique differens en mesures, avoient leur nombre & leur cadence: pour les tons, ils les diversissoient à la discretion de l'oreille, & neanmoins avec quelque modulalation. Le sujet ordinaire de ces compositions, étoit les actions des Ancêtres de Motezuma, ou les victoires & autres avantages des Rois ses predecesseurs. Ils les chantoient aussi dans les Temples; & les enfans les apprenoient par cœur, afin que les exploits de leur Nation ne fussent point effacez par l'oubli: & ces chansons tenoient lieu d'histoire, pour ceux qui n'avoient pas l'intelligence des peintures & des hieroglyfes de leurs Annales. Les Mexicains avoient aussi leurs chansons de plaisir, dont ils se servoient dans leurs danses, en maniere de dialogue, avec des repriles d'une musique moins bruïante: & ils avoient tant d'inclination à ces divertissemens, & à tous les autres spectacles, où ils réifsssoient fort bien, que presque tous les foirs on voïoit quelque fête publique, en quelqu'un des quartiers de la Ville, tantôt de la Noblesse, & tantôt du Peuple : & elles devinrent plus magnifiques & plus frequentes en cette saison en faveur des Espagnols; & aussi pour faire plaisir à l'Empereur, qui ordonnoit ces réjouissances, &





omi y assistite de l'austerité qu'il s'étoit preserite, comme s'il eût voulu, par un motif secret d'ambition, que les exercices de l'oissiveté tinssent leur rang entre les pompes de sa

Cour.

Le plus celebre de leurs divertissemens, étoit une espece de bal, qu'ils appelloient Mitotes. Il consistoit en un concours effroïable de diverses personnes, dont les uns venoient fort parez, les autres déguisez sous des figures extraordinaires, & les Nobles mêlez avec le Peuple, sans aucune di-Itinetion. Ils citoient quelques Rois qui avoient même entré dans cette dansé. On la faisoit au son de deux timbales de bois creusé, inégales en grandeur & en son; l'un bas, & l'autre élevé, avec quelque consonance. Ils entroient deux à deux ; & aprés quelques retours & quelques figures, ils formoient un rond, & tous sautoient en même tems, sans perdre la cadence. Lorsqu'un cercle étoit las, un autre lui succedoit, & faisoit des sauts & des figures differentes, à l'imitation de celles que l'antiquité a tant celebrées, sous diversnoms. Enfin tout se mêloit en cadence, avec des cris de joie, jusqu'à ce que les santez qu'ils se portoient l'un à l'autre ( car ils se faisoient un honneur de bien boire à cette fête ) eussent introduit la confusion ordinaire entre les yvrognes; ce qui faisoir cesser la danse, ou la convertissoit en une réjouissance plus fole, & fort déreglée.

D'autres fois le Peuple s'affembloit dans les places publiques, ou sur les degrez des Temples, ou l'on produisoit divers spectacles ou jeux. C'étoit des défis pour tirer au blanc, ou faire d'autres preuves d'une adresse furprenante, avec l'arc de la séche. Ils couroient aussi, ou luitoient l'un contre l'autre, sous de certaines conditions; & le vainqueur recevoit un prix au dépens du public. Ils avoient des hommes qui dansoient sur la corde

H.h iij

sans contrepoids, avec beaucoup d'agilité; & d'autres qui sautoient & se retournoient plusieurs sois sur les épaules de ces premiers. Un de leurs jeux étoit celui de la pelotte : c'étoit comme une grosse balle faite d'une espece de gomme, qui sans être ni dure, ni cassante, bondissoit comme un ba-Ils s'assembloient un certain nombre, dont ils faisoient deux partis; & la balle étoit quelquefois long-tems en l'air, jusqu'à ce qu'un des deux partis l'eût poussée à un certain but, & gagné le jeu. Cette victoire se disputoit avec tant de solemnité, que les Prêtres y assistoient par une superstition ridicule, avec leur Dieu de la balle; & aprés l'avoir placé à son aise, ils conjuroient le tripot, par de certaines ceremonies, afinde corriger les hazards du jeu, suivant leur fole imagination, & de rendre la fortune égale entré les joueurs.

Il se passoit peu de jours où la Ville n'eût quelque divertissement de cette nature; & Motezuma se plaisoit à tenir l'esprit du Peuple égaïé par ces regales. Ce n'est pas qu'ils convinssent à son caractere, ni qu'il ignorât les désordres qu'il faut pardonner, ou dissimuler, en ces mouvemens d'une multitude agitée; mais il jugeoit d'ailleurs, qu'il étoit necessaire de divertir ces esprits inquiets, dont la fidelité lui étoit toûjours suspecte: miserable capitulation d'un Tyran avec ses Sujets, à qui il laisse des amorces qui les pourroient au vice, a sin d'étouser les restexions qu'ils pourroient faire lu leur misere; & maudite servitude de la tyrannie, d'avoir un infame recours à des désordres, pour introduire l'esclavage sous un masque de liberté.

## CHAPITRE XVI.

Les grandes richesses de Motezuma. La maniere dont on gouvernoit ses finances; & dont on rendoit la sustice; & d'autres particularitez du Gouvernement civil & militaire des Mexicains.

Es richesses de l'Empereur étoient si grandes, Les richenes de l'Empereur de l'entre pas seulement à soûte-qu'elles ne suffission pas seulement à soûtenir la dépense & les délices de sa Cour, mais encoreà entretenir sur pied deux ou trois armées en campagne, afin de dompter les rebelles, ou couvrir les frontieres, outre un fond considerable qu'il mettoit en reserve dans son épargne. Les mines d'or & d'argent apportoient un grand profit à la Couronne. Les salines, & les autres droits établis de toute ancienneté, n'en produisoient pas moins; mais le capital de ses revenus venoit des contributions de ses Sujets, que Motezuma avoit poussées jusqu'à des sommes excessives. Tous les hommes de travail de ce grand Empire payoient le tiers du revenu des terres qu'ils faisoient valoir : les ouvriers en rendoient autant du prix de leurs manufactures: les pauvres apportoient à la Cour, sans aucun salaire, tout ce que les autres de voient contribuer, ou ils reconnoissoient leur dépendance. par quelque autre service personnel.

Il y avoit divers Tribunaux répandus par tout l'Empire, qui avec le fecours des Jurisdictions ordinaires, recueilloient les impots: & les envoyoient à la Cour. Ces Ministres dépendoient du Tribunal de l'Epargne, qui residoit en la Ville capitale: & ils étoient obligez de rendre un compte exact du revenu des Provinces dont ils

Hh iiij

avoient l'Intendance. Leurs fraudes & leurs negligences étoient également châtiées, & il y alloit de la vie : ce qui faisoit naître les violences dont ils usoient à exiger les droits, puisque la misericorde n'étoit pas un moindre crime que le larcin,

en la personne du Ministre.

Les plaintes des Peuples étoient grandes, & Motezuma ne les ignoroit pas: mais il mettoit l'oppression de ses Sujets entre les plus sines maximes de la politique, disant qu'il connoissoit leurs méchantes inclinations, & qu'ils avoient besoin de cette charge afin d'établir leur repos, puisqu'il n'en pourroit esperer d'obéissance, s'il les laisloit enrichir; tres-habile à inventer des pretextes & des couleurs qui eussent quelque apparence de raison. Les Places voisines de la Ville capitale fournissoient du monde pour travailler aux ouvrages de l'Empereur. Elles envoyoient du bois à son-Palais, ou elles contribuoient quelque autre chose

aux dépens de leurs Communautez.

Le tribut des Nobles étoit, d'assister à la garde de la personne du Prince, ou de servir dans ses armées, avec un certain nombre de leurs Valfaux. Ils lui faisoient, outre cela, de continuels préfens, qu'il recevoit comme des dons, sans oublier de leur faire sentir qu'ils y étoient obligez. Il avoit plusieurs Tresoriers differens, suivant les diverses especes des choses qui entroient en son Empire: & le premier Tribunal délivroit tout ce qui étoit necessaire à la dépense de la Maison de l'Empereur, & à la subsistance des armées... Les mêmes Ministres avoient soin de mettre à part ce qui restoit, afin de le porter au tresor Roïal: ils le reduisoient en espece, qui pussent être conservées long-tems, particulierement en pieces d'or, dont ils connoissoient & estimoient la valeur, sans que l'abondance fist rabatre rien de son prix: au contraire, les grands Seigneurs les

du Mexique. Livre I I I. 369 recherchoient & le gardoient avec soîn; soit qu'ils fussent charmez par la Noblesse & la beauté de ce métail; soit que sa destinée le porte à être plûtôt la victime de l'avarice des hommes, que le se-

cours de leurs besoins.

La maniere dont les Mexicains se gouvernoient étoit considerable, par le juste rapport que toutes les parties du Gouvernement avoient les unes aux autres. Outre le Conseil des Finances, qui s'appliquoit, ainsi qu'on l'a dit, à la dispensation des revenus de la Couronne & du Domaine de l'Empereur, il y avoit un Conseil de Justice, où on relevoit les appellations de tous les Tribunaux inferieurs; un Conseil de Guerre, dont les Officiers avoient soin de la levée & de la subsistance des troupes; & un Conseil d'Etat, qui se tenoit ordinairement en présence du Prince, & où l'on déliberoit sur les affaires de la plus grande importance. Ils avoient encore leurs Juges de Commerce, outre plusieurs autres Ministres, comme des Prevosts de Cour, qui faisoient la ronde par la Ville, & qui poursuivoient les malfaicteurs. Ils avoient en main des bâtons qu'i marquoient leurs Charges, & ils étoient accompagnez de quelques Sergens. Leur Tribunal étoir en un endroit de la Ville, où ils s'assembloient pour juger les procez en premiere instance. Tous les jugemens étoient sommaires & sans éctitures: le demandeur & le défendeur paroissoient chacun avec ses raisons & ses témoins, & la contestation étoit décidée sur le champ. On l'examinoit un peu plus long-tems, s'il y avoit lieu d'appel au Tribunal superieur. Ils n'avoient point de Loix écrites, mais ils se gouvernoient selon l'usage établi par leurs Ancêtres; la coûtume leur tenant lieu de Loi, lorsque la volonté du Prince n'alteroit point la coûtume. Tous ces Conseils éroient composez de personnes d'une experience

consommée dans les Charges de la guerre & de la paix: mais il n'y avoit que les Electeurs de l'Empire qui eussent seance au Conseil d'Etat. Les plus anciens Princes du sang Royal montoient successification de la cette dignité d'Electeur: & quand il se présentoit quelque matiere de grande consideration, on appelloit au Conseil les Rois de Tezeuco & de Tacuba, qui étoient les principaux Electeurs, par une ancienne prérogative, qui leur venoit par droit de succession. Les quarte premiers Conseillers étoient logez & nourris dans le Palais, afin d'être toûjours auprés de la personne du Roy, & de lui donner leurs avis sur les affaires, qu'il ne prenoit le plus souvent, que pour autoriser ses Decrets dans l'esprit du

Peuple.

Ils apportoient une égale attention, à récompenser le merite, & à punir les crimes. Les capitaux étoient, l'homicide, le vol, l'adultere, & les moindres irreverences contre la personne du Prince, ou contre la Religion. Les autres fautes se pardonnoient aisément, parce que la Religion même désarmoit la Justice, en permettant les vices. On punissoit aussi de mort, le défaut d'integrité dans les Ministres; & il n'y avoit point de peché veniel pour ceux qui exerçoient des Offices publics. Motezuma avoit renouvellé cette coûtume à toute rigueur : il faisoit des diligences secretes & exquises, pour être informé de leur conduite, jusqu'à tenter leur definteressement par des regales confiderables, qui leur étoient présentez de la main de quelques personnes de confiance, dont ils ne se défioient pas. Celui qui faisoit un faux pas sur ce sujet, étoit punt de mort, sans remission: severité qui meritoit d'être exercée par un Prince moins barbare,& dans un Etat mieux poli : aussi doit-on convenir que les Mexicains avoient quelques vertus motadu Mexique. Livre I II.

les, particulierement celle de conferver une exactedroiture en l'administration de cette Justice, dont ils avoient quelque notion, & qui sussissificat à reparer les injures, & à maintenir la societé avec les Citoïens; puisqu'on void qu'entre les abus de leurs coûtumes bestiales, ils ne laissoient pas de conserver quelque lumiere de cette premiere équité que la nature a donnée aux hommes, lorsqu'ils n'avoient point encore de Loi, parce qu'on

ne connoissoit point de crimes.

Un des soins de leur Police qu'on ne peut trop estimer, est celui qu'ils donnoient à l'éducation des enfans, & l'industrie avec laquelle ils formoient leurs inclinations, aprés les avoir examinées. Ils avoient des Ecoles publiques, où on enseignoit aux enfans du Peuple ce qu'ils devoient sçavoir; & d'autres Colleges ou Seminaires bien plus considerez, où on élevoit les enfans des Nobles, depuis leur plus tendre jeunesse, jusqu'à ce qu'ils fussent capables de faire leur fortune, ou de fuivre leur inclination. On trouvoit dans ces Collêges, des Maîtres pour les exercices de l'enfance, d'autres pour ceux de l'adolescence, & d'autres, enfin, pour la jeunesse. Les Maîtres avoient l'autorité & la consideration de Ministres du Prince; & c'étoit avec justice, puisqu'ils enseignoient ·les fondemens de ces exercices qui devoient un jour tourner à l'avantage de la Republique. commençoit par apprendre aux enfans à déchifrer les caracteres & les figures dont ils composoient leurs Ecrits; & on exerçoit leur memoire, en leur faisant retenir toutes les chansons historiques, qui contenoient les grandes actions de leurs ancêtres, & les louanges de leurs Dieux. Ils passoient de là, à une autre classe, où on leur enseignoit la modestie, la civilité, & selon quelques Aureurs, jusqu'à une maniere reglée de marcher & d'agir. Les Maîtres de cette classe étoient plus

qualifiez que les premiers, parce que leur emplos s'appliquoit aux inclinations d'un âge qui souffrequ'on corrige ses défauts, & qu'on émousse ses passions. En même tems que leur esprir s'éclairoit dans cette épreuve d'obéissance, leur corps se fortifioit; & ils passoient à la troisième classe, où ils se rendoient adroits aux exercices les plusviolens: c'est où ils éprouvoient leurs forces à lever des fardeaux, & à luiter : où ils se faisoient des desis au saut, ou à la course; & où ils apprenoient à manier les armes, à escrimer de l'épée on de la massuë, à lancer le dard, & à tirer de l'arc avec force & justesse. On leur faisoit souffrir la faim & la soif. Ils avoient des tems destinez à resister aux injures de l'air & des saisons, jusqu'à ce qu'ils retournassent habiles & endurcis dans la maison de leurs peres, afin d'être appliquez, suivant la connoissance que leurs Maîtres donnoient de leurs inclinations, aux emplois de la paix, ou de la guerre, ou de la Religion. La Noblesse avoit le choix de l'une de ces trois professions, également considerées, quoi que la guerre l'emportat, parce qu'on y élevoit davantage la fortune.

Il yavoit aussi d'autres Colleges de Matrones dévoitées au service des Temples, où on élevoit les filles de qualité. On les mettoit dés leur tendre jeunesse, entre les mains de ces Matrones, qui les tenoient sous une étroite clôture, jusqu'à ce qu'elles en sortissent pour être établies, avec l'approbation de leurs parens, & la permission de l'Empereur; étant tres-adroites à tous les ouvrages qui donnent de la réputation aux semmes.

Les enfans des Nobles qu'on reconnoissoit portez d'inclination à la guerre, au sortir des Seminaires, passoient par la rigueur d'un autre examen fort remarquable. Leurs peres les enyoyoient à l'armée, asin qu'ils apprissent ce qu'ils

au-Mexique. Livre III. 373 avoient à souffrir en campagne, & qu'ils connussent à l'épreuve, à quoi ils s'engageoient, avant que de prendre le rang de Soldat. Ils n'avoient point alors d'autre emploi que celui de Tamene, ou de porte faix; portant leur bagage sur l'épaule entre les autres, afin de mortiser leur orgueil,

& de les accoûtumer à la fatigue.

Celui d'entre ces apparentis qui changeoit de couleur à la vûë de l'ennemi, ou qui ne se figna-loit pas par quelque action de valeur, n'étoit point reçû dans les troupes: c'est pourquoi ils tiroient des services considerables de ces novices durant le tems de leur épreuve; parce que chacun cherchoit à se distinguer par quelque exploit, en se jettant tête baissée dans les plus grands perils; étant persuadez que pour se mettre au rang des braves, il faut établir sa réputation, en sacrissant

quelque chose à la temerité.

Les Mexicains ne connoissoient point de plus grand bonheur, que celui qui consistoit à acquerir de l'estime dans les occasions de la guerre: puisque les Princes consideroient cette profession comme le principal appui de leur Couronne, & les Sujets comme une vertu affectée à leur Nation. C'est par la voie des armes que les gens du Peuple s'élevoient au rang des Nobles, & ceux-ci aux plus hautes dignitez de l'Etat. Ainsi ils s'animoient tous à servir; au moins ceux quise sentoient de l'ambition & du courage pour se pousser au dessus des autres, aspiroient tous à acquerir les vertus militaires. Il y avoit un tems déterminé pour le service, par lequel on obtenoit le titre de Soldat, avec des privileges qui le distinguoient. Leurs armées s'assembloient sans peine, parce que les Princes de l'Empire & les Caciques des Provinces étoient obligez de se trouver au rendez-vous, avec les troupes qu'on leur ordonnoit d'amener. On remarque avec admiration, entre les grandeurs de cet Empire, que Motezuma avoit trente Vassaux si puissans, que chacun d'eux étoit capable de mettre en campagne jusques à cent mile hommes en armes. Ils commandoient leurs troupes dans l'occasion, sous l'autorité du Capitaine General, à qui ils obéssioient, comme à celui qui representoit la personne de l'Empereur quand il n'étoit pas à l'armée, ce qui arrivoit tres-rarement; parce que ces Princes croyoient que leur autorité soussionent du Commandement de leurs Armées, regardant comme un monstre en politique, de commettre ses propres sorces au bras d'autrui.

Leur maniere de combatre étoit la même que celle que nous avons décrit au combat de Tabasco, hors que les troupes Mexicaines gardoient plus d'ordre & de discipline ; que le service y étoit plus exact, & les Soldats plus obéissaus; enfin, qu'il y avoit plus de Noblesse, & bien d'autres récompenses à esperer. Ils lançoient d'abord leurs dards, & leurs javelots, afin d'en venir aux mains à coups d'épées & de massuë; & souvent ils se jettoient à corps perdu sur l'ennemi, parce qu'entre ces Peuples c'étoit une plus grande action de valeur, de faire des prisonniers, que detuer leurs ennemis, le plus brave étant celui qui amenoit le plus de victimes pour les sacrifices. Les charges de la guerre étoient fort estimées, & les Officiers fort respectez. Motezuma ne manquoit pas de récompenser liberalement ceux qui se distinguoient dans les occasions. Ce Prince avoit tant d'inclination aux armes, & tant d'ardeur à maintenir la réputation de ses troupes, qu'il avoit inventé des prix d'honneur pour les Nobles qui servoient à la guerre : c'étoit comme une espece d'Ordres militaires, avec des habits particuliers, & des marques d'honneur & de distinction. Il y avoit des

du Mexique. Livre III. Chevaliers de l'Aigle, d'autres du Tigre, & d'autres du Lion, qui portoient la figure de ces animaux comme un colier de l'Ordre pendu au col, ou peint sur leurs mantes. Il fonda un Ordre superieur, où on ne recevoir que les Princes; ou les Nobles qui étoient du sang Royal : & il s'y enrôla lui-même, afin de donner plus de consideration à cet habit. Les Chevaliers avoit une partie de leurs cheveux attachez par un ruban rouge, & de gros cordons de même couleur qui fortoient d'entre les plumes qui ornoient leur tête, & qui pendoient sur leurs épaules, plus ou moins, suivant le merite des exploits du Chevalier, sque l'on distinguoit par le nombre de ses cordons; & on l'augmentoit avec de grandes ceremonies, à mesure que le brave se signaloit par de nouvelles actions : ainsi il y avoit toûjours lieu de se faire un nouveau merite dans cette dignité.

On ne peut s'empêcher ici, de louer en ces Peuples l'ardeur genereuse avec laquelle ils aspiroient-à ces récompenses honorables, & en Motezuma l'adresse de les avoir inventées: puis qu'encore que ce soit la monnoye la plus aisse à battre & à débiter, c'est neanmoins celle qui tient le pre-

mier rang dans les tresors des Princes.



## CHAPITRE XVII.

Le stile dont les Mexicains se servoient pour mesurer & compter leurs années & les mois : Leurs Fêtes, leurs Mariages, & leurs autres coûtumes dignes d'être remarquées.

Es Mexicains avoient une methode tres-considerable en la disposition de leur Calendrier: ils le regloient sur le mouvement du Soleil, dont ils sçavoient prendre la hauteur & la déclinaison qui leur donnoient les differences du tems & des saisons. Leur année, ainsi que la nôtre, étoit de trois cens soixante-cinq jours; mais ils la divisoient en dix-huit mois de vingt jours chacun, ce qui faisoit le nombre de trois cens soixante jours : les cinq qui restoient étoient comme intercalaires; on les ajoûtoit à la fin de l'année, afin qu'elle égalât le cours du Soleil. Durant ces cinq jours, qu'ils croyoient que leurs Ancêtres avoient laissez exprés, comme vuides & hors de compte, ils s'abandonnoient aux plaisirs de l'oisiveté, & ne songeoient qu'à perdre le plus agréablement qu'ils pouvoient ces restes de tems. Les Ouvriers celsoient leur travail, on fermoit les boutiques, on ne plaidoit point aux Tribunaux, & on ne sacrifioit point dans les Temples. Ils se visitoient les uns les autres, & ils se donnoient toute sorte de divertissemens, afin, disoient ils, de se dédommager par avance des chagrins & des miseres de l'année où ils alloient entrer. Elle commençoit au premier jour du Printems; & elle ne differoit de nôtre année solaire, que de trois jours, qu'ils ôtoient de nôtre mois de Février.

Els

du Mexique. Livre III.

Ils avoient aussi leurs semaines de treize jours chacune, avec noms differens, qu'ils marquoient sur leur Calendrier par diverses figures. Leurs siecles étoient de quatre semaines d'années, dont la metode & la distribution étoit faire avec beaucoup d'art, & se conservoit soigneusement; afin d'apprendre à la posterité, ce qui s'étoit passé de plus considerable. On traçoit un grand cercle, divisé en cinquante-deux degrez, & ou donnoit une année à chaque degré. Le Soleil étoit répresenté au centre du cercle; & il sortoit de ses rayons quatre lignes differentes en couleur, qui partageoient également la circonference du cercle : ainfi on contoit treize degrez entre chaque demi-diametre. Ces divisions servoient comme de signes à leur Zodiaque, sur lequel ils calculoient les révolutions de leurs siecles, & les aspects du Soleil, heureux ou malheureux, selon la couleur de la ligne sous laquelle ils tomboient. Ce cercle étoit inscrit dans un; autre bien plus grand, sur lequel ils marquoient avec leurs caracteres les évenemens les plus confiderables de chaque siecle. Ces tables des siécles étoient comme des monumens publics, qui servoient de preuves à l'Histoire: & l'on peut mettre entre les plus belles institutions de leur Gouvernement, celle d'avoir des Historiens qui pussent conserver à la posterité les grandes actions de leurs Ancêtres. Cette supputation des siecles avoit encore un motif de superstition, parce qu'ils avoient appris que le Monde couroit risque de perir, lors que le Soleil achevoit sa révolution au bout de ces quatre semaines de siecles : ainsi quand le dernier jour des cinquantedeux années arrivoit, tout le monde se préparoit à cette effroyable disgrace. Ils se disposoient à la mort, sans être malades : ils cassoient toute leur vaisselle, comme un meuble qui ne devoit plus ser= Lome I.

vrir. Ils éteignoient le feu : ils couroient durang toute la nuit, comme des gens qui ont perdu l'efprit; & personne n'osoit se reposer, jusqu'à ce qu'il eut sçû si l'on étoit tout à bon dans la region. des tenebres. Ils commençoient à respirer, lors que le crepuscule paroissoit à leurs yeux, tournez sans relâche du côté de l'Orient; & quand le Soleil se montroit, il étoit salué au son de tous leurs instrumens, par des hymnes & des chansons qui exprimoient les transports de leur joye. Les Mexicains se felicitoient alors les uns les autres, de ce que la durée du Monde étoit déja assurée pour un autre siecle: & ils alloient aux Temples, en rendre graces aux Dieux, & prendre de la main des Sacrificateurs, du feu nouveau, qu'ils allumoient devant les Autels, par une violente agitation de deux morceaux de bois sec qu'ils frotoient l'un contre l'autre; aprés quoi chacun faisoit de nouvelles provisions de tout ce qui étoit necessaire à sa subsistance; & on celebroit ce jour-là par des réjouissances publiques. On ne voyoit que des danses par la Ville, & d'autres exercices d'agilité consacrez au renouvellement du siecle, de la même maniere que Rome en usoit autre fois dans les Yeux feculaires.

Leurs Empereurs ne recevoient la Couronneque sous des conditions fort singulieres. Aprèsqu'ils étoient élûs de la maniere que l'on a rapportée, le nouveau Prince se trouvoit obligé de sortir en campagne à la tête des troupes, & d'emporter quelque victoire, ou de conquerir quelque Province sur les ennemis de l'Empire, ou sur les rebelles, avant que d'être couronné & de monter sur le Trône. C'est par une obligation si confiderable, que cet Empire s'étoit étendu en si peu de tems. Aussi-tôt que le merite de ses exploits l'avoit sait paroître digne de regner, il revenoit triomphant en la Ville Capitale, où on lui avoit du Mexique. Livre III. 379

preparé une entrée, avec toute la pompe & l'appareil ordinaire en de semblables occasions. Tous les Nobles, les Ministres & les Sacrificateurs l'accompagnoient jusqu'au Temple du Dieu de la guerre, où il descendois de sa litiere: & aprés les facrifices propres à cette ceremonie, les Princes Electeurs mettoient sur lui l'habit & le manteau Imperial. Ils lui armoient la main droite, d'une épée d'or garnie de pierres à fusil, qui étoit la marque de la Justice. Il recevoit de la main gauche un arc & des stêches, qui désignoient le sou-che un arc & des fléches, qui désignoient le sou-che un arc & des fléches dui metroit la Couronne sur la tête; ce qui étoit la fonction privilegiée du

premier Electeur.

Un des principaux Magistrats, & des plus éloquens, faisoit ensuite un long discours, par lequel il congratuloit le Prince au nom de tout l'Empire de sa nouvelle dignité : il y mêloit quelques instructions, dans lesquelles il répresentoir les soins & les obligations que la Couronne impose, l'attention qu'il devoit avoir au bien & à l'avantage de ses Peuples; & sur tout la louable conduite de ses Predecesseurs, qu'il devoit imiter. Le discours étant fini, le Chef des Sacrificateurs s'approchoit avec un profond respect; &: l'Empereur faisoit entre ses mains un serment dont les circonstances sont tres-remarquables. En premier lieu, il juroit de maintenir la Religion de ses Ancêtres, d'observer les Loix & les Contumes de l'Empire, & de traiter ses Sujets avec douceur & bonté. Il juroit encore, que tant qu'il regneroit, les pluyes tomberoient à propos; que les rivieres ne feroient point de ravages par leurs débordemens; que les campagnes ne seroient point assligées par la sterilité; ni les hommes par les malignes influences du Soleil. Ce pacte entre un Prince & ses Sujets, a veritablement quelque cho-

Lij

se de bizarre; & Juste-Lipse a trouvé bon d'en saize des railleries: neanmoins on peut dire que les Sujets prétendoient par ce serment, engager leur-Prince à regner avec tant de moderation, qu'il n'attirât point de son ches la colere du Ciel; n'i-gnorant pas que les châtimens & les calamitez publiques tombent souvent sur les Peuples, qui soussement pour les crimes & pour les excez de leurs Rois.

Pour ce qui est des autres coûtumes de cette Nation, nous toucherons seulement ce qui peur être rapporté dans une Histoire; laissant à part leurs superstitions, leurs indecences & leurs brûtalitez, dont le recit blesse la pudeur, encore qu'il

n'offense pas la verité.

Quoi que la multitude de leurs Dieux fut aussi grande, & leur aveuglement dans l'Idolatrie aussir. horrible qu'on l'a dit, ils ne laissoient pas de reconnoître une Divinité superieure, à qui ils attribuoient la Creation du Ciel & de la Terre; & ce principe de toutes choses étoit un Dieu sans nom entre les Mexicains, parce qu'ils n'avoient point de termes pour l'exprimer en leur langue. Ils faisoient seulement comprendre qu'ils le connoissoient en regardant le Ciel avec veneration, & en lui donnant à leur maniere l'attribut d'Inéfable, avec cette maniere de doute religieux dont les Atheniens reveroient le Dieu Inconnu. Neanmoins cette notion de la Premiere Cause, qui paroissoit devoir contribuer à les desabuser avec plusde facilité, fut alors de tres-peu d'usage, parce qu'iln'y eut pas moyen de les réduire à croire que cette même Divinité pût gouverner le Monde, sans avoir besoin de secours, quoi que par leur aveu elle avoit eu assez de pouvoir pour le créer. Ils étoient prévenus de cette fole opinion, qu'il n'y avoit point alors de Dieux dans les autres endroits du Ciel, jusqu'à ce que les hommes du Mexique. Livre III. 3811 ensent commencé à devenir miserables, à mesure qu'ils se multiplioient : car ils regardoient leurs Dieux comme des genies favorables, & qui se produissoient lorsque les mortels avoient besoin de leur assistance, sans qu'il leur parût une chose absurde, que les miseres & les necessitez de la nature humaine donnassent l'être & la Divinité à ce qu'ils adoroient.

Ils croyoient l'immortalité de l'ame, &ils reconnoissoient des récompenses & des peines dans l'éternité: mais ils expliquoient mal le merite & le peché; & cette verité étoit encore obscurcie par d'autres erreurs. Sur cette supposition, ils enterroient avec les morts beaucoup d'or & d'argent pour faire les frais du voyage, qu'ils croyoient long & fâcheux : ils faisoient mourir quelqu'un de leurs Domestiques, afin qu'ils leurs tinssent compagnie. C'étoit une marque d'amour exquis, mais ordinaire aux femmes legitimes, de celebrer par leur mort les funerailles de leur mari. Les monumens des Princes devoient être d'une vaste étenduë, parce qu'on enterroit avec eux une grande partie de leurs richesses & de leurs Domestiques ; l'un & l'autre à proportion de leur dignité. Il falloit que le nombre de tous les Officiers fût rempli: on les envoyoit ainsi escorter le Prince en l'autre monde, avec quelques-uns de leurs flateurs, qui payoient alors affez cher les impostures de leur profession. On portoit aux Temples les corps des grands Seigneurs avec pompe, & un grand cortége : les Prêtres venoient audevant, avec leurs brasiers de copal, chantant d'un ton mélancolique des hymnes funébres, accompagnées du son enroue & lugubre de quelques Aûtes. Ils élevoient à diverses fois le cercueil en haut, durant qu'on sacrifioit ces miserables victimes, qui avoient dévoué jusqu'à leur ame à l'esclavage: & cette action étoit horriblement

382 Histoire de la Conquête mélée de ridicules abus, & de cruautez atroces & déplorables.

Les Mariages des Mexicains avoient quelque forme de contrat, & quelques ceremonies de Religion. Aprés qu'on s'étoit accordé sur les articles, les deux parties se rendoient au Temple, où un des Sacrificateurs examinoit leur volonté, par des questions précises & destinées à cet usage. Il prenoit ensuite d'une main le voile de la femme, & la mante du mari; & il les nouoit ensemble par un coin, afin de signifier le lien interieur des volontez. Ils retournoient à leur maison avec cette espece d'engagement, accompagnez du Sacrificateur. Là, par une imitation de ce que les Romains pratiquoient à l'égard des Dieux Lares ils alloient visiter le foyer, qui selon leur imagination, étoit le médiateur des différens entre les mariez. Ils en faisoient le tour sept fois de suite, précedez par le Sacrificateur: & cette ceremonie étoit suivie de celle des'asseoir, afin de recevoir également la chaleur du feu; ce qui donnoit la derniere perfection au mariage. On exprimoit dans un acte public les biens que la femme apportoit en dot; & le mari étoit obligé à les restituer, en casqu'ils vinssent à se separer, ce qui arrivoit tressouvent. Il suffisoit pour le divorce, que le consentement fût reciproque; & ce procez n'alloit point jusques aux Juges : ceux qui connoissoient les mariez le décidoient sur le champ. La femme retenoit les filles ; & le mari les garçons : mais du momens que le mariage étoit ainsi rompu, il étoit désendu de se réunir, sur peine de la vie; & le peril de la rechûte étoit l'unique remede que les Loix eussent imaginé contre les divorces, où l'inconstance naturelle de ces Peuples les portoit aisément. Ils se faisoient un point d'honneur de la chasteté de leurs femmes: & malgré le débordement qui les entraînoit dans le vice de la sensualité, on châtioit un

du Mexique. Livre III. 383 adultere du dernier suplice; mais en cela ils a-

voient moins d'égard à la difformité du crime

qu'à ses inconveniens.

Ils portoient aux Temples, avec solemnité, les enfans nouveaux nez; & les Sacrificateurs, en les recevant, leur faisoient de certaines exhortations fur les miseres & sur les peines où l'on est engage en naissant. Siles enfans étoient Nobles, on leur mettoit une épée à la main droite, & en la gauche un bouclier, que les Sacrificateurs conservoient pour ces usages. S'ils venoient d'Artisans, on faisoit la même ceremonie avec quelques outils ouinstrumens mécaniques. Les filles de l'une & de l'autre qualité, n'avoient que la quenouille & le fuseau. Après cette premiere ceremonie, le Sacrificateur portoit les enfans auprés de l'Autel, où il leur tiroit quelques goutes de sang des parties de la generation, avec une épine de maguez, ou une lancette de pierre à fusil; & puis il jettoit de l'eau sur eux, où il les baignoit, en faisant de certaines imprécations : en quoi il sembloit que le Demon, auteur de ces pratiques, vouloit imiter le Bapteme & la Circoncisión, avec le même orgueil dont il tâchoit de contrefaire les autres ceremonies, & même jusqu'aux autres Sacremens de la Religion Catholique; puis qu'il avoit introduit entre ces Barbares la confession de leurs pechez en leur persuadant qu'elle leur attiroit la faveur de leurs Dieux, & une espece de communion ridicule, que les Sacrificateurs administroient à certains jours de l'année, après avoir mis en petits morceaux une masse de farine pêtrie avec du miel, figurée en Idole, qu'ilsappelloient le Dieude la Penitence. Ce même singe avoit aussi ordonné des Jubilez, des Processions, des encensemens, & d'autres images du culte de la veritable Religion; jusqu'à vouloir que le Chef des Sacrificateurs prît le nom de Pape ; où l'on connoîc

qu'il se faisoit une étude particuliere de cette intitation; soit qu'il eût dessein d'abuser de nos saintes ceremonies, en les mêlant avec ses abominations ; soit qu'il ne puisse serepentir de cette affectation, qui lui fait aspirer encore à se rendre semblable au Tres-haut. Les autres coûtumes de ces miserables Idolâtres, faisoient horreur à la raison, & à la nature même : ce n'étoit que des bestialitez, des absurditez & des égaremens, qui paroîtroient incompatibles avec cette regularité que l'on remarque d'ailleurs en la conduite de leur Etat, si les Histoires n'étoient remplies de semblables abus, que la foible capacité de l'esprit de l'homme avoit introduits parmi d'autres Nations, moins éloignées du commerce du monde raisonnable, mais également aveugles dans une moins épaisse obscurité Les sacrifices du sang humain ont commencé presque aussi-tôt que le culte des Idoles; & le Demon les avoit établis plusieurs siecles avant ceux des Méxicains, entre ces Peuples dont les Israelites avoient appris à sacrifier leurs enfans aux Statues de Canaan. L'horrible usage de faire manger des hommes par les hommes mêmes, se pratiquoit chez d'autres Barbares de notre Hemisphere, ainsi que la Galatie l'avouë dans ses anciens Monumens, & que la Scytie le reconnoît dans les Antropophages. Les pieces de bois adorées, les superstitions, les augures & les furieuses agitations des Sacrificateurs, la communication qu'ils avoient avec le Demon qui leur inspiroit les oracles, & d'autres pareilles abominations, tout cela n'étoit-il pas admis & confacré par d'autres Infideles, qui sçavoient si bien railonner & agir sur des maximes si concertées en Morale & en Politique? La Grece & Rome se sont égarées terriblement sur le sujet de la Religion, quoi qu'en toutes les autres choses le reste du Monde ait reçû leurs Loix, & se soit formé

du Mexique. Livre III. fur leurs exemples. C'est ce qui nous oblige à reconnoître que la capacité de nôtre entendement est renfermée en des bornes fort étroites, puis qu'il ne fait, pour ainsi dire, qu'effeurer les notions qui lui sont communiquées par les sens & par l'experience, lors qu'il n'est pas éclairé de certe lumiere celeste qui lui découvre l'essence de la verité La Religion des Mexicains étoit donc un abominable composé de toutes les erreurs & de toutes les cruautez que l'Idolatrie avoit inventées en differentes parties du monde. On ne dira point leurs Fêtes, leurs Sacrifices, leurs Ceremonies, leurs Sorcelleries, & leurs autres superstitions, parce qu'on les rencontre à chaque pas, avec une ennuyeuse repetition, dans les Histoires des Indes; outre que c'est une instruction peu necessaire, & qui n'a ni agrément, ni utilité, & qu'on pourroit bien se faire une matiere de Confession, des libertez que la plume se donneroit sur ce sujet.

## CHAPITRE XVIII.

Motezuma continue ses caresses & ses présens aux Espagnols. Cortez reçoit des lettres de Vera-Cruz, qui l'informent du combat où Jean d'Escalante avoit été tué, sur quoi il prend la résolution de s'assurer de la personne de Motezuma.

Es Espagnols observoient toutes ces choses avec admiration, quoi qu'ils s'efforçassent de retenir & de cacher la surprise qu'elles leur donnoient; & ils avoient assez de peine à composer leurs visages en ces occasions, afin de conserver Tome I.

Histoire de la Conquête \$86 par tout cet air de superiorité qu'ils affectoient avec les Indiens. Les premiers jours de leur arrivée se passerent en divertissemens : les Mexicains produisirent avec ostentation, ce qu'ils avoient de plus habiles gens en toute sorte de jeux, à dessein de régaler les Etrangers. Ils y méloient aussi l'ambition de faire briller leur adresse au maniment des armes, & leur agilité aux autres exercices. Motezuma étoit le promoteur de ces spectacles & de ces réjouissances; & contre sa coutume, il sembloit avoir renoncé à sa Majesté. Il menoit toûjours avec soi Cortez, & les autres Capitaines Espagnols: son procedé étoit honnête avec eux; il y entroit même une espece de veneration, fort extraordinaire en un homme de son caractere, & qui attiroit beaucoup de respect aux Espagnols de la part des Sujets, qui connoissoient leur Empereur. Les visites étoient frequentes, & renduës avec exactitude: Cortez alloit au Palais, & Motezuma venoit au quartier du General, où il ne pouvoit se lasser d'admirer tout ce qui venoit d'Espagne, qu'il regardoit comme une Region celeste: & il s'étoit formé une si haute idée du Prince qui gouvernoit cet heureux Pays, qu'il n'en concevoit pas une si grande de ses Dieux. Il cherchoit à gagner le cœur & l'affection de tous les Espagnols, par des présens de bijoux & de raretez, qu'il distribuoit, tant aux Officiers, qu'aux simples Soldats, avec discernement & connoissance du merite; faisant plus de caresses à ceux qui avoient le plus de distinction, & sçachant proportionner le présent, à l'importance des personnes qu'il vouloit obliger. Les Nobles à l'imitation du Prince, tâchoient à se rendre agréables, par des offices qui tenoient de la sosmission; & le Peuple plioit le genouil devant le moindre Soldat Espagnol. Ils goûtoient ainsi un repos agréable : c'étoit toûjours quelque spectacle nouveau & divertissant, & ils n'avoient aucun sujet de soupçon; mais les chagrins ne furent pas long-tems sans emploi. Deux Soldats Tlascalteques déguisez en Mexicains, arriverent à la Ville par des chemins détournez. Ils venoient chercher Cortez, à qui ils rendirent une lettre du Conseil de Vera-Cruz; ce qui changea la face des affaires, & sir prendre des résolutions

moins pacifiques.

Jean d'Escalante, qui étoit Gouverneur de la nouvelle Colonie, ne songeoit qu'à fortisser la Place, & à conserver les amis que Cortez lui avoit laissez. Cet état tranquille dura, sans être troublé par aucun accident, jusqu'à ce qu'il sut averti qu'un General de Motezuma étoit dans la Province, avec une armée considerable, à dessein de châtier quelques alliez des Espagnols, parce qu'ils s'étoient dispensez de payer à l'Empereur le tribut ordinaire, sur la confiance qu'ils avoient en la protection de leurs nouveaux amis. Le Capitaine Mexicain s'appelloit Qualpopoca, & il commandoit toutes les troupes qui étoient répandues sur les frontieres de Zempoala. Il les avoit assemblées depuis quelque tems, afin de donner mainforte aux Commissaires qui venoient recuellir les impôts. Leurs violences & leurs extorsions étoient horribles; & la rigueur dont ils usoient en l'éxercice de leur commission, étoit redoutable, par la licence des Soldats; l'une & l'autre profession étant également insatiable sur le bien d'autrui, & en possessionde traiter le vol comme l'affaire du Prince.

Les Totonaques de la Montagne dont cette armée détruisoit les Habitations, vinrent se plaindre à Escalante, & le prierent de prendre les armes en faveur de ses alliez, offrant de se mettre en campagne, avec tout ce qui leur restoit de monde. Le Gouverneur les consola, en disant qu'il ressentoit l'injure qu'on leur avoit saite, comme se

Histoire de la Conquête elle s'adressoit à lui-même : neanmoins, avant que d'en venir aux voies de fait, il se résolut d'envoyer quelques personnes au General Mexicain. Il lui demandoit, comme à son ami : Qu'il suspendît les actes d'hostilité, jusqu'à ce qu'il ent reçu un nouvel ordre de l'Empereur, puisqu'il n'étoit par vrai-semblable qu'on lui eut commandé d'intenter une nouveauté si préjudiciable à la paix ; Mopezuma ayant permis que les Ambussadeurs du Monarque d'Orient passassent à sa Cour, à dessein d'établir une alliance inébranlable entre les deux Couronnes. Les Envoyez étoient deux Zempoales, gens de bon esprit, & qui residoient à Vera-Cruz. La réponse du Mexicain fut insolente & injurieuse: Qu'il scavoit fort bien comprendre & executer les ordres de son Prince ; & que si quelqu'un prétendoit s'opposer au châtiment de ces rebelles, un General de Motezuma pouvoit soûtenir en pleine campagne, les résolutions qu'il formoit dans le cabinet. Escalante ne put dissimuler l'outrage, ni refuser le défi, à la vûë de tous les Indiens interessez en l'affaire des Totonaques, qui couroient le même risque qu'eux, & qui s'appuyoient sur la même protection. Aprés donc qu'il fut informé que le nombre des ennemis alloit au plus à quatre mille, il assembla un gros de deux mille Indiens de la Montagne, qui fuyoient les violences de Qualpopoca, ou qui en étant irritez, cherchoient à s'en mettre, à couvert auprés de lui. Le Gouverneur se mit à la tête de ces troupes bien armées à leur maniere, avec quarante Espagnols, entre lesquels il y avoit deux Arquebusiers, & trois Arbaletriers. Il fit tirer aussi de la Ville, deux pieces d'artillerie: & sortant en campagne avec ces forces, marcha vers les Provinces qui avoient besoin de son secours, aprés avoir laisse une foible garnison dans la Place. Qualpopoca instruit de tous les mouvemens du Gouverneur, vint au-devant de lui, avec

du Mexique. Livre III. son armée en bon ordre, jusqu'à un petit Bourg que l'on a nommé depuis Almerie, où les deux armées se rencontrerent au point du jour. Le combat commença avec une égale résolution de part & d'autre; mais les Mexicains lâcherent bien-tôt le pied, & se retirerent en désordre. Au même tems les Totonaques de nôtre parti prirent l'épouvante, & tournerent le dos, jusqu'à fuir lâchement; soit qu'ils ne fussent pas accoûtumez à combatre de pied ferme; soit qu'une ancienne habitude leur eur rendu les Mexicains trop redoutables. Quoi qu'il en soit, cet accident se peut compter entre les bizarreries, dont la guerre fait voir des exemples tous les jours. Les vainqueurs fuyoient d'un côté, & les vaincus de l'autre : mais les ennemis étoient si épouvantez, & si occupez du soin de se sauver, qu'ils ne s'apperçurent point du désordre de nos troupes, & ne songerent qu'à le retirer dans le Bourg proche du champ de bataille. Efcalante s'en approcha avec ses Espagnols, & commanda de mettre le feu aux maisons en plufieurs endroits: il attaqua les Mexicains au moment que la flame parut, avec tant de vigueur que sans leur donner le tems de reconnoître le pende monde qui le suivoit, il les désit, & les poussa hors de ce logement, d'où ils se jetterent en fuyant dans le bois. Les Indiens asseurent qu'ils avoient vû en l'air, une Dame semblable à celle que les Etrangers adoroient comme la Mere de leur Dieu, qui les éblouissoit, & leur ôtoit la force de combatre. Ce miracle ne parut point aux yeux des Espagnols; neanmoins le succez en a autorile la croyance: & déja nos Soldats étoient accoûtumez à partager avec le Ciel la gloire de leurs exploits.

Cette victoire fut tres-fignalée, mais on l'acheta cherement; puisque le Gouverneur fut blesse à mort en combatant, & sept Soldats avec

Kk iij

390

lui, dont les Indiens enleverent un nommé Jears d'Arguello. Cet homme, natif de la Ville de Leon, étoit d'une taille & d'une force extraordinaire: & aprés avoir combatu avec un courage invincible, il tomba blessé mortellement, en un tems où il ne pût être secouru. Les autres Soldats & le Gouverneur moururent de leurs blessures, au bout de trois jours, dans la Ville de Vera-Cruz.

Le Conseil rendoit compte au General, de cette perte considerable, & de toutes les circonstances de l'action; afin qu'il nommât un successeur à Jean d'Escalante, & qu'il fût instruit de l'état dans lequel il se trouvoit. Cortez apprit cette nouvelle avec toute l'affliction qu'elle pouvoit produire: il en fit part à ses Capitaines, sans appuyer alors sur les consequences d'une semblable perte, & sans leur marquer tout le chagrin qu'elle lui causoit. Il les pria seulement de faire reslexion sur cet accident, & de lui laisser le tems de former quelque résolution, telle qu'il plairoit à Dieu lui inspirer; recommandant en particulier au Pere d'Olmedo d'y contribuer par ses prieres; & à tous les Capitaines de garder le secret, de peur que cette disgrace étant divulguée, ne donnât lieu aux Soldats de raisonner mal à propos.

Aprés cela, le General se retira dans son appartement, où d'abord, pour ainsi dire, il laissa rouler sa pensée sur tous les inconveniens qu'un pareil accident pouvoir produire. Il embrassoit & rejettoit avec la même incertitude, toutes les voies qui se presentoient à son imagination sur ce sujet, toûjours embarassé sur le choix du partiqu'il devoir prendre, & fatigué même par la vivacité de son esprit, qui sui faisoit découvrir le remede, & en même tems la difficulté qu'il y avoit à le mettre en usage. Les Auteurs rapportent que Cortez passa ainsi une grande partie de

du Mexique. Livre III. 391

la nuit à se promener; & qu'il découvrit alors, par hazard, un endroit massonné depuis peu de tems, où Motezuma avoit caché tous les tre-sors de son pere, dont ils sont un long détail: & qu'aprés les avoir vûs, il sit refermer cette cache, sans permettre qu'on en enlevât aucune chose. On ne s'arrête point sur la diversion que ce soin pût donner à ses inquiétudes: ce qui apparemment ne dura pas long-tems, puisqu'elle ceda bien-tôt aux diligences qu'il sit asin de se sixer dans sa résolution, qui l'obligea de prendre les

mesures que l'on va voir.

Il envoya querir les Indiens les plus habiles & les plus affectionnez qui fussent en son armée, & il leur demanda s'ils n'avoient point reconnu quelque chose d'extraordinaire en l'esprit des Mexicains, & comment l'estime des Espagnols se maintenoit auprés de ces Peuples; Les Indiens répondirent, que le menu peuple ne songeoit qu'à se divertir dans les fêtes qu'on faisoit en faveur des Espagnols; & qu'il les reveroit, parce qu'il les voyoit honorez par l'Empereur : mais que les Nobles commençoient à devenir réveurs & misterieux; qu'ils tenoient des conferences dont on voyoit bien qu'ils ne disoient pas tout le secret. Cela étoit fondé sur quelques discours interrompus, qui pouvoient souffrir une sinistre interprétation; comme celuy-ci Qu'il seroit aisé de rompre les ponts des chaussées, & quelques autres de pareille nature, qui étant joints ensemble, suffisoient à donner du soupeon. Deux ou trois Indiens avoient entendu dire, que peu de jours auparavant, on avoit apporté à Motezuma la tête d'un Espagnol: qu'il avoit commandé qu'on la cachât soigneusement, aprés l'avoir considerée avec beaucoup d'étonnement, à cause de la fierte & de la grosseur de cette tête; ce qui convenoit fort à celle d'Arguello. Cela redoubla les inquie-

Kk iiij

Histoire de la Conquête tudes de Cortez, parce que c'étoit une marque que Motezuma avoit eu part à l'entreprise de son General.

Aprés avoir fait de grandes reflexions sur ces avertissemens, Cortez assembla tous ses Capitaines à la pointe du jour ; & il s'enferma avec eux , & quelques Soldats à qui leur qualité ou leur experience donnoit entrée au Conseil. Il leur proposa le fait, sans en oublier aucune circonstance: il rapporta les avis qu'il avoit reçûs des Indiens, pefant sans émotion les accidens dont ils étoient menacez, & touchant avec adresseles difficultez qui pouvoient se présenter : aprés quoi, sans leur expliquer ses sentimens, il laissa à chacun la liberté de discourir. On proposa divers partis: les uns vouloient qu'on demandât un passe-port à Motezuma, afin de courir promtement au secours de la nouvelle Colonie de Vera-Cruz, les autres trouvoient la retraite difficile de cette maniere, & témoignoient plus d'inclination à sortir secretement de la Ville, où ils ne prétendoient point oublier les richesses qu'ils avoient acquises : la plus grande partie conclut qu'il falloit demeurer, sans faire connoître qu'on ent appris ce qui s'étoit passe à Vera-Cruz, jusqu'à ce qu'on eût trouvé quelque occasion de faire une retraite avec honneur. Cortez, aprés avoir recueillien peu de paroles tous leurs raisonnemens, loua le zele qu'ils témoignoient à l'avancement de l'entreprise, & dit: Que la proposition de demander un passeport à Motezuma, ne lui plaisoit pas; parce qu'aprés s'être ouvert par la voye des armes, le chemin pour arriver à la Cour de ce Prince, malgré sa résistance; il rabatroit beaucoup de son estime, s'il venoit à connoître qu'ils eussent besoin de sa faveur pour en sortir. Que s'il étoit mal intentionné, il pourroit ne leur accorder un passe-port, qu'à dessein de les défaire en leur retraite ; & que s'il le refusoit , ils se\_

du Mexique. Livre III. rcient obligez de sortir de la Ville contre sa volonté, & de se jetter dans le peril, aprés avoir déclars leur foiblesse. Qu'il approuvoit encore moins le parti de se retirer secretement ; parce que ce seroit s'exposer à la honte de passer pour des fugitifs : & que Motezuma pourroit leur couper chemin aisément, étant averti de leur marche, par le moyen de ses Couriers. Qu'ainsi, suivant son sentiment, la retraite n'étoit alors ni utile, ni honorable; parce que de quelque maniere qu'on la fist, ce seroit toujours aux dépens de leur réputation : & qu'en perdant leurs amis en leurs Alliez, qui ne subsistoient que par elle, ils demeureroient sans trouver un pouce de terre en tout cet Empire, où ils pussent mettre le pied en assurance. Ces considerations, ajouta-t-il, me persuadent que ceux qui ont du penchant à demeurer ici, sans faire aucun mouvement nouveau, jusqu'à ce qu'on ait trouvé les moyens d'en sortir avec honneur, & qu'on ait vû tout ce qu'on peut tirer d'une esperance si flateuse : ceux-là, dis-je, ont pris le parti le plus conforme à la raison. Veritablement le risque est égal, quelque résolution qu'on puisse prendre; mais la gloire est fort differente: & ce seroit un malheur que des Espagnols n'ont pas encore merité, que celui de mourir par choix, dans l'occasion la plus disgraciée. Je ne doute pas que nous ne puissions nous maintenir ici ; la maniere d'y parvenir est ce qui m'embarrasse. Je fais quelque attention sur ces bruits qui commencent à courir entre les Mexicains. Le malheur arrivé à Vera-Gruz demande bien des reflexions : la tête d'Arguello, dont on a regalé Motezuma, témoigne qu'il a eu connoissance de l'action de son General; & son sitence sur cette affaire nous avertit de ce que nous devons croire de ses intentions. Mais quand tout cela se présente sous une même vûë, il me paroît que pour nous foûtenir dans cette Ville, en un état moins chancetant, il faut tenter quelque chose de grand, qui étour-

194 disse ses Habitans, & qui rétablisse l'estime que ces accidens ont pû ébranler dans leurs esprits. Pour ce sujet, aprés avoir rejetté d'autres desseins, qui feroient plus de bruit, & moins d'effet, j'ay jugé qu'il étoit plus à propos de nous rendre maîtres de la personne de Motezuma, en l'emmenant prisonnier à nôtre quartier. Je crois que cette résolution leur donnera de la crainte & de la retenue ; & à nous quelques conjonctures favorables sà tirer du Prince es de ses Sujets, une composition qui convienne à la dignité de l'Empereur notre Maître, & qui nous mette en seureté. Le prétexte de la prison, si mon raisonnement est juste, doit être la mort d'Arguello, dont il a eu connoissance, & la perfidie dont son General a usé, en violant la paix. Nous devons déclarer que nous sommes instruits de ces actions, qui nous offensent, puis qu'il ne faut point paroître ignorer ce qu'ils scavent parfaitement : d'autant plus, qu'ils sont persuadez que rien ne nous est caché; ng que cette erreur de leur imagination, avec les autres de même nature, se doivent au moins tolerer, en consideration du secours que nous en tirons. 7'appersois comme un autre, les difficultez & les accidens qu'une entreprise si hardie traîne necessairement avec foi: mais les exploits les plus glorieux naissent des plus grands perils; & Dieu nous favorisera. Les merveilles, que je pourrois appeller des miracles évidens, par lesquelles il s'est declaré pour nous en cette expedition, nous obligent à croire que c'est lui qui nous a inspiré cette longue perseverance. Sa cause est le premier motif de nôtre entreprise; & je ne seaurois me persuader qu'il nous ait conduits jusqu'ici par une grace extraordinaire de sa Providence, à dessein de nous jetter dans un embarras insurmontable, & de nous abandonner à nôtre foiblesse dans nos plus grands besoins. Cortez s'étendit avec tant de force sur cette consideration, que la vigueur de son courage passa dans le cœur de tous ceux qui du Mexique. Livre III.

l'écoutoient. D'abord les Capitaines Jean Velafquez de Leon, Diego d'Ordaz, & Gonzale de Sandoval, revinrent à fon avis; aprés quoi tous les autres donnerent de grands éloges au bon fens de leur General. Ils jugeoient de la bonté du remede, par la hardiesse heroïque de la résolution, Ils se séparerent ainsi, aprés avoir conclu d'arrêter Motezuma, & remis la disposition de cet exploit

à la prudence de Cortez.

Bernard Diaz, qui ne perd aucune occasion de s'attribuer la gloire d'être l'auteur des plus grands desseins, écrit que lui & d'autres Soldats, avoient donné ce Conseil au General, quelques jours avant qu'il est receu la nouvelle de ce qui étoit arrivé à Vera-Cruz. Les autres Relations ne s'accordent point avec la sienne; & au tems qu'il a marqué, il n'y avoit aucun sujet de former un projet si delicat. Il pouvoit bien remettre son avis à quelques jours de-là; & il en auroit paru plus vrai-semblable, & moins hors de saison.

## CHAPITRE XIX.

On se saisit de la personne de Motezuma; La maniere dont cette action fut conduite; & comment elle fut reçûë par ses Sujets.

I L faut convenir que l'on n'avoit point d'exemple d'une audace pareille à la resolution que les Espagnols formerent d'arrêter prisonnier un se grand Monarque au mileu de sa Cour, & de sa Ville Capitale. Le recit de cette action, toute veritable qu'elle est, semble blesser la sincerité de l'Histoire; & même il parostroit outré, entre les exagerations, & les licences de la fable. On la

nommeroit temerité, si elle avoit été entreprise volontairement, & avec plus de liberté sur le choix: mais un homme n'est point appellé temeraire, lorsqu'il ferme les yeux au peril, quand il n'a point d'autre ressource. Cortez se voyoit également perdu ; soit qu'il fist une retraite qui lui ôtoit sa réputation; soit qu'il se maintint dans son poste, sans la rétablir par quelque action extraordinaire: & lorsque l'esprit, soûtenu d'un grand courage, se voit envelopé de tous côtez par des dangers, il se pousse avec violence sur celui qui le presse le moins. Le parti que Cortez. prit, étoit veritablement le plus difficile : peutêtre voulut-il voir tout d'un coup la décission de sa fortune, ou il ne s'accommodoit pas de ce qu'on appelle menagemens. On pourroit dire que le caractere de la haute generofité est d'avoir des vûës élevées au- dessus du commun, ou que laprudence militaire ne s'éloigne pas tant des extrêmitez, que la prudence politique : neanmoins, le mieux qu'on puisse faire est de ne donner point de nom à sa résolution; & s'il est permis d'en juger par le succez, de lui donner lieu entre ces moyens împerceptibles dont il a plû à Dieu de procurer le progrez de cette entreprise, & d'où il sembloit vouloir exclure le concours des moiens naturels.

L'heure à laquelle les Espagnols alloient rendre visite à l'Empéreur, sut choisse pour l'execution de cette grande entreprise, asin de ne donner point d'alarme mal à-propos. Le General commanda que tout le monde prît les armes dans le quartier; qu'on sellât les chevaux, & qu'on se tint à lerte sans faire de bruit, ni aucun mouvement, jusqu'à nouvel ordre. Il sit occuper toutes les avenues des rues jusqu'au Palais de Motezuma, par des brigades de Soldats qui s'y rendoient, & il alla au Palais, accompagné des Capitaires Pierre

du Mexique. Livre III. 397 d'Alvarado, Gonzale de Sandoval, Jean Velat. quez de Leon, François de Lugo, & Alonse d'Avila, suivis par trente soldats qu'il avoit choiss.

On ne fut point surpris de les voir entrer avec leurs armes, qu'ils portoient ordinairement com-'me un ornement militaire. Motezuma sortit audevant d'eux, suivant sa maniere: chacun prit sa place; & les Officiers du Prince se retirerent aussi-tôt dans un autre appartement, ainsi qu'ils le pratiquoit toûjours par son ordre. Lors que Marine & Aguilar se furent approchez, Cortez commença à se plaindre, en laissant paroître sur son visage tout le chagrin dont il étoit rempli. Il répresenta d'abord l'action de Qualpopoca, appuyant sur l'insolence d'avoir assemblé une Armée, & attaqué ses Compagnons en violant la paix, & la sauve-garde Royale sur laquelle ils se reposoient. Il traita comme un crime dont Dieu & les homme. demandoient satisfaction, la perfidie dont les Mexicains avoient usé, en massacrant un Espagnol qu'ils avoient fait prisonnier, pour vanger sur lui, de sang froid, la honte de leur défaite. Il s'étendit enfin (ur l'article le plus touchant, qui étoit l'infame maniere dont Qualpopoca & ses Capitaines prétendoient se décharger, en publiant qu'une insulte si déraisonnable s'étoit faite par l'ordre de l'Empereur. Cortez ajoûta: Que sa Majesté devoit lui scavoir bon gré, de ce qu'il n'en avoit rien crû; parce que c'étoit une action indigne de sa grandeur, de les favoriser en un endroit, & de les détruire d'un autre côté.

Morezuma parut interdit sur cette accusation: il changea de couleur, comme un homme convaincu, & interrompit Cortez, pour protester que ces ordres ne venoient point de lui. Le General le voyant embarrasse, accourut au secours, en disant: Qu'il étoit convaincu que Motezuma n'avoit aucune part à une se vilaine action; mais que les

398

Soldats Espagnols ne servient jamais satisfaits , ego ses Sujets ne cesseroient point de croire ce que son General asseuroit, jusqu'à ce qu'ils lui eussent vû donner quelque témoignage éclatant & extraordinaire. qui effaçat entierement l'impression que cette calomnie avoit faite dans les esprits. Qu'il venoit donc lui demander, que sans faire de bruit, & comme de (on propre mouvement, il vint au logement des Efpagnols, & qu'il se déterminat à n'en point sortir, jusqu'à ce que tout le monde fût éclairci qu'il n'avoit point trempé dans une semblable perfidie. Sur quoi Cortez lui fit beaucoup valoir cette consideration: Qu'une si genereuse confiance, digne d'une ame Royale, n'appaiseroit pas seulement le chagrin du Prince qui les avoit envoyez à sa Cour, & le soupcon des Soldats; mais qu'elle tourneroit à son bonneur & à sa gloire, offensez par une tache qui leur ôtoit bien plus de lustre, que ce qu'on lui demandoit maintenant. Qu'il lui donnoit sa parole, comme Cavalier & comme Ministre du plus grand Prince de la Terre, qu'il seroit traité entre les Espagnols, avec tout le respect dû à sa personne; puis qu'ils n'avoient point d'autre dessein, que celui de s'asseurer de sa volonté, afin de pouvoir lui rendre leurs services & leur obeissance avec plus de veneration. Cortez se tût: & Motezuma frappé de l'insolence de cette proposition, ne répondoit rien, lorsque le General, qui prétendoit le reduire par la douceur avant que de tenter une autre voye, ajoûta : Que le logement qu'il leur avoit donné étoit un de ses Palais, où il alloit souvent passer quelques jours. Que ses Sujets ne s'étonneroient point de le voir changer de logis afin de se justifier d'un crime, qui en tombant sur son compte, seroit une querelle d'Empereur à Empereur ; au lieu que s'il demeuroit sur celui de son General, il pourroit être reparé par le châtiment qu'il en feroit, sans qu'on poussat la chose jusques aux matheurs & aux violences qui entrent en la décision d'un droitentre deux Souverains.

Motezuma ne put souffrir qu'on multipliat les raisons dont on prétendoit lui persuader une chose impratiquable à son avis; & en faisant connoître qu'il penetroit les motifs de cette demande, il répondit assez brusquement : Que les Princes de son rang n'étoient point faits pour la prison; & que quand il s'oublieroit de sa dignité, jusqu'au point de se laisser reduire à une si grande bassesse, ses Sujets ne le permettroient pas. Cortez repliqua ; Que si Motezuma prenoit le parti de venir au quartier de bonne grace, sans obliger les Espagnols à perdre le respect qu'ils avoient pour lui, il se soucioit fort peu de la resistance de ses Sujets, contre lesquels il pourroit employer toute la valeur de ses Soldats, sans que l'amitié qu'ils avoient ensemble en fût blesée. La dispute dura long-tems: Motezuma se défendoit tonjours de quitter son Palais; & Cortez vouloit le réduire & l'assurer, sans en venir à l'extremité. Sur quoi ce Prince commençant à découvrir le peril où il se trouvoit, se jetta sur diverses propositions. Il offroit d'envoyer à l'heure même, prendre Qualpopoca & tous les Officiers, & de les remettre entre les mains de Cortez, afin qu'il les punît comme il le jugeroit à propos. Il vouloit donner ses deux fils en ôtage, pour demeurer prisonniers dans le quartier des Espagnols, jusqu'à ce qu'il eût satisfait à sa parole; & il repetoit avec quelques marques de foiblesse: Qu'il w'étoit pas un homme à se cacher, ni à s'enfuir dans les montagnes. Cortez n'aprouvoit aucun de ces partis, & l'Empereur ne se rendoit point : cependant les Capitaines, présens à cette contestation, voyant le peril où le retardement pouvoit les jetter, commencerent à se mutiner. Ils vouloient terminer la question par les voyes de fait; & Jean Velasquez de Leon dit hautement : Laissons là les discours ; il faut s'en saisir, ou le poignader. Motezuma le re-

garda, & demanda à Marine ce que cet Espagnol disoit avec, tant d'emportement. Cette femme trouvant alors une ouverture favorable à lui infinuer adroitement les raisons qui pouvoient le déterminer à ce qu'on souhaitoit, lui dit d'une maniere. qui témoignoit qu'elle avoit peur qu'on n'entendit fon discours: Seigneur, vous courez un grand rifque, si vous ne cedez aux instances que ces gens vous ont faites, puis que vous connoissez leur résolution, & le secours surnaturel dont ils sont assistez dans leurs entreprises. Je suis née sujette de vôtreMajesté, je n'ai point de pensées qui n'aillent à procurer son avantage; & je suis assez avant dans leur confidence, pour être instruite de tous leurs desseins. Si vous allez avec eux, vous y serez traité avec tout le respect qui est dû à vôtre personne; mais si vous leur resistez davantage, je ne répons pas de vôtre vie.

Ce petit discours fait avec adresse & à propos, acheva de persuader Motezuma; en sorte que sans entrer en de nouvelles contestations, il se leva de desius son siege, & dit aux Espagnols: Fe me confie à vous ; allons à vôtre logement : les Dieux le veulent ainsi, puisque vous l'emportez, & que j'y suis résolu. Il appella aussi-tôt ses Domestiques,& leur commanda de faire préparer sa litiere, & les Officiers qui devoient l'accompagner; aprés quoi il dit à ses Ministres : Que par de certaines raisons d'Etat qu'il avoit concertées avec ses Dieux, il avoit arrêté d'aller passer quelques jours au quartier des Espagnols. Qu'il vouloit bien leur apprendre sa résolution sur ce sujet; afin qu'ils en fissent part à son Peuple: A quoi il ajoûta, Qu'il y alloit de son propre mouvement, & pour son avantage. Il ordonna encore à un Capitaine de ses Gardes, d'aller prendre Qualpopoca, & tousles Chefs de son Armée qui l'avoient affisté à l'irruption qu'on avoit faite sur les Terres des Zempoales. Pour cet effer .

du Mexique. Livre III.

fet, il lui donna le Sceau de l'Empire, qu'il portoit toûjours attaché à son bras droit: & ce Prince avertit le Capitaine, qu'il prît des Soldats, afin de ne point manquer les coupables. Tous ces ordres surent donnez publiquement, & Marine les expliquoit à Cortez & aux Capitaines Espagnols, de crainte que les conferences de l'Empereur avec ses Officiers, ne leur donnassent de l'ombrage, & qu'ils n'entreprissent mal à propos de lui faire quelque violence.

Motezuma sortit ainsi de son Palais, sans attendre davantage, avec toute la suite qui l'accompagnoit ordinairement. Les Espagnols alloient à pied autour de sa litiere: & ils le gardoient, sous pretexte de l'escorter. D'abord le bruit courut par toute la ville, que les Etrangers enlevoient l'Empereur : les ruës furent remplies de Peuple en un instant, avec l'apparence d'un soulevement general; parce que les Mexicains poufloient de grands cris, en le jettant à terre comme des gens desesperez. Quelques-uns témoignoient aussi leur tendresse par leurs larmes; mais l'Empereur, avec un air gai & tranquille, appaisa ce tumulte, & les satisfit en quelque maniere. Il leur commanda de se taire: & au premier signe qu'il sit de la main, un profond filence succeda à la confusion de leurs cris. Il dit, Que bien loin d'être prisonnier, il alloit librement passer quelques jours avec les Etrangers ses amis, pour le divertir avec eux: & cet éclaircillement, qu'on ne lui demandoit pas, & dont il prevenoit leurs questions, confirmoit ce qu'il pretendoit delavouer. En arrivant au quartier des Elpagnols, qui étoit, comme on l'a dit, un Palais que son Pere avoit fait bâtir, il commanda à ses Gardes de renvoyer la foule du Peuple qui le suivoit 30 & à ses Ministres de publier, sous peine de la vie, que personne n'excitat le moindre tumulte. Il fit beaucoup de caresses aux Soldats Espagnols, quit

Iome I.

vinrent le recevoir avec respect; & choisit l'appartement où il vouloit demeurer. Le logis étoit assez grand, pour y faire toutes les séparations necessaires; en sorte que les chambres furent parées en un moment, par les Officiers de l'Empereur, des plus beaux meubles de sa garde-robe, & les Espagnols mirent de bons corps-de-gardes à toutes les avenuës. On doubla celle du quartier : on avança des sentinelles dans les rues; & on n'oublia aucune des précautions qu'une action de cette consequence sembloit exiger. Tous les Soldats avoient ordre de laisser entrer les Officiers de l'Emperéur, que l'on connoissoit tous, ainsi que les Nobles & les Ministres qui venoient faire leur cour, avec cette reserve, qu'on n'en recevoit qu'un certain nombre, à mesure que les autres sortoient, sous pretexte d'éviter la confusion. Cortez alla visiter Motezuma dés le soir même, aprés avoir demandé audience, & observé les mêmes ceremonies dont il usoit lors qu'il alloit lui rendre visite en son Palais. Les Capitaines & les Soldats les plus qualifiez s'acquitterent aussi de ce devoir, & le remercierent de ce qu'il honoroit cette maison de sa presence, comme s'il y étoit venu de son propre mouvement : & ce Prince se montra aussi gai & aussi content avec eux, que s'ils n'avoient pas été témoins de sa resistance à ce changement. Il leur distribua de sa main, des joyaux qu'il avoit apportez exprés, afin de leur ôter la pensée qu'il lui restât encore le moindre chagrin : & quoi qu'on observat de prés ses actions & ses discours, on ne vid paroître aucune foiblesse en la consiance qu'il témoignoit aux Espagnols; & il retint toûjours la Majesté d'un Empereur, en la constance avec laquelle il tâchoit d'allier ces deux extremitez, de la dépendance & de la Souveraineté. Il ne découvrit le secret de sa prison à aucun de ses Domestiques, ni de ses Ministres, qu'on n'empêchoit du Mexique. Livre III.

point de communiquer avec lui à telle heure qu'il lui plaisoit; soit qu'il eût honte de leur avoüer sa misere; soit qu'il craignît pour sa personne, s'ils faisoient le moindre mouvement. Ils regarderent tous cette retraite comme un esset de sa volonté: ce qui ôta lieu aux reslexions qu'ils pouvoient faire sur la hardiesse Espagnols, dont il se peut faire que l'excez les ébloüit, & la leur sit mettre entre les choses impossibles, qui sont hors

de la portée de l'imagination.

C'est ainsi que Cortez entreprit & executa la résolution d'arrêter Motezuma, qui au bout de quelques jours se trouva si bien dans sa prison, qu'à peine lui resta-t-il assez de courage pour souhaiter une autre fortune. Neanmoins, ses Sujets reconnurent enfin, que les Espagnols le tenoient prisonnier, quoi qu'ils adoucissent la violence de cette action, par un respect tres-soumis. Les Gardes qui étoient aux avenues de l'appartement de l'Empereur, & les armes que l'on ne quittoit point dans le quartier, ne laisserent aucun lieu aux Mexicains de douter de cette verité; cependant aucun d'eux ne songea à lui procurer la liberté: & il est disticile de s'imaginer quelle raison ils eurent, lui, pour demeurer sans repugnance en cette oppression; & eux, pour vivre dans la même insensibilité, sans s'offenser de l'injure qu'ou faisoit à leur Empereur. L'audace des Espagnols doit causer une extrême surprise: mais on n'en aura pas moins de voir cet abatement dans l'esprit d'un Monarque si puissant & si fier, & ce défaut de résolution entre les Mexicains, Nation belliqueuse, & si attachée à sontenir la Majesté de leurs Princes. On peut dire que la main de Dieu faisoit cette impression sur leur cœur: & cela ne doit paroître ni incroyable, , ni nouveau dans la disposition de sa Providence, \* puisque le monde 404 Histoire de la Conquête l'a déja vû faciliter les entreprises de son Peuple, en ôtant l'espris à ses ennemis.

## CHAPITRE XX.

La conduite de Motezuma dans sa prison; envers ses Sujets & les Espagnols. On amene prisonnier Qualpopoca; & Cortez le fait punir du dernier suplice, faisanz mettre des fers aux mains à Motezuma; durant l'execution de cette Sentence.

Es Espagnols virent en peu de tems seur lo-Es Espagnois virent en per la gement changé en un Palais, sans cesser de gement changé en un Palais, sans cesser de la gement changé en un Palais, sans cesser de la gement changé en un Palais, sans cesser de la gement changé en un Palais, sans cesser de la gement changé en un Palais, sans cesser de la gement changé en un Palais, sans cesser de la gement changé en un Palais, sans cesser de la gement changé en un Palais, sans cesser de la gement changé en un Palais, sans cesser de la gement changé en un Palais, sans cesser de la gement changé en un Palais, sans cesser de la gement changé en un Palais, sans cesser de la gement changé en un Palais, sans cesser de la gement changé en un Palais, sans cesser de la gement changé en un Palais, sans cesser de la gement changé en un Palais, sans cesser de la gement changé en un Palais, sans cesser de la gement changé en un Palais, sans cesse de la gement changé en un Palais, sans cesse de la gement changé en un Palais, sans cesse de la gement changé en un Palais, sans cesse de la gement changé en un Palais de la gement changé en un p le garder comme une prison. Leur hardiesse perdit insensiblement avec la nouveauté, ce qu'elle avoit de surprenant : & quelques Mexicains irritez de la guerre que Qualpopoca avoit excitée mal à propos, louoient l'action de Motezuma, & attribuoient à grandeur d'ame, l'effort d'avoir donné sa liberté pour gage de son innocence. D'autres étoient persuadez que les Dieux, qui communiquoient familierement avec l'Empereur, lui avoient inspiré le conseil le plus convenable à sa dignité. Les plus sages respectoient sa résolution, sans se donner la liberté de l'examiner; Içachant que la raison des Rois ne s'explique pas à l'intelligence, mais au devoir de leurs Sujets. Cependant Motezuma faisoit les fonctions de Souverain, avec le même ordre qu'il observoit lorsqu'il étoit en liberté. Il donnoit ses audiences, & tenoit son Conseil aux heures ordinaires: il conferoit avec ses Ministres, & il s'appliquoit au Gouvernement de ses Etats; s'attachant sur

du Mexique. Livre III. 405 tout à empêcher qu'on connût qu'il n'étoit pas en liberté.

On apportoit sa viande du Palais Imperial; & les Officiers qui servoient étoient accompagnez d'un grand nombre de Domestiques. La quantité des plats surpassoit l'ordinaire reglé de tous tems; & ce qu'on desservoit étoit aussi-tôt distribué aux Soldats Espagnols. Motezuma envoyoit souvent les mets les plus delicats à Cortez, & à ses Capitaines, qu'il connoissoit tous par leurs noms : il avoit même étudié la difference de leur genie & de leurs inclinations; & il scavoit fort bien mettre en œuvre cette connoissance dans la converfation, en donnant au bon goût & à la belle raillerie quelques traits delicats, sans blesfer sa Majesté, ni offenser la bien-seance. Il passoit avec les Espagnols tout le tems que les affaires lui laissoient; & il disoit agreablement; Qu'il ne se trouvoit plus sans eux. Tous cherchoientà lui plaire; & rien ne le charmoit davantage, que le respect qu'ils lui rendoient. Les groffieretez l'offensoient : & si quelqu'un en usoit avec lui, il sçavoit bien faire connoître qu'il en étoit choqué, & qu'îl y étoit sensible; étant jaloux de sa dignité jusqu'à ce point, qu'il se mit forten colere d'une indecence qu'il crût qu'un certain Soldat Espagnol avoit commise exprés en sa présence. Il pria le Capitaine de la Garde, d'employer une autre-fois ce Soldat loin de sa personne; autrement, qu'ille feroit châtier, s'il se présentoit devant lui.

Motezuma paffoit quelque-fois les foirs à jouer avec Correz, au Totoloque: c'est un jeu où avec de petites boules d'or, ils visoient à toucher ou à abattre, d'une distance proportionnée, de petites quilles de même métail. Ils jouoient en cinq points ou marques, des bijoux; ou d'autres cutiostez, Motezuma distribuoit son gain aux Sol-

dats Espagnols, & Cortez donnoit le sien aux petits Officiers de l'Empereur. Alvarado marquoit ordinairement; & comme il mécomptoit quelquesois en faveur de son General, l'Empereur le railloit galamment sur ce qu'il comptoit mal: neanmoins il ne laissoit pas de le prier de prendre cette peine une autresois, & de rendre justice à la verité. Il conservoit dans le jeu même, les sentimens d'un Prince, regardant la perte comme un effet du hazard, & le gain comme le prix de la victoire.

On n'oublioit pas de toucher le point de la Religion dans les conversations familieres. Cortez. lui en parla plusieurs fois, en tâchant de le ramener par la douceur, à reconnoître les abus de l'Idolatrie. Le Pere Olmedo appuyoit les raisons du General, avec le même zele, & plus de solidité: & Marine expliquoit à Motezuma les raisonnemens de ce Religieux; à quoi elle ajoûtoit, avec beaucoup d'affection, des raisons familieres d'une personne revenuë depuis peu de son erreur, & qui étoit encore penetrée des motifs qui l'avoient desabusée. Mais le Demon s'étoit si fortement emparé de l'esprit de ce miserable Prince, qu'il ne lui laissoit pas l'entendement. libre; & son cœur demeura dans un endurcissement déplorable. Onne sçait pas si le Diable lui par-. loit, ni s'il lui apparoissoit comme auparavant, depuis que les Espagnols furent entrez dans la Ville de Mexique; au contraire, on tient que du moment que la Croix de Jesus-Christ parut en cette Ville, les conjurations des Sorciers. de Motezuma perdirent toute leur force, & que les Oracles du Demon devinrent muets : neanmoins l'Empereur étoit si aveuglé & si abandonné à ses erreurs, qu'il n'eut point assez de vigueur pour les rejetter, ni pour recevoir ces vives lumieres qui brilloient à ses yeux. Cette dureté

du Mexique. Livre III. 407 d'esprit sut peut-être le miserable fruit de ses vices & de ses ctuautez, dont il avoit ofsensé la Divine Majesté, ou le châtiment de cette criminelle negligence, qui lui faisoit prêter l'oreille, & en même tems resuser son consentement à la verité.

Au bout de vingt jours, le Capitaine des Gardes que l'Empereur avoit envoyé vers la frontiere de Vera-Cruz, amena prisonnier Qualpopoca & ses principaux Officiers, qui s'étoient rendus sans resistance, à la vûë du Sceau Imperial. Le Capitaine les conduisit droit à Motezuma : ce que Cortez permit ; parce qu'il souhaitoit que ce Prince les obligeat à cacher l'ordre qu'ils avoient reçû de sa part, & qu'il vouloit l'éblouir par ces démonstrations de consiance. Aprés cela, cet Officier passa avec ses prisonniers, à l'appartement de Cortez, à qui il les remit, en lui disant de la part de son Maître: Que l'Empereur lui envoyoit ces coupables, afin qu'il tirât d'eux la verité, & qu'il les punit avec toute la rigueur qu'ils avoient meritée. Le General s'enferma avec eux ; & ils confesserent d'abord les crimes dont on les! chargeoit: D'avoir rompu la paix de leur autorité privée, & provoqué, par une injuste guerre les Espagnols de Vera-Cruz : Enfin, d'avoir causé le meurtre d'Arguello, executé de sang froid par leur ordre, sur un prisonnier de guerre. Ils ne dirent pas un mot de l'ordre qu'il avoient de l'Empereur, jusqu'à ce qu'ayant reconnu qu'on alloit les punir rigoureusement, ils tâcherent à sauver au moins leur vie, en le rendant complice de leur crime: mais le General ne voulut point écouter cette décharge, qu'il traita comme une imposture ordinaire aux coupables convaincus. La cause fut jugée militairement, & on les condamma à mort, avec cette circonstance, que leurs corps sexoient brulez publiquement devant le Palais Im-

perial, comme criminels de leze Majesté. Ausfi-tôt on délibera sur la maniere de l'execution; & il fut conclu de ne la pas differer. Cependant. Cortez qui craignoit que Motezuma ne s'aigrît & qu'il ne voulût soûtenir des gens qu'on ne faisoit mourir que pour avoir obei à ses ordres, ce General résolut de le tenir en crainte, par quelque brusquerie qui eût l'apparence d'une menace, & qui le fist ressouvenir de la dépendance en laquelle il se trouvoit : surquoi il prit un parti un peu violent, qui sans doute lui fut inspiré par la facilité que ce Prince avoit euë, de se laisser conduire en prison, & par sa patience à toutes épreuves. Cortez fit dont apporter des fers qui servoient entre-eux aux criminels; & il alla trouver l'Empereur, suivi d'un Soldat qui portoit ces fers à découvert, de Marine, & de trois ou quatre Capitaines. Il n'oublia aucune des reverences dont il témoignoit ordinairement son respect à ce Prince; aprés quoi, élevant sa voix, il lui dit fierement: Que Qualpopoca & les autres coupables étoient condamnez à mourir, après avoir confessé leur crime, qui les rendoit dignes de cette punition : mais qu'il l'en avoit chargé lui-même , en soutenant affirmativement, qu'ils ne l'avoieut commis que par les ordres de l'Empereur. Qu'ainsi il étoit necessaire qu'il se purgeat par quelque mortification personnelle, de ces indices se violens; parce qu'encore que les Souverains ne fusent point Coumis aux peines de la Justice ordinaire, ils étoient neanmoins sujets à une Loi superieure, qui avoit droit fur leurs Couronnes; & qu'ils devoient imiter en quelque façon les coupables, quand ils: le trouvoient eux-mêmes convaincus, & qu'ils vouloient donner quelque satisfaction à la Justice du Ciel. Il commanda alors d'un ton ferme & abiolu, qu'on mît les fers à Motezuma, & sans lui donner le tems de répondre, il tourna brusquement le do

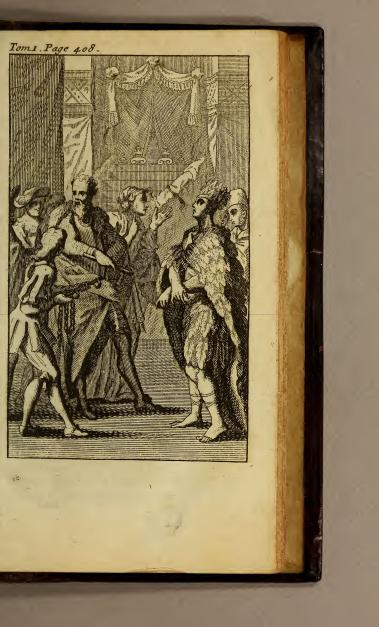



du Mexique. Livre III. de laissant en cet Etat. Le General se retira ainsi en son appartement, où il donna ordre de doubler toutes les gardes, & de ne permettre point que l'Empereur eût aucune communication avec ses Ministres. Motezuma fut tellement étourdi, de se voir traiter d'une maniere si honteuse & si outrageante, qu'il n'eut ni la force d'y resister, ni le cœur de s'en plaindre : il fut long-tems en cet état, comme un homme hors de soi. Ceux de ses Domestiques qui étoient présens, accompagnoient sa douleur de leurs larmes, sans oser lui parler. Ils se jettoient à ses pieds, asin de les soulager du poids des fers, lorsque ce Prince revenant de son étourdissement, donna d'abord quelques marques de chagrin & d'impatience; mais il revint bientôt de ces mouvemens: & comme son malheur lui parût être un effet de la volonté de ses Dieux, il en attendit le succez avec quelque inquiérude, de voir sa vie en danger; mais aussi avec assez de retour sur ce qu'il étoit, pour témoigner que sa crainte n'étoit point manque de courage

Cortez ne perdit point de tems à presser l'execution de ce qu'il avoit résolu : il sit conduire les criminels au suplice, aprés avoir pris toutes les précautions necessaires à ne rien risquer en cette action. Elle se passa en presence d'une multitude presque innombrable de Peuple, sans qu'on entendît aucun bruit qui pût causer le moindre soupçon. Il sembloit qu'il fût tombé sur ces Indiens un esprit de frayeur, qui tenoit en partie de l'admiration, & en partie du respect. Veritablement ils furent surpris, de voir exercer pareils actes de jurisdiction par des Etrangers, qui tout au plus, n'avoient d'autre caractere que celui d'Ambassadeurs d'un autre Prince : mais ils n'eurent pas la hardiesse de mettre en question un pouvoir qu'ils voyoient établi par la tolerance de l'Empereur. C'est ce qui les sit accourir tous à ce spectacle,

Tome I, Mm

Histoire de la Conquête

avec une espece de tranquillité mortifiée, qui tenoit quelque chose de l'effroi, sans neanmoins qu'on en pût faire la difference. Ce qui contribua beaucoup à maintenir cette tranquillité, fut que l'action de Qualpopoca, bien loin d'être approuvée par les Mexicains, leur parut encore plus odieuse par cette circonstance, qu'il en avoit chargé son Souverain. Cette justification ne trouvoit point de croyance dans l'esprit de ces Peuples, qui l'avoient toûjours regardée, comme insolente & seditieuse, quand ils l'auroient crue veritable. Enfin cette execution fut le troisième acte de la vivacité du General : elle réissit comme il l'avoit résoluë, quoique sur des principes assez irreguliers; cependant elle lui parut necessaire & possible. Il connoissoit les gens à qui il avoit affaire, & ce que lui pouvoit valoir, à tout évenement, le gage important qu'il tenoit en son pouvoir. Laissons-nous éblouir aux raisons de ce General, sans l'attirer devant le tribunal de l'Histoire : contentons-nous de rapporter comme il s'est passé, un fait qui fut ensuite d'une extrême consequence pour établir la seureté des Espagnols de Vera-Cruz, & qui étouffa ces rumeurs qui commençoient à soulever l'inquiétude des Nobles Mexicains.

Cortez revint alors en diligence à l'appartement de Motezuma, qu'il salua d'un air sort gai, & dit: Qu'on venoit de punir ces traitres qui avoient eu l'insolence de noircir la réputation de leur Prince: És que pour lui, il avoit rempli avantageusement son devoir, en se soumettant à la Justice de Dieu, par ce petit sacrifice qu'il lui avoit fait de sa liberté. Alors, sans attendre davantage, Cortez commanda qu'on ôtât les sers à l'Empereur; ou, comme certains Auteurs le rapportent, il se mit à genoux, afin de les lui ôter lui-même. La presence d'esprit qui brilloit

du Mexique. Livre I I I. en toutes les actions du General, donne lieu de croire en effet, qu'il voulut par cette galanterie, reparer avec plus de grace, la honte que Motezuma avoit reçûë: & ce Prince applaudit à ce faux retour de sa liberté, par des transports de joie difficiles à exprimer. Il embrassa le General; & il ne pouvoit finir les complimens qu'il lui fit sur ce sujet. Ils s'assirent : & Correz, par un autre trait de generosité, qu'il sçavoit placer si à propos, commanda qu'on levât toutes les gardes; & dit à Motezuma qu'il pouvoit se retirer à son Palais quand il lui plairoit, puisque la cause de sa détention étoit cessée. Il lui presentoit à coup sûr, le parti qu'il sçavoit bien que l'Empereur n'accepteroit pas; parce qu'il lui avoit entendu dire plusieurs fois, fort positivement, qu'il ne convenoit pas à sa dignité de retourner en son Palais, ni de se separer des Espagnols, jusqu'à ce qu'ils se retirassent de sa Cour, dautant qu'il perdroit toute l'estime de ses Sujets, s'ils venoient à comprendre qu'il ne tenoit sa liberté que d'une main étrangere. Ce sentiment, que le tems lui fit croire être tiré de son propre fond, lui avoit été en effet inspiré par Marine, & par quelques Capitaines Espagnols, suivant l'ordre de Cortez, qui employoit adroitement les raisons d'Etat, à retenir plus sûrement ce Prince dans sa prison. Neanmoins Morezuma penetrant les motifs des offres que le General lui faisoit, abandonna ce pretexte, qui lui parut amené de trop loin en cette rencontre. Il en pric unautre qui n'avoit pas moins d'artifice, & dit à Cortez: Que le desir qu'il témoignoit de le rétablir dans son Palais lui étoit tres-agreable ; mais qu'il ne vouloit alors faire aucune nouvelle démarche sur ce sujet, pour l'interêt des Espagnols mêmes : parce que s'il étoit une fois en sa Maison, sa Noblesse & son Peuple le presseroient de prendre les armes contre eux, afin de réparer l'in-Mm ij



Fin du troisième Livre.

والمراجع المراجع والمراجع والم

The state of the s

## ፟ቚቚ፟ቚቚፙፙጜ**፞**፠፞ቚቚቚቚቚቚ

## TABLE

Des choses les plus remarquables contenues dans cet Ouvrage.

A Chats & ventes. Maniere d'acheter & de vendre dont usoient les Mexicains, 345. Leurs lieux de commerce.

Ibid. Adrien Florent Cardinal vient en Espagne de la part de Charles-Quint, 12. Divers raisonne-"mens des Politiques für le Gouvernement de cet Envoyé, & du Cardinal Ximenez, ibid. & seg. On remet à Adrien & au Conseil des Prelats & des Ministres, la Requête de Correz, 257 'Aigle d'une grandeur & d'une voracité extraordinaire dans le Mexique. 35 I Alonse Hernandez Portocarrero porte à la Cour d'Espagne les dépêches de Cortez. 186 Amador de Larix, Treso-

rier du Roi, propose

Cortez pour l'expedition de la Nouvelle Espagne. Ambassades. Manieres de les faire chez les Indiens, 204. Reception des Zempoales envoïez par Cortez à Tlascala, ibid. & seg. Ambassade de Motezuma à Cortez, 169. Autre Ambassade du même Prince à ce General. Andalousie affligée guerre civile, André de Duero donne à connoître que Cortez est tres propre pour la conquête de la Nouvelle Espagne , 40. Lui dresse un Brever fort honorale pour cette Commission. 43 Animaux venimeux nour . ris felon quelques-uns dans un Palais de Motezuma. Années. Comment comptées par les Mexicains

M m IIi

376

Antoine d'Alaminos , l'ilote Major, dépêché en Espagne avec les Envoïez de Cortez 187. de toat ce qui regarde le Nouveau Monde.

Armes. Quelles étoient les armes offentives & deffensives dont se servoient les Indiens 81. Ce qu'on doit entendre par ces armes deffenfives, que les Espagnols nomment Escaupiles, & qui furent inventées par Cortez.

Armées, Maniere qu'observoient les Indiens de la Nouvelle Espagne. tant à ranger leurs armées, qu'à combatre

Arragon. Ce Roïaume est dans de grands troubles au sujet du Gouvernement.

D Anderas ou Bannieres. Riviere de ce nom dans la Nouvelle Espagne. 30. Pourquoi ainfi nommée, ibid. Ce qui arriva à Jean de Grijalva, quand il y vint, ibid Rarthelemi Leonard d'Argensola a écrit avec peu d'exactitude l'Histoire de l'Amerique Septentrionale, ou de la Nouvelle Espagne.

Il informe l'Empereur Barthelemi d'Olmedo tâche à persuader aux Ambassadeurs de Motezu ma les articles de nôtre Foi, 136. Il s'oppose au dessein qu'avoit Cortez de planter des Croix en chaque Bourg ou pafseroit l'armée , 196 Et à celui encore de faire abattre les Idoles dans Tlascala.

Bataille fameuse donnée par les Espagnols à Tabasco, 89. 6 seq. Autres batailles données par Xicotencal contre les Espagnols. 234. &

242 Boissons dont usoient les Mexicains. Benoist Martin negocie en Cour le titre d'Adelantado en faveur de Diego Velasquez, 184. Etant à Seville, in le plaint de Cortez & de fes Envoïez. 254

Bernard Diaz del Castillo a écrit l'Histoire de la Nouvelle Espagne avec beaucoup de paifion , 7. 8. Il s'y plaint fort d'Hernan Cortez 2.

ibid. Il étoit bon Soldat. 85 Il se vante d'avoir conseillé à Cortez de faire échoüer tous ses vaisseaux sur la côte, 191

Boufonsentretenus par Motezuma, 363. & pour quel sujet. 364

C'Annots. Description de ces sortes de bateaux. 26

Charles V. Prince d'Epagne, tient sa Cour pendant sa jeunesse en Flandre, 11. Les affaires de la Castille reviennent en meilleur état à l'arrivée de ce Prince, 20. Et celles des Indes se ressentent aussi de son bon Gouvernement, ibid. Les Allemans l'appellent pour être leur Empereur, 255. Il donne audience aux Envoïez de Cortez, ibid. Il hazarde beaucoup en abandonnant la Castille.257

Catalogne. Troubles de cette Province, causez par la brutalité des Bandits. 16

Ceremonies. On ne doit point blâmer les Princes qui les observent religieusement 361 Chalco. Embûches que Motezuma avoit dressées aux Espagnols sur cette montagne. 307 Chansons. Maniere de chanter des Mexicains.

Cholula. Ville où il y avoit quatre cens Temples, 280. Les Habitans de ce lieu envoyent des Ambassadeurs à Cortez, 287. Et ils le prient de ne souffrir pas que les Tlascalteques logent chez eux, ibid. Description de cette Ville, 288. Ils travaillent à tromper ce General; mais ils sont découverts, 292. &c. & punis de leur trahison, 298. Correz prie les Caciques de faire revenir dans leur Ville ceux qui en étoient fortis, 300. Ceux de Cholula se font amis avec les Tlascalteques, par l'entremise de ce General. 102

Cochenille. Elle abonde beaucoup dans la Nouvelle E pagne. 268 Contributions. Voyez Tributs.

Couronnement des Rois de M m iiij

Mexique, & les ceremonies observées dans cette occasion. 378 Cortez. Voyez Hernan

Cortez.

Couriers exercez avec beaucoup de soin chez les Indiens, & disposez d'espace en espace pour avoir promptement des nouvelles.

Coûtumes du Mexique, en quoi semblables à celles des Chrétiens, 383. & feq. Ces Peuples en avoient encore d'autres, qui n'époient pas plus horribles que celles des anciens Payens. 384.

Cozumel. On découvre l'Isse de ce nom, 23. Et on y abat les Idoles.

les. 71
Crimes punis severement chez les Indiens. 370

Croix. F. Barthelemi d'Olmedo veut empêcher qu'on ne dresse des Croix parmi les Insideles. 196. On en arbore une à Tlascala, qui y est conservée par un miracle évident. 295. &

D.

Anses des Mexicains,
appellées Mitôtes, 365.

Demoifelles. Maniere dont les Mexicains faifoient élever les filles de qualité. 372

Demon. Cet esprit malin fait tous ses efforts pour mettre Motezuma en colere contre les Espagnols, 282. 283. 6 feg. 129. Il parle aux Magiciens envoyez par Motezuma contre les Espagnols, 310. s'apparoît souvent à ce Prince, dans sa Maison de Dewil. 356. Et tâche d'imiter les ceremonies des Chrétiens, pour mieux tromper les Idolâtres.

Descriptions particulieres des Villes de Zempoala. 155, 156. De Quiabillan. 159. De Zocothlan, 196. 197. De la Province de Tlascala, 202. 203. De la Ville de même nom, 267. Du Volcan de Popocatepec. 276. 6 [eq. De la Ville de Cholula. 289. 290. De celle de Tezeuco, 316. Du Palais de Motezuma, 335. De la Ville de Mexique, 341. 342. De la grande place de la même Ville, qu'on appel-

loit ordinairement Tlateluco, 344. De son principal Temple.346.

Destin. Comment doit-on prendre ce mot pour lui donner une bonne fignification.

Diego d'Ordaz prétend d'être le Gouverneur en l'absence de Cortez, 52. Il va à Jucatan par ordre de Cortez, pour en retirer quelques prifonniers Espagnols, 68. Il monte jusques au sommet d'une affreuse monta gne pour reconnoître le Volcan de Popocatepec, 276. & seq.

Diego Velasquez Gouverneur de l'Isle de Cuba, 20. Il est fort surpris de ce que Grijalva n'avoit fait aucun établissement dans des endroits où il avoit été fort bien reçû. 37. L'accuse de lâcheré, ibid. Il cherche à faire de nouvelles déconvertes. 38. Et nomme Cortez pour Chef de cette expedition, 43 Mechant présage d'un fol, touchant ce choix, 44. Il le répent d'avoir donné cette Commission à Cortez, & entre en ja-

lousie contre lui. 48. 49. Et fait tout son possible pour lui ôter le Commandement de la flore, ibid. Il obtient le titre d'Adelantado de l'Isle de Cuba, & de tous les Païs qu'il avoit découverts, 184. 185. Il fait tous ses efforts pour empêcher que les Envoyez de Cortez n'aillent en Espagne, 252. L'Evêque de Burgos entre beaucoup das les interêts, & le protege ouvertement à la Cour. 157. 158 Dieu. Creance des Mexicains touchant la Divinité. Discours d'Hernan Cortez à ses Soldats étant à Cozumel, 64. Autre du même en renoncant au titre de Capitaine General, qui lui avoit été donné par Velasquez 142. 6 [eq. Réponse qu'il fit aux Ambasladeurs de Motezuma é-

tant à Vera-Cruz 171.

Autre Discours qu'il fit

aux mêmes Ambasla-

deurs de Motezuma à

Cholula, 295. Celui

qu'il fit à ses Soldats

pour appailer leur mu-

einerie, 229. Réponse qu'il sit à Motezuma, après le Discours que cet Empereur lui tint dans le tems qu'il étoit allé lui rendre visite, 330. & seq. Discours qu'il sit à ses troupes, touchant la prison de Motezuma 392. & seq. secours de Motezuma à Cortez, lors que cet Em-

Discours de Motezuma à Cortez, lors que cet Empereur vint le visiter la premiere fois, 327. & [eq.

Discours des Ambassadeurs de Cortez au Senat de Tlascala. 205

Discours des Ambassadeurs de Motezuma, fait à Cottez dans Vera-Cruz. 170: Autre des mêmes Ambassadeurs à Cortez pour tâcher de le désunir avec les Tlascalteques. 160

Discours de Magiscatzin en faveur des Espagnols, adressé au Senat de Tlascala. 207.208

D'scours fait par Xicotencal le jeune au Senat de Tlascala, contre les Espagnols, 209. & seq. Autre discours du mème à Cortez pour en obtenir la paix avec sa Republique. 247. & seq.

tinerie, 229. Réponse qu'il sit à Motezuma, aprés le Discours que cet Empereur lui tint E.

> E Mbûches que Motezuma dresse aux Espagnols à Cholula. 283. 284. Autres embûches du même Prince à la montagne de Chalcho.

Empire. L'étenduë & la grandeur de l'Empire Mexicain. 123

Entendement. Cette faculté est sujette dans les hommes à diverses erreurs.

Envoyez de Cortez. Leur voïage en Espagne, 2, 2, 2, 3 Ils arrivent à Seville, 2, 3. De là ils vont à Tordesillas, où ils sont tres bien reçûs de l'Empereur, 2, 5, Leur embarras, & leur sejour à la Cour.

Espagne. Etat ou se trouvoit cette Monarchie en l'anné 1516. 9. Raison pour laquelle on a donné à l'Amerique Septentrionale le nom de Nouvelle Espagne. 25

Espagnols. Leur inquietude dans l'apprehension d'être obligez de retourner à l'Îste de Cuba,

140. 141. Ils vont à Quiabislan , & passent par Zempoala, 152. Ils y font reverez comme des Dieux par les Indiens, 166. 167. Quelques - uns d'entr'eux font une brigue contre Cortez, 187. Bien que la Ville de Tlascala leur fût amie, ils ne quittoient neanmoins jamais leurs armes, quand ils y lejournoient, 170. 171. Ils se moquent des Idoles que Motezuma leur montre dans le plusgrand des Temples de Mexique. 339. 340 Exploit militaire. Il im-

portebeaucoup de commencer la guerre par quelque Exploit qui donne de la réputation aux armées.

F Elicité Elle a contume de troubler la raison, 3,7 D. Ferdinand le Catholique. Sa mort, & ce qui la suivit, 10. Son application aux affaires qui concernent les Indes. 19

D. Ferdinand Infant de Castille. Son mécontentement de ce que le Roi Ferdinan I ne lui laisse pas le Gouvernement de la Monarchie Espagnole.

Fêtes. Differentes fortes de divertissemens, avec lesquels les Mexicains celebroient leurs Fêtes. 364.36

Foires. Richesse Soires de Mexique, 344. Fontaines d'eau douce qui couloient dans la Ville de Mexique.

Fortifications dont se servoient les Indiens pour leur défense. 33

François de Garay tâche d'entrer dans la Nouvelle Espagne par la voïe de Panuco. 193.

François Lopez de Gomara est le premier qui a écrit l'Histoire de la Nouvelle Espagne; mais il l'a fait sans discernement, & sans exactitude.

François de Lugo court un tres-grand danger, donnant dans une embuscade d'Indiens. 86.87 François de Montezo va

François de Montexo va reconnoître la côte d'Ulua, 120. Il est envoïé à la Cour d'Espagne pour porter les depêches de Cottez, 1864. Accuse mal à propos d'avoir manqué de fidelité à ce General. 253 François de Saucedo arrive

à Vera Cruz avec un fecours pour Cortez.

184 François de Morla perd le gouvernail de son vaisfeau, & court un grand risque entre l'Isle de Cuba & Cozumel. 61 D. François Ximenez de Cifneros, Cardinal & Archevêque de Tolede, prend toute l'autorité du Gouvernement de l'Espagne, 10. bonnes & mauvaises qualitez, ibid. Divers discours sur son Gouvernement, & celui du Cardinal Adrien Florent, 12. Il s'unit étroitement avec celui-ci pour un tems, & enfuite ils se divisent, 13. Il fait prendre les armes aux Villes, ibid. Et il envoye quatre Religieux de l'Ordre de S. Terôme pour Gouverneurs dans les Pays nouvellement découverts dans les Indes. 19

Arcilasse Ingas a écrit avec beaucoup d'éxactitude, & d'un stile fort poli, l'Histoire du Perrou.

Gaspard de Garnica Domestique de Velasquez arrive à la Havane, avec des ordres contre Cortez.

Gonzal Guerrere se marie à une Indienne, & se fait de la Religion de sa femme. 77 Grands de Castile. Ils se plaignent du Gouvernement du Cardinal François Ximenez de Cisneros. 14

Griffon. Motezuma avoit pour armes un de ces animaux. 335

· H. TErnan Cortez. Son pais & fon extraction, 40. Son portrait, 42. Il s'en va aux Indes . portant des lettres de recommandation pour Nicolas d'Obando . Grand Commandeur de l'Ordre d'Alcantara ibid. Et ensuite à l'Isle de Cuba, ibid. Diego Velasquez le choifit pour Chef de son armée, 43. Ses ennemis tâchent de le détruire, 44. Il s'embarque sous le bon plaisir de Velasquez, ibid. Velasquez

commence à entrer en défiance de Cortez, & veut lui ôter le Commandement de'l'armée, 49. Cortez s'embarque pour la Havane, sr. Son navire court un grand danger; & il fair travailler avec une extrême diligence pour le sauver, 52. C'est avec justice qu'il ne veut point reconnoître Velasquez pour son Superieur, 56. Nombre des vaiffeaux qui composoient son armée, il distribuë en partie son armée sur chaque vaisseau, ibid. Il part pour l'Isle de Cozumel, & y arrive, 61, 62, Il fait la revûë de ses Soldats, & les encourage, 64.65. Abat les Idoles dans cette Isle, 71. Tire heureusement un prisonnier Espagnol des mains des Indiens', qui l'avoient détenu longtems à Jucatan, 75. Il. moüille à la riviere de Grijalva, & entre dans la Province de Tabasco, 79. Il est si attentif dans un combat qu'il perd un soulier dans un marais, sans s'en appercevoir, 83.Sa flotte arrive à S. Jean d'Ulua, 103. Cette atrivée vient aux oreilles de Motezuma, qui dépêche du monde vers Cortez, ibid. Celui-ci donne toute sa confidence & son amitié à Dona Marina, 104. 105. Il débarque ses gens, 106. Teutilé General des armées de Motezuma, lui envoie du monde pour travailler, & des vivres pour se rafraîchir, ibid. Il fait faire l'exercice à ses Soldats, afin qu'on donnât ajentendre à Motezuma la valeur & l'adresse des Espagnols, 113. Il envoye un present à cet Empereur, 115. Qui lut en envoye un autre, ib. Autre présent du même Prince à ce General, 135. Il a dessein de s'établir à Quiabislan, 134. & 145. Où ensuite il fonde la Ville de Vera-Cruz, 146. Il refuse de se servir de l'autorité que Velasquez lui avoit donnée, & se fait déclarer General des troupes par le Conseil de Vera-Cruz , 147. 6 feg. Il

passe par terre à Zempoala pour aller à Quiabistan, 153. Présent que lui fit le Cacique de la Province de Zempoala, 154. Et la maniere dont il le reçut ibid. en seq. Ce Cacique informe Cortez de la tyrannie de Motezuma, 157.Le Cacique de Quiabiflan, accompagné de celui Zempoala visite Cortez, 161. Celui-ci se saisit de 6. Ministres de Motezuma, 163. Le Ministre de Zempoala engage par finesse Correz à venger la querelle de fes Sujets contre ceux de la Ville de Zimpacingo , 173. 6 [eq Il fait mettre en pieces les Idoles de Zempoala, 182 Et il y fait bâtir un Autel dedie à la sainte Vierge, 183. Il revient à Vera-Cruz, & depêche des Commissaires en Espagne, 184.185. Il fait brifer tous ses vaisseaux, & pourquoi, 188. Il se résout d'alter àMexique par la voye de Tlascala, 202. Il envoye 6 des principaux de Zempoala pour Ambassadeurs vers le Senat

de Tlascala, 240. Il defait une armée de Tlascalteques, 218. 219. Il repousse vigoureusement les mêmes Peuples, qui oserent l'attaquer de nuit dans son quartier, & en fait une grande boucherie, 235. 236. Il entre dans Tlafcala, 265. Partant de Tlascala, il prétend d'aller à Mexique par le chemin de Cholula. 281. Son entrée dans la Ville de Cholula, 289. Il decouvre que Motezuma y avoit dressé des embûches contre lui, 292. 293. Maniere dont il s'avisa pour pouvoir châtier cette Ville, 295. Et il la punit de sa trahison, 297.298. Il rend. la paix à cette Ville, & s'en va du côté de Mexique, 301. 302. Il découvre de nouvelles embûches que Motezuma lui avoit dre sees sur la montagne de Chalco, 307. Loge son armée à Iztacpalapa, 319. Et arrive enfin à la vûë de Mexique, 322. Motezuma lui vient au devant, 323. Et le visite dans son logement, 327. Cortez

lui rend sa visite, & l'entretient des mysteres de nôtre Religion ,334. 6 seq. Il reçoit avis de Vera-Cruz que Qualpopoca General de Motezuma étoit entré à main armée dans ces quartiers, 387. Il propose de se rendre maître de la personne de Motezuma, 394. La maniere dont il executa ce dessein, 395. & seq. Il fait mettre les fers aux mains à cet Empercur , 409. Fait executer Quaipopoca & ses complices, ibid. & leq. Il ôte lui-même les fers à ce Prince. 411

à ce Prince.

Historiens. On les compare
aux Architectes, 2. Ils
ne doivent pas obmettre
les actions qui meritent
d'être blâmées non plus
que celles qui font loüables, 57. Ils tombent
fort souvent dans des libertez qu'on doit apprehender, 107. Les Historiens qui ne sont pas Espagnols, parlent mal de
la guerre des Indes. 303

lacques. Quelques Auteurs ont écrit que ce Saint avoit combattu pour les Espagnols à

Tabisco.

1 ardins. Description de celui du Cacique d'Iztacpalapa.

1 alote. Celle de Cozumel donne le nom à cette Isle,70. On l'abat,71. Et celles de Zempoala,182. Le Demon en prend la figure pour parler aux Magiciens de Mexique, 310. La principale Idole de cette Ville passoir pour le Dieu de la guerre.

146

Iean Millan, quoi que fort ignorant, se pique d'être un sçavant Astrologue, & trompe Velasquez. 49 Iean d'Arguello, natif de la Ville de Leon, meurt en combattant contre les Indiens.

lean Diaz fe trouve embarrasse dans la conjuration de ceux qui veulent abandonner Cortez.

Iean d'Escalante combat Qualpopoca General de Motezuma, qui chagrinoit les Alliez des Espagnols, 389. Et le défait, ibid Il est blessé edans cette bataille, & meurt, 390 Iean de Grijalva entre par la Riviere dans la Province de Tabasco, 25.

Et fait dire à ces Peuples, qu'il y entroit sans dessein de leur nuire, 26. Delà il passe jusques à la riviere, à laquelle il donna le nom de Banderas ou Bannieres. 30. Et làil apprend les premieres nouvelles de Motezuma, 32. Il décend dans l'Isle nommée des Sacrifices, 33. Il touche en passant la côte de Panuco, & reconnoît la riviere des Canoas, ou des Canots, 35. Ses vaiffeaux font en danger de perir, de sorte qu'il prend la résolution de se retirer, 36.37. Il est accusé de lâcheté par Velaiquez,

Iean Rodriguez de Fonseca, Evêque de Burgos soûtient ouvertement Diego Velasquez contre Cortez, 257. 258

Tean de Torres Soldat de Cortez, & déja foit âgé, veut demeurer feul entre les Indiens, pour avoir foin d'une image de la Ste Vierge, qu'on avoit dressée à Zempoala, 183

Iean Velasquez de Leon. Cortez lui donne son amitié. 58 S. Iean d'Ulüa. Jean de Grijalva découvre ce païs, 33. Raison par laquelle on l'a ainsi nommé. ibid.

Teanne Reine de Castille se retire à Tordesillas, à cause qu'elle avoit l'imagination blessée, 10 Ierôme d'Aguilar qui servit d'interprête à Cor-

vit d'interprête à Cortez, vient heureusement
à Cozumel, 75. Il entrendoit fort bien le langage
de Iucatan, 74. Mais
il n'enteudoit point celui de S. Jean d'Ulüa,
104. il rendit pourrant
beaucoup de services à
Cortez, avec Doña
Marina, en lui expliquant les langues de ces
Païs. ibid.

Indes. Raifon pour laquelle on donna le nom d'Indes Occidentales à l'Amerique. 18

Indiens. Ces Peuples changent leur or pour des bagatelles de peu de valeur, 31. Leurs fortifications, 83. Leur maniere de combattre, 91. G. 374. Leur façon de bâtir, 107. Ils ne fçavoient pas l'art d'écrire, & ne se servoient que de figures pour se faire

entendre, 112. Leur raifonne-

fonnement & la forme de leur Gouvernement nous fait connoître qu'ils ne font pas bêtes, 263. Avant que les Efpagnols les eussens siberes, juguez, ils connoîssoient l'immortalité de l'ame. 277

Iugemens. Manieres dont les Mexicains usoient en jugeant les procez. 369 Iztacpalapa. Cortez loge dans cette Ville, 320. Le Pala s & le jardin du Cacique de cette Place,

ibid. & seq.

L Ac de Mexique. Sa defcription, 342. Surprife des Espagnols, en voyant la beauté de ce Lac, & des bâtimens qui étoient au tour. 317 Livres Mexicains. Maniere dont ils étoient faits, & qu'on pouvoit les entendre. 113. 69. 153

Louis Marin s'enrolle fous Cortez. 184 M.

Magilgatzin Harangue devant le Senat de Tlascala en saveur des Espagnols, 207. Il se plaint à Cortez de la part du Senat de Tlascala, de la désiance

qu'il montroit dans une Ville amie, 270. Doutes de Magiscatzin touchantla Religion. 273 Maisons de plaisance qu'avoit Motezuma à Mexique, & leur description. 350. Autre Maison où il tenoit ses oiseaux & Ion équipage de chasse, 351. Logement pour ses bêtes sauvages, ibid. Autre appartement pour les Boufons, Bâteleurs & Joueurs de Gobelets, 352. Maisons où on forgeoit & où on gardoit les armes de ce Prince, 353. Autres Maisons encore qu'il avoit hors de la Ville pour s'y divertir, 16. Son Palais qu'on appelloit de Tristesse, & la description, ib. Maiz. Comment les Mexicains faisoient leur pain de ce grain, D. Marina. On la présente à Cortez dans la Ville de Tabasco, 100. Elle fut tres-utile à Cortez pour la connoissance du langage des Indiens, 105. Le lieu de sa naisfance, fon éducation, & la maniere dont elle vint à Tabasco, ibid. Hernan Cortez en eur

un fils, ibid. Elle découvre la trahison de Cholula, 291. Elle réduit Motezuma au point que le souhaitoit Cortez. 400

Martin Cortez pere d'Hernan Cortez part pour la Cour d'Espagne avec les Envoyez de son fils, 255. Embarras qui les retiennent à la Cour, sans pouvoir faire expedier son affaire, 256.

Martin Cortez, fils d'Hernan Cortez & de Marine.

Mécontentement des Castillans, 256. Des Soldats de Cortez, 138. Autre chagrin des mêmes à Tlascala. 229

Mesures dont se servoient les Mexicains. 345

Melchior, Truchemenr de
Cortez donne des avis contre son Maître;
& ensuite ils le sacrifient
à leurs Idoles.

Mexicains. Leur maniere d'écrire, 154. Ils font en peine de quelle façon ils recevront les Espagnols, 311. Leur maniere de sacrisier les hommis, 348. Leur adresse à poursuivre & à

prendre les animanx les plus farouches, 357. Leurs Fêtes, leurs danses, & leur agilité, 364. & seq. Leur façon de jouer à la pelote, 366. Leurs contributions excessives, 367. Leur vertus morales, 369. Education qu'ils donnoient à la Jeunesse, 371. Leurs armées, & la maniere de les ranger, 373. Leur Calendrier, 376. Ceremonies qu'ils observoient dans le Couronnement de leurs Rois, 378. Leur créance sur l'immortalité de l'ame, 281. Leurs mariages & leurs funerailles, ibid. Ge seg Ils se font un point d'honneur de la chasteté de leurs femmes, 382. Ceremonies qu'ils gardoient touchant les enfans nouveaux-nez, 383. La prifon de leur Empereur afflige fenfibleles ment. 401 Mexique. Les frontieres &

l'étendue de son Empire, 113. Cortez y arrive, 325. Description de cette Ville, 341 Et celle de son Temple principal, 346. Esseque

Motezuma se trouble à l'occasion de l'arrivée des Espagnols, 121. Ar ifices dont il seservit pour devenir Souverain, 124. Il renvoie de sa Maison tous ses Officiers . & ne se fait servir que par des Nobles, 125. 6 359. Prodiges & fignes vûs au Ciel, & qui épouventerent cet . Empereur, 128. 6 [eq. Résolution qu'il prend contre les Espagnols, 33. Il fait tous ses efforts pour rompre la paix entre Cortez & ceux de Tlascala, 259. & seg. Il assemble ses Magiciens, & leur or donne de se servir de leur art, pour éloigner les Espagnols, 309. II vient à la rencontre de Cortez, 322. 323. Son age, la taille, & les ornemens ,323. 324. Il vient visiter Cortez dans son appartement, 327. Il bannit de sa table les plats de chair humaine, 338. Et permet l'exercice de la Religion Chrétienne dans sa Capitale, 340. Son inclination pour la shaffe, 351. 6 356.

Son Arcenal particulier, 353. Ses Jardias & les herbes medecinales dont il les ornoit, 354. Il a communication avec le Demon dans son Palais appellé de Triftesse, 356. Il invente plusieurs ceremonies nouvelles, 358. Nombre des femmes qu'il entrenoit chez lui comme Maîtresses, & de celles qui y avoient le nom de Femme & d'Imperatrice, 359. Sa façon de donner les Audiences, 360. Satable, & comme il y est lervi, 362. Raisons dont il autorisoit l'entretiers des boufons qu'il nourissoit chez soi, 364. Raifons qu'il apportoit pour couvrir sa tyrannie, 368. Divers Tribunaux établis dans ses Etats , 369 & feg Il institue des Ordres militaires pour recompenser la valeur de ses Soi. dats, 374. 6 375. Il fe laisse prendre à Cortez, 400 Etant dans la prifon, il se comporte fore bien avec les Espagnols, 405. 6 406. Et tout prisonnier qu'il est, il Nnii

se fâche qu'on fasse des indecences en sa présence, 405. On lui met des menotes. 409

Musique. Divers instrumens de Musique, & differentes chansons dont se servoient les Mexicains. 364

Nicolas d'Obando,
Grand Cómandeur
de l'Ordre d'Alcantara
protege Cortez dans
l'Isle de S. Domingue.

R. Bien que commun aux Indes, il y est pourtant beaucoup esti-

mé.

Ordres militaires instituez
par Motezuma pour
recompenser la Noblesse de ses Etats.
374

Orpheures de Mexique fort habiles dans leur

art.

Otomies, Peuples barbares, qui bornoient
l'Empire Mexicain du
côté du Nord.

122

P Eintres Mexicains. Ils copient l'armée de Cortez, pour la faire voir à leur Empereur, 113. Leur habileté en cet art, companie de l'étal.

cet art, ibid.

peintures. Ces Peuples étoient si adroits en cet
art, qu'ils se servoient
quelquefois de plumes
de differentes couleurs
pour répresenter les
objets au naturel. 117

Pelote. Jeu auquel les Indiens s'adonnent fort.

366 Pierre d'Alvarado excuse fort foiblement Grijalva auprés de Diego Velasquez, 37. Il entre sans en avoir reçû l'ordre dans l'Isle de Cozumel, 62. Donne du secours pres de Tabasco, à François de Lugo, 87. Il arrive le premier à la place de Tlateluco. Pierre de Barba loge Cortez arrivant à la Havane, 53. Reçoit ordre de Velasquez, de dé-

posseder Correz, & de se saisir de sa personne, 54. Resuse d'executer cet ordre, & passe du côté de Cortez, 58.59
Pierre Moron combat vaillamment à l'entrée que firent les Espagnols dans Tlascala, & y perd un œil. 218
Pilpatoé. Gouverneur de

la Province de Tabasco
pour Motezuma, vient
vister Cortez. 10 9
Plumes. On en trouve à
Mexique quantité de
diverses couleurs, &
ces Peuples s'en servent
pour peindre, 117. 118.
Et pour cet esset on les
tire fort adroitement
aux oiseaux qui en sont

Poterie de Mexique: fa delicatesse. 345 Predictions. Celles des fols sont quelquesois veritables, 45. Neanmoins on doit les mépriser.

ibid.
Prodiges & fignes du Ciel,
qu'on vid à Mexique.

Q Valpopoca, General de Motezuma, fait la guerre aux Espagnols de Vera-Cruz, 387. Cet Empereur l'envoie prendre prisonnier, 400. On le fair mourir comme criminel de leze-Majesté. 408. Quiabistan, Bourg de la Nouvelle Espagne, 1340. Sa description. 159. Quitlavaca, Bourg studé sur le Lac de Mexique, dont le Cacique donne de bons avis à Cortez.

R.

R Achat, Pourquoi l'on

donne ce nom à l'échange de l'or que firent les Indiens pour
des bagatelles qui leur
furent portées d'Espagne.

32

317.

Religieux de l'Ordre de S.

Ferôme. Quatre Religieux de cet Ordre
font envoyez avec le
titre de Visteur, dans
les Isles de l'Amerique,
que les Espagnols avoient conquises. 19
Riviere de Grijalva. Contez y vient aborder, 78.
Et trouve de la resistance quand il vent mettre
pied à terre. ibié.

Semaines. Elles étoient de treize jours chez les Mexicains. 377

Sicile. Troubles de ce Royaume.

17
Siecles. Maniere dont les Mexicains comptoient leurs Siecles, & les ceremonies qu'ils fairoient quand leurs Siecles finissoient.

27
Soldats. Ils doivent obéïr aveuglement aux ordres de leurs Commandans sans raisonner.

28
Tamenes. On appellois afrafic les Porte-faix des Indiens, 159
Taureau de Mexique: Sa description.

37
Tezune. On appellois afrafic les Porte-faix des Indiens, 159
Taureau de Mexique: Sa description.

37
Tezune. On appellois afrafic les Porte-faix des Indiens, 159
Taureau de Mexique: Sa description.

37
Tezune. On appellois afrafic les Porte-faix des Indiens, 159
Taureau de Mexique: Sa description.

37
Tezune. On appellois afrafic les Porte-faix des Indiens, 159
Taureau de Mexique: Sa description.

37
Tezune. On appellois afrafic les Porte-faix des Indiens, 159
Taureau de Mexique: Sa description.

37
Tezune. On appellois afrafic les Porte-faix des Indiens, 159
Taureau de Mexique: Sa description.

372
Tezune. On appellois afrafic les Porte-faix des Indiens, 159
Taureau de Mexique: Sa description.

4 context production of tezune. 372
Tezune. On appellois afrafic les Porte-faix des Indiens, 159
Tezune. On appellois afrafic les Porte-faix des Indiens, 159
Taureau de Mexique: Sa description.

5 context production of tezune. 372
Tezune. On appellois afrafic les Porte-faix des Indiens, 159
Taureau de Mexique: Sa description.

5 context production of tezune. 372
Tezune. On appellois afrafic les Porte-faix des Indiens, 159
Taureau de Mexique: Sa description.

5 context production of tezune. 372
Tezune. On appellois afrafic les Porte-faix des Indiens, 159
Taureau de Mexique: Sa description. 352
Tezune. On appellois afrafic les Porte-faix des Indiens, 159
Taureau de Mexique: Sa description. 352
Tezune. On appellois afrafic les Porte-faix des Indiens, 159
Taureau de Mexique: Sa description. 352
Tezune. On appellois afrafic les Porte-faix des Indiens, 159
Taureau de Mexique: Sa description. 352
Tezune. On appellois afrafic les Porte-faix des Indiens. 159
Tezune. On appel

Abac. Quand & comment en usoit Motezuma, Tabasco, Province Jean de Grijalva y entre, 26. Réponie remarquable que lui firent les Habitans de ce païs, 27. Leur Cacique présente selon quelques-nns à ce Commandant des armes completes d'or fin, 28. Cortez se rend maître de la Ville principale, 85. Le Cacique demande la paix, 97. Et fait, présent au General de vingt Indiens, entre lesquels étoit Marine,

Tacite. Les Historiens se trompent bien souvent, en voulant imiter cet Auteur.

si les Porte-faix des Indiens, 119 Taureau de Mexique: Sa description. Tentilé, General de Motezuma, rend visite à Cortez, 109. Il revient le voir, & lui apporte la réponse de ce Prince, 135. Il se retire avec chagrin.137 Tezeuco. Son Roi vient voir Cortez de la part de Motezuma, 315. Description de cette Ville. Tiascala. Description de cette Province de la Ville de ce nom, & son Gouvernement , 202. 203. 6 267. Le Senat de cette Ville prend la résolution de fiire la guerre aux Espagnols, 211. Description d'une muraille trés-forte qui défendoit l'entrée de ce Païs , 212. 213. Cette Ville est honorée de plusieurs Privileges par les Espagnols, 266 Ses incommoditez 269 Tlascalteques. Ils viennent en corps pour demander la paix à Correz, 261. 262. Accueil qu'ils firent à Cortez,

quand il entra dans leur Ville, 265. Ils se soumettent à l'obéissance du Roi d'Espagne, 273. Ils font amitié avec ceux Cholula par l'entremise de ce General. 302 Tlateluco. On appelloit de ce nom la grande Place de Mexique, 344. Les Foires qu'on y faisoit, & la quantité des marchand fes qu'on y vendoit. ibid. & seq. Toile de coton. Les Mexicains les travailloient avec beaucoup de délicateffe, 345 Tribut. Ceux que Motezuma imposoit à son Peuple, étoient insupportables, 367. Et sa Noblesse n'en étoit pas exempte, 368. Il enlevoit encore les belles filles, comme un tribut dû à l'Empereur, 359.

v

360

Royaume de ce nom, causez par les Bandits,

Vera-Cruz. Sa fondation, 146. & 167. Elle s'appelloit encore Villa-Rica, & pour quel sujer, forme de Ville que lui donna Cortez 168 Verité. Elle court souvent risque de soustir quelque alteration dans les Histoires. 2

Volcan de Popocatepec, 276. Diego d'Ordaz va fur la montagne pour le reconnoître de prés, 277. Description de ce goufre. ibid. & sequ

Vicotencal le vieux vient de la part de sa République demander la paix à Cortez. 261. 562 Xicotencal le jeune. Discours qu'il fit en plein Senat de Tlascala contre les Espagnols, 209. Il se met en campagne avec une armée contre eux, 215 Il s'imagine d'avoir gagné une bataille, pour avoir coupé la tête à la cavale de Pierre de Moron, 219. Il est défait une seconde & une troisiéme fois, ibid. & 226. Il prend la résolution d'investir pendant la nuit le quartier des Espagnols, 214. & feq. Il réfuse d'obéir aux Ordres du Senat, 238.

Table des choses les plus remarquables. Ob

Il est obligé de quitter le bâton de General, 241. Sa République l'envoye à Cortez pour traiter de la paix, 247. Il mene du secours à Cortez à la guerre de Cholula 302 Y.

Tuatan. Ce que fit François Fernandez de Cordouë dans cette Province, 21. Jean de Grijalva y entre, 23. Jerôme d'Aguilarluterprete de Cortez s'enfuit heureusement de ce Païs.

Z Empoala Hernan Cortez arrive dans cette
Province, 155. Defcription du Bourg de ce
nom, ibid. Le Cacique
le visite, 156. Il trom-

pe Cortez, en lui faifant prendre les armes contre ceux de Zimpacingo, 175; Cortez fait abatre les Idoles de Zempoala, 182. Et à leur place il fait bâtir un Autel à l'honneur de la tres-Sainte Vierge:

Zimpacingo. Les Espagnols entrent à main armée dans cette Province, pour satisfaire ceux de Zempoala 173 Zocotlan. Description de la Ville principale de cette Province , 192. Son Cacique va voir Cortez, & lui exagere la grandeur & la puissance de Motezuma, 198. Divers jugemens qu'il fit touchant les Espagnols. 201

Fin de la Table des Matieres.











